

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

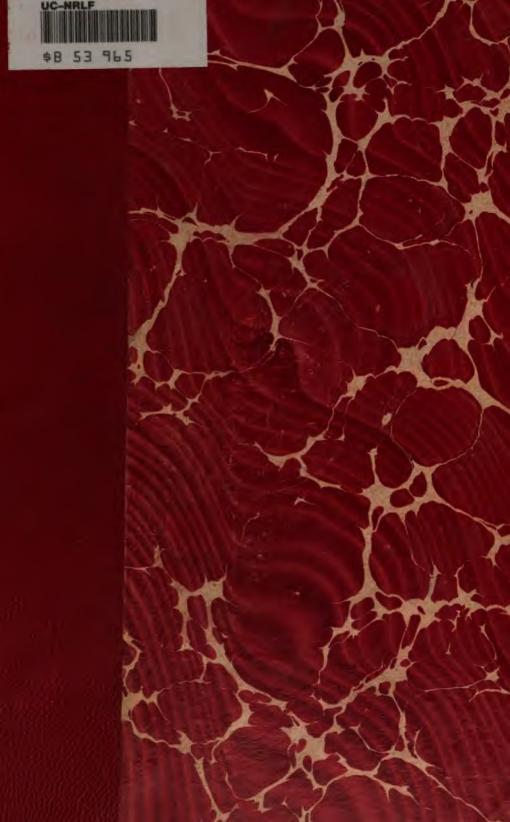







. • 

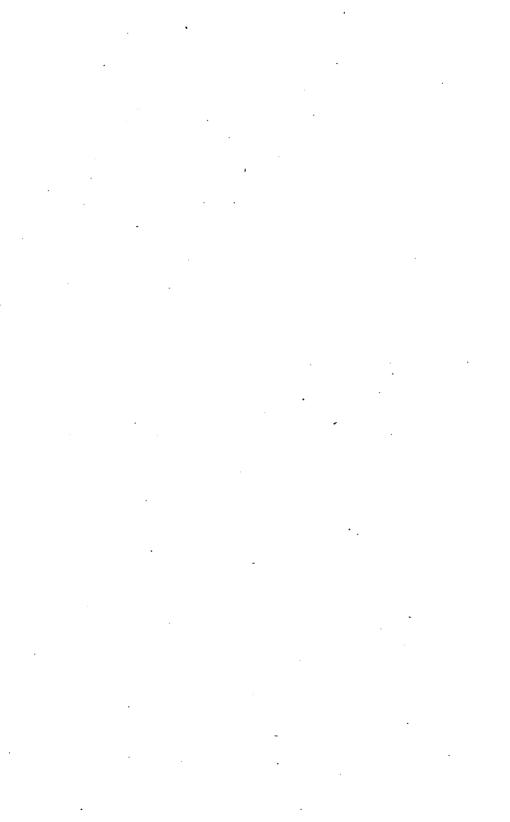

## **MÉMOIRES**

#### TEXTES ORIENTAUX ET TRADUCTIONS

PUBLIÉS

PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE DE PARIS

I

#### SE TROUVE A PARIS:

AU BUREAU DE LA SOCIETÉ ASIATIQUE, RUE TARANNE, Nº 12;

CHEZ M- V DONDEY-DUPRÉ, RUE VIVIENNE, N 2.

A LEIPSICK,
CHEZ BROCKHAUS.



## RÂDJATARANGINÎ HISTOIRE

DE9

## ROIS DU KACHMÎR

TRADUITE ET COMMENTÉE

#### PAR M. A. TROYER

MEMBRE DES SOCIÉTÉS ASIATIQUES DE PARIS, LONDRES ET CALCUTTA

ET PUBLIÉE

AUX FRAIS DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE

#### TOME I

TEXTE SAUSCRIT DES SIX PREMIERS LIVRES ET NOTES



#### PARIS

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX

A L'IMPRIMERIE ROYALE

M DCCC XL

AMAGONIA)

D5485 K2 K13

Carpentien

## श्रीकङ्कुणपपिउतकृता

# राजतरङ्गिणी।

प्रथमो मागः।

॥ षद्प्रथमास्तरङ्गाः ॥

श्विन्दे १८४०

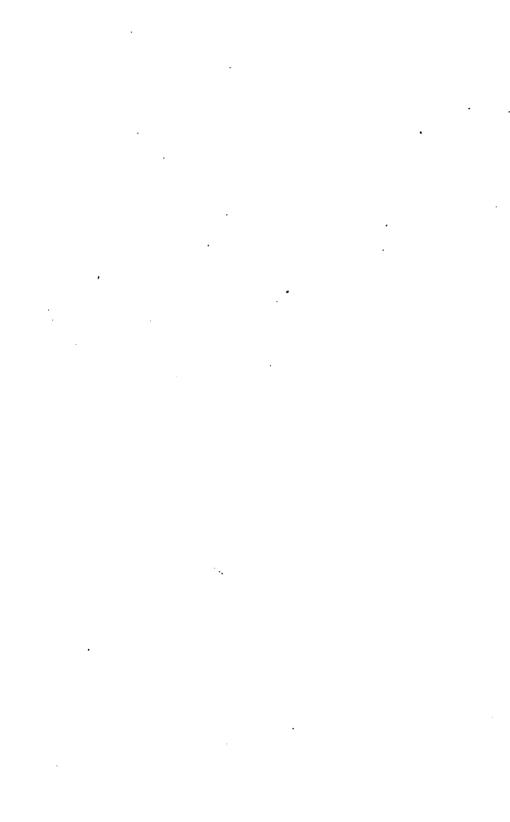

### PRÉFACE.

C'est en 1832 qu'une édition du texte sanskrit du Radjataranginî, ou de la Chronique du Kachmîr, fut commencée à Calcutta, sous les auspices du comité général de l'instruction publique. La même année j'entrepris une traduction de cet ouvrage, que j'exécutai au fur et à mesure qu'on imprimait le texte, dont les feuilles m'étaient communiquées. Je me trouvais favorisé dans cette entreprise par la place que j'avais l'honneur d'occuper comme secrétaire du collége sanskrit de Calcutta, collége où quelques Pandits étaient employés à corriger les épreuves des livres qui se publiaient aux frais du gouvernement.

Je quittai le Bengâle au mois de février 1835, lorsque les six premiers livres de cet ouvrage venaient d'être imprimés. A cette même époque le gouvernement du Bengâle trouva bon d'arrêter l'impression de tous les ouvrages orientaux qui avaient été commencés sous l'inspection du comité général de l'instruction publique.

C'est principalement cet événement qui a engagé la Société asiatique de Paris à publier à ses frais, avec le texte sanskrit, une traduction française du Râdjataranginî, que j'ai eu l'honneur de lui offrir.

Dans l'intervalle, la Société asiatique de Calcutta avait pris la résolution de continuer, par ses propres moyens, la publication des ouvrages orientaux dont le gouvernement venait d'interrompre l'impression. Grâce à ce zèle si louable pour les progrès de l'érudition orientale, le Râdjataranginî complet et d'autres ouvrages sanskrits, persans ou arabes, ont pu sortir des presses de Calcutta en 1835 et dans les années suivantes.

Pendant ce temps l'impression des six premiers livres de la Chronique du Kachmîr s'achevait à Paris. Je dois faire ici un exposé détaillé de tout ce qui est relatif aux diverses copies manuscrites que l'on possède du texte sanskrit de cet ouvrage, aux matériaux dont on s'est servi pour l'édition de Calcutta, et aux moyens que j'ai employés pour rendre aussi correcte que possible l'édition que je présente au public sous les auspices de la Société asiatique de Paris.

Le savant Hay. Horace Wilson, dans l'introduction à son Essai sur l'histoire du Kachmîr¹, nous a donné une notice de tous les manuscrits du Râdjataranginî dont il avait eu connaissance, et qui lui ont servi à composer un extrait de cet ouvrage. Il fait mention d'une copie que l'illustre Colebrooke avait acquise en 1805, d'une autre que feu M. Speke s'était procurée à Luknâu, et d'une troisième que M. Wilson lui-même avait achetée. A l'époque où ce dernier écrivait son Essai, la Société asiatique de Calcutta n'avait pas encore reçu

<sup>1</sup> Asiatic Researches, t. XV.

la copie du Râdjataranginî dont je vais parler tout à l'heure, et que Moorcroft avait fait exécuter à Kachmîr même dans l'intention de l'offrir à cette société.

Le voyageur que je viens de nommer, et qui a montré une si prodigieuse activité dans l'exploration du pays que son gouvernement l'avait chargé de visiter au nord et au nord-ouest de l'Inde, ce voyageur ne négligea rien pour se procurer un bon exemplaire du Râdjatarangini, ouvrage qui jusqu'alors n'était connu que par des traductions persanes peu fidèles et par des extraits imparfaits qu'en avaient donnés plusieurs auteurs, soit en Asie, soit en Europe. Ce livre était autrefois si généralement répandu, que presque chaque famille indienne un peu considérable en possédait un exemplaire. Mais, dans la suite, il devint si rare, que dans ces derniers temps on n'en pouvait plus citer que trois exemplaires authentiques. En revanche on rencontrait fréquemment des copies de la traduction persane ou des extraits du Râdjataranginî. Dans ces deux catégories d'écrits, l'ouvrage original est défiguré par les copistes hindus ou musulmans, qui ont substitué souvent leurs opinions particulières ou leurs croyances religieuses à celles de l'auteur. Toutefois Moorcroft parvint à se procurer, à Kachmîr, un manuscrit qui contenait le texte de cette chronique; il le dut à la reconnaissance d'un Pandit qu'il avait guéri d'une maladie supposée incurable. Le manuscrit, tracé sur des écorces de bouleau, portait des marques évidentes d'ancienneté. Dix Pandits travaillèrent pendant trois mois à en faire une copie, que d'autres Pandits collationnèrent avec l'original, et qui fut envoyée à Calcutta 1.

D'après l'examen que j'ai eu l'occasion de faire de cette copie, l'écriture m'en a paru belle et facile à lire, et le texte aussi correct qu'on peut l'attendre d'un manuscrit indien. Je n'hésite pas à dire que c'est le meilleur exemplaire du Râdjataranginî qui existe hors du Kachmîr. C'est principalement sur cette copie qu'on a exécuté l'édition de Calcutta, en la collationnant avec celle que M. Wilson avait prêtée aux éditeurs, et avec une autre qui m'appartient et que m'avait procurée, à Benâres, la complaisance du Babou Ram Comal Sen, quoique ces dernières copies fussent très-inférieures à la première. J'ai fait copier soigneusement sur celle-ci les six premiers livres par Civa Tchandra, jeune Pandit à mon service, dont l'habileté, unie au savoir de Madhusudanagupta, m'a été d'une grande utilité?. Le texte, ainsi préparé, a subi de nouvelles corrections avant d'être livré à l'Imprimerie royale de Paris pour servir à l'édition actuelle.

Voyez la lettre de Moorcrost, datée de Kachmir, 20 juillet 1824; Asiat. Journ.
 XVIII, p. 517.

Les trois natifs du Bengâle nommés ci-dessus appartiennent à la classe des médecins, qui de tout temps dans l'Inde, comme souvent en Europe, ont su bien mériter de l'érudition. Ram Comal Sen, qui est actuellement secrétaire du collége sanskrit de Calcutta et secrétaire adjoint de la Société asiatique du Bengâle, est un des Hindus les plus distingués par ses connaissances et par son caractère respectable. Madhusudanagupta, professeur de médecine au collége sanskrit, est avantageusement connu par une traduction du Vade mecum médical de Cooper, faite de l'anglais en sanskrit, et par l'édition de Sasrata, ouvrage sanskrit de médecine.

Ne voulant rien négliger qui pût ou donner une meilleure leçon, ou ajouter une variante utile, ou confirmer, soit un passage douteux, soit une correction hasardée, je me suis rendu à Londres, dans le mois de juin de l'an 1837, pour compulser les manuscrits du Râdjataranginî dont l'existence dans la bibliothèque de la compagnie des Indes m'avait été indiquée.

La conservation des trésors que la littérature indienne a fournis à cette bibliothèque ne pouvait être mieux confiée qu'au savant qui le premier, dans son dictionnaire sanskrit et anglais, nous a donné la clef sans laquelle ces trésors resteraient inaccessibles. Je n'ai pas à parler ici des vastes connaissances de M. Wilson, qui sont depuis longtemps appréciées des érudits, mais bien de la complaisance infinie qu'il témoigne journellement à toutes les personnes qui ont besoin de consulter la bibliothèque de la compagnie des Indes. J'en aurais éprouvé les effets, lors même que le long commerce d'amitié qui s'était établi entre lui et moi pendant mon séjour à Calcutta ne m'aurait pas donné la certitude de le retrouver tel à mon égard, en Angleterre, qu'il l'avait toujours été dans l'Inde. Il m'a remis entre les mains, pour les comparer, quatre manuscrits du Râdjataranginî, dont deux seulement contiennent les six premiers livres composés par Kalhana.

Avant de faire une description détaillée de ces derniers manuscrits, je crois devoir rappeler ici que l'histoire du Kachmîr connue sous le nom de Râdjatarangini a été écrite par quatre auteurs différents. La première partie de cette histoire est l'ouvrage de Kalhana. On y a joint le Râdjâvalî, Généalogie des rois, dont l'auteur se nomme Djona Rádja, et le Crî-Djâina râdjataranjinî, histoire qui commence par le règne de Zein ul Ab-eddin et se termine à celui de Fettah Schah, en l'année 882 de l'hégire ou 1477 de notre ère. Cette histoire particulière a été rédigée par Crî Vara Pandita, élève de Djôna Râdja. Le quatrième ouvrage dont se compose le Râdjataranginî a été écrit au temps d'Acbar, avec le dessein formel de conduire le récit des événements jusqu'à l'époque où le Kachmîr devint une province de l'empire de ce monarque. En effet, il commence où s'arrête Çrî Vara, c'est-à-dire au règne de Fettah Schah, et il finit par celui de Nazir Schah. Ce dernier ouvrage est appelé Rádjávali pátaka, et a pour auteur Punya ou Prâdina bhatta. L'ensemble de ces quatre parties, toutes écrites en vers, forme une chronique du royaume de Kachmîr, à partir d'une époque reculée, mais indéterminée, jusqu'à l'année 1586 de notre ère.

Mais si les deux manuscrits dont il s'agit, et qui certainement n'ont pas été copiés sur le même original, ne contiennent que les six premiers livres de Kalhana, au lieu de huit livres que l'on trouve dans le manuscrit de Moorcroft, ne pourrait-on pas supposer que les six premiers livres étaient seuls considérés par quelques personnes comme ayant été écrits par Kalhana? M. Wilson l'a cru lui-même, puisqu'il dit dans l'Essai déjà cité (page 3): «L'histoire de Kalhana commence par « les temps fabuleux, et se continue jusqu'au règne de

« Sangrâmadèva, neveu de Diddâ Ranî, en çaka 949 ou • 949+78=1027 de notre ère, époque qui se rapproche • du temps où il a probablement vécu lui-même, savoir « l'an 1148 de J. C. » Il dit de plus (page 7), « que le • manque d'un exemplaire qui puisse lier l'histoire de « Djôna Rådja et le contenu des ouvrages de Çrî Vara et de Punya bhatta, l'empêchera, pour cette époque du moins, d'étendre les limites de son Essai au delà - de celles du Pandit Kalhana ou de suivre tout autre « guide hindu. » Lorsqu'il écrivait ces lignes, le savant abréviateur de cette partie de l'histoire du Kachmîr n'avait pas vu, comme je l'ai déjà fait observer, le manuscrit que plus tard Moorcroft envoya du Kachmîr à Calcutta, et qui contient un septième et huitième livre, dont l'ensemble forme, à quatorze pages près, le double des six premiers livres. J'ajouterai que ce que je viens de dire ne détruit pas absolument la supposition que j'ai énoncée ci-dessus; car personne n'ignore que les Hindus mettent fréquemment le nom d'un auteur célèbre en tête d'un ouvrage qui ne lui appartient pas. Ce ne sera donc que l'examen approfondi de l'ensemble et du style des deux derniers livres attribués à Kalhana qui pourra permettre de prononcer si cette attribution est sondée ou non; un pareil examen se trouvera sans doute mieux placé à la suite de la traduction du septième et du huitième livre de l'édition de Calcutta.

Quant aux deux manuscrits que m'a fournis la bibliothèque de la compagnie des Indes et que j'ai compulsés, l'un, coté n° 310, est de format grand in-4°.

Il a été donné à la bibliothèque par Colebrooke. Une table des matières, dressée par le Misra Bâlagovinda, occupe la moitié du volume; elle est si ample, qu'elle pourrait tenir lieu du texte s'il n'existait pas. Cette table ne paraît pas appartenir à ce manuscrit, puisqu'il ne contient point le troisième livre, dont elle indique cependant les matières. L'écriture est assez belle; les caractères sont gros et bien formés, jusqu'au sloka 306 du sixième livre, où commence une autre écriture qui n'est ni régulière, ni élégante. Le texte est en général si peu correct, qu'il eût été très-hasardeux de ma part d'en tirer des variantes. J'ai pu tout au plus y trouver la confirmation de quelques leçons qui sur d'autres copies m'avaient paru douteuses, et quelques corrections que j'avais essayé de faire sur ces mêmes copies. Non-seulement le troisième livre y manque en entier, mais plusieurs slokas y ont été omis; quelques-uns de ceux-ci cependant sont rétablis à la marge; d'autres sont tronqués, et en divers endroits l'on remarque des transpositions et plusieurs lacunes. Les slokas et demislokas ne sont pas distingués par des barres; souvent même on ne les a pas séparés par des intervalles; enfin ils ne sont pas numérotés partout, ce qui m'a obligé, pour en vérifier le nombre, de chercher le commencement et la fin de chaque demi-sloka. J'ai eu au moins le plaisir de constater, par cette opération, que le nombre des slokas, dans les cinq livres que j'ai collationnés, concorde avec celui qui se trouve dans les manuscrits d'après lesquels j'ai établi le texte de l'édition actuelle.

L'autre manuscrit porte le nº 983 et forme un volume in-8°, qui, de même que le précédent, est un don de Colebrooke. L'écriture y est de deux mains différentes; l'une, dans les premier, quatrième et sixième livres, est très-irrégulière et en même temps très-incorrecte, de sorte qu'une grande incertitude sur la valeur réelle des lettres vient s'ajouter aux erreurs d'orthographe et de grammaire pour rendre cette partie du manuscrit presque inutile. L'autre écriture, dans les deuxième, troisième et quatrième livres, est plus régulière et moins incorrecte; elle produit presque toujours le texte d'une manière conforme au manuscrit de la Société asiatique de Calcutta. Cependant l'omission et la transposition, non-seulement d'un seul, mais de plusieurs slokas de suite, y sont fréquentes, et l'on remarque plusieurs lacunes au milieu même des slokas. A la marge de plusieurs feuillets, une main étrangère a écrit en caractères peu élégants quelques corrections. Le reste du volume contient l'ouvrage du Pandit Çrî Vara1.

Je viens de faire connaître tous les matériaux qui ont servi à l'édition actuelle du Râdjataranginî. On voit qu'elle a principalement pour base, comme celle de Calcutta, un bon manuscrit, celui de la Société asiatique du Bengâle. Quoique les quatre autres manuscrits dont j'ai parlé n'aient pu concourir, autant que je l'aurais désiré, à épurer le texte sanskrit, j'ose croire que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un troisième manuscrit, parmi les quatre que j'indique, est coté n° 907, et contient l'histoire du Kachmîr par le Pandit Çrî Vara. Un quatrième, qui porte le n° 2091, est un don de Colebrooke, et renferme les seconde, troisième et quatrième parties de l'histoire du Kachmir.

ce texte, tel que je le présente, est correct dans ses parties les plus essentielles. Le style historique de Kalhana, généralement simple, donne rarement lieu à des obscurités ou à des ambiguïtés qui portent sur des faits. On trouvera des lacunes en quelques endroits, mais elles ne sont pas fréquentes. Elles ne pourront être remplies convenablement, et le texte ne sera en général ramené à toute la pureté désirable, que lorsque les mesures qui ont été prises pour faire venir du Kachmîr même de nouvelles copies manuscrites du Râdjataranginî auront obtenu le succès qu'on est fondé à en attendre.

Je dois maintenant dire ce qui a été fait de ma part pour rendre cette édition digne de l'attention des indianistes. L'édition de Calcutta étant déjà entre leurs mains, ils remarqueront sans doute, en la comparant avec la nôtre, que celle-ci offre des variantes et des corrections nombreuses; elles sont indiquées dans une table particulière que j'ai annexée au texte sanscrit. Je n'ai pas manqué de m'expliquer, dans mes notes, sur les variantes qui ne sont pas seulement des fautes d'impression. Voici les principes que j'ai suivis dans mes corrections.

Le texte d'un ouvrage peut être examiné sous un double point de vue : sous celui de la correction grammaticale et de l'orthographe, et sous celui de la justesse, de la force et de la beauté des expressions, en tant qu'il s'agit d'un ouvrage d'éloquence.

C'est principalement sous le premier point de vue

que nous considérons les ouvrages orientaux, parce que le goût et l'esthétique, des peuples de l'Orient s'écartent trop des nôtres pour que nous puissions juger d'après nos propres règles les compositions qui nous viennent de l'Asie, lors même que nous les jugeons dignes d'une attention particulière. Si nous avions à corriger un passage vicieux d'Hérodote, de Thucydide, de Tite-Live ou de Tacite, nous choisirions avec raison parmi les expressions, soit fortes, soit élégantes, celles que nous croirions les plus naturelles et les plus convenables au style de l'auteur; mais ce serait peut-être la plus fantastique qu'il faudrait deviner, si notre tâche était de restituer une leçon perdue d'un auteur oriental.

A côté de la construction purement grammaticale vient se placer la locution idiomatique, qui exige que l'éditeur se soit familiarisé avec le génie de la langue. Je ne puis qu'avouer mon insuffisance à cet égard. Devais-je corriger le Pandit Kalhana? Toute langue est sujette aux variations. Différentes locutions sont trouvées bonnes ou mauvaises selon les temps et les lieux. Il est impossible de supposer que le seul dictionnaire sanskrit et anglais qui ait été publié contienne toutes les significations des mots et toutes les nuances d'expression qui sont ou ont été en usage dans une langue aussi riche que l'est l'idiome sanskrit. Une locution que nous n'avons pas rencontrée dans le cercle plus ou moins étendu de nos lectures devrait-elle être rejetée, lors même que nous saurions lui en substituer une autre plus usitée? En outre, n'aurait-il pas fallu que j'eusse à ma disposition plusieurs bons manuscrits pour pouvoir, avec l'appui de l'un ou de l'autre, substituer une meilleure leçon à celle que, presque toujours, j'ai été obligé d'adopter d'après une autorité unique? Quoi qu'il en soit, le devoir d'un éditeur est de donner fidèlement le texte de son auteur comme il l'a trouvé, et d'éviter d'arracher à un reste vénérable de l'antiquité ce cri plaintif:

Quid miserum. . . laceras? jam parce sepulto; Parce pias scelerare manus!

Je me suis borné, en conséquence, à purger le texte du Râdjataranginî des fautes évidentes, soit de sens, soit de grammaire ou d'orthographe, en un mot, des fautes de copiste et d'imprimeur.

J'ai tâché aussi d'observer une manière d'écrire uniforme, au sujet de laquelle on me permettra de donner une explication, bien que je doive y mêler beaucoup trop de détails qui me sont personnels.

J'ai soumis à M. Eugène Burnouf, dans une lettre que je lui ai adressée le 8 novembre 1835, une méthode pour écrire le sanskrit un peu différente de celle dont on s'est servi jusqu'à présent; méthode que je m'étais proposé d'employer dans l'édition du Râdjataranginî. Ma lettre ayant été publiée, la même année, dans le numéro du mois de décembre (p. 545-559) du Journal asiatique de Paris, je crois devoir déclarer que mon opinion n'a pas changé depuis cette publication. Je continue à penser que, pour rendre la langue sanskrite plus accessible à ceux qui veulent l'apprendre sans maître, et pour

en faciliter la lecture à tous, il faut adopter une méthode telle que chaque mot se trouve transcrit d'une manière distincte, et qu'on puisse écrire la langue sanskrite à peu près comme la plupart des langues de l'Europe. Par la on épargne au lecteur la peine, plus ou moins grande, de séparer lui-même, avec le seul secours des yeux, les mots que le raffinement d'une orthographe, particulière aux Indiens, a, pour ainsi dire, agglutinés. Je me suis fortifié dans ma pensée à cet égard, en voyant les éditions que l'on a publiées à Berlin de quelques ouvrages sanskrits, et que je ne connaissais pas au moment où j'écrivis la lettre dont je viens de faire mention et qu'elles rendent à peu près inutile. Je ne laisse pas cependant que de m'applaudir d'avoir suivi l'avis de celui que j'avais consulté, et qui est toujours sûr de se faire écouter avec l'attention que commandent son savoir et la sagacité de son esprit. L'orthographe qui a été adoptée pour l'édition actuelle du Râdjataranginî se trouve, en général, conforme à celle qu'on a employée dans les excellentes éditions d'ouvrages sanskrits qui se publient à Bonn.

Le mètre dans lequel est écrit le Râdjataranginî étant celui dont se sont servis les auteurs des principaux poēmes des Hindus, je ne saurais rien ajouter à ce qui en a déjà été dit par plusieurs savants. Ce mètre est souvent interrompu dans le texte par des vers de mesures différentes, qui comportent 19, 22, 32, 34, 38, 39 et plus de syllabes pour chaque demi-sloka, et qui sont de même suffisamment connues.

Il conviendra peut-être d'ajouter ici que, pour rendre

en caractères romains les mots sanskrits selon leur orthographe, j'ai adopté l'alphabet harmonique tel qu'il est généralement admis en France. J'ai conservé cependant dans le titre de l'ouvrage et dans mes dissertations la manière ordinaire d'écrire les noms très-usités, tels que Kachmír, que je n'ai écrit Kaçmír que dans mes notes et dans la traduction française.

Les notes et le commentaire se trouvent placés dans le premier volume à la suite du texte sanskrit. Je devais tâcher d'éclaircir les passages difficiles et de justifier ma traduction, ou avouer que je n'avais pas réussi à entendre mon auteur. Il fallait expliquer les allusions et les noms propres sous les divers rapports de la religion, de l'histoire et de la mythologie.

J'aurais désiré pouvoir déterminer avec exactitude la situation de tous les lieux nommés dans le texte, et éclaircir toute la géographie, ou plutôt la topographie du Kachmîr, car il ne s'agit le plus souvent que de l'emplacement assez circonscrit qu'occupe ce vallon élevé. Mais on ne possède pas encore une bonne carte topographique, ou une description assez détaillée de ce pays; et, sans un pareil document, il est impossible d'indiquer la situation de tous les lieux, soit avec certitude, soit même seulement avec une probabilité résultant de données positives. On trouvera dans plusieurs de mes notes (t. Ier) et dans mon Esquisse géographique et ethnographique du Kachmîr ancien et moderne (t. II, p. 298-343) les renseignements géographiques que j'ai pu recueillir à diverses sources.

Quant aux citations empruntées à des langues savantes de l'Occident, j'ai cru devoir en user avec modération et ne pas me laisser entraîner par les facilités que nous offrent aujourd'hui, pour des recherches de ce genre, les travaux d'érudition classique qui ont été exécutés depuis plusieurs siècles; mais une plus grande liberté m'était permise à l'égard des citations tirées des ouvrages sanskrits. Lorsqu'un demi-siècle s'est à peine écoulé depuis que l'on s'occupe en Europe de l'étude du sanskrit, il est impossible de ne pas mettre à contribution les trésors que cette étude nous a rendus accessibles. Toutefois, je me hâte d'ajouter que je n'ai pas la prétention d'avoir su puiser à toutes les sources où j'aurais pu trouver, pour mon commentaire, des renseignements inédits; et si, d'un autre côté, j'ai quelquefois été dans le cas de citer des témoignages ou des passages qui étaient déjà connus, on voudra bien, j'ose l'espérer, avoir égard à l'influence inévitable sous laquelle écrit un éditeur qui s'est fait d'une littérature nouvelle un objet de prédilection.

Qu'il me soit permis, après cette déclaration, de parler de ma traduction dont la fidélité dépendait nécessairement beaucoup de la correction du texte.

Le but général d'une traduction est de rendre le sens de l'original avec clarté et fidélité: voilà son mérite essentiel, à l'absence duquel rien ne saurait suppléer. Mais cette notion si simple a été bien modifiée et étendue par une autre classe de traducteurs. Ceux-ci ne veulent rendre que le sens général du texte; quant aux détails, ils n'en admettent que ce qui peut plaire dans leur propre langue. Ils assimilent les pensées et les sentiments de leurs originaux à leur manière personnelle de sentir et de voir. Ils évitent la moindre singularité d'expression qui aurait marqué le caractère de l'auteur traduit, et même, ils ne s'abstiennent pas d'employer des locutions qui, dérivées de nos notions, de nos mœurs et de nos institutions particulières, étaient, pour ainsi dire, impossibles à l'auteur auquel ils se substituent eux-mêmes plutôt qu'ils ne le traduisent.

D'autres traducteurs entreprennent, dans un sens opposé, une tâche plus difficile. Ils s'efforcent de rendre leur traduction, pour ainsi dire identique avec l'original, de manière que celle-là puisse tenir lieu de celui-ci. En se confondant eux-mêmes, autant que possible, avec l'auteur qu'ils traduisent, ils font plus ou moins le sacrifice de leur individualité nationale. Non-seulement ils rendent mot pour mot, expression pour expression, mais ils adoptent même, s'ils traduisent un poëme, le mètre de l'original, avec toutes les coupes de ses phrases, ses cadences et ses particularités. Si les uns tâchent de conformer leur traduction au goût et aux idées du public, les autres veulent plier le public au genre de leur traduction. De pareilles tentatives n'ont jusqu'à présent réussi qu'en Allemagne, où la langue et le caractère de la nation pouvaient leur permettre des succès.

Le but que je m'étais proposé, comme la seule ambition dont je me sentais animé, ne me permettent pas de prendre place dans aucune de ces deux classes de traducteurs. Je n'ai pu ni voulu m'écarter de l'idée première et essentielle que je m'étais faite d'une traduction; je n'ai eu d'autre dessein que celui de rendre aussi facile que possible, à un successeur plus habile, l'accomplissement d'une tâche qui entre mes mains ne pouvait conduire qu'à un résultat imparfait. Je n'ai jamais perdu de vue une considération qui m'a soutenu dans mon entreprise; c'est que, dans les régions intellectuelles, tout essai bien intentionné, quel qu'il soit, est le précurseur et l'annonce d'un succès plus heureux. Peu importe par qui ce succès est obtenu; il appartient à tous s'il augmente la richesse commune de nos connaissances.

En ce qui dépendait de moi, je me suis scrupuleusement assujetti à rendre mon auteur de manière à reproduire sans aucune altération ou modification sa manière de penser, de sentir et de s'exprimer; ses idées en morale, en politique et en philosophie, idées qu'il partageait avec son siècle et avec sa nation, dont il peut être considéré comme le représentant. Envisageant la fidélité comme le premier devoir d'un traducteur, je ne me suis permis aucune transaction avec le goût du temps. Kalhana n'a pas écrit un ouvrage qui pût faire fortune à Paris; les personnes qui voudront le lire doivent avoir un autre motif que celui de retrouver leurs propres idées et leur propre langage; elles doivent se sentir assez de curiosité pour entendre un Kachmîrien du xire siècle raconter les fables et l'histoire de son pays; elles doivent avoir le désir de suivre la marche

de l'esprit humain dans tous les temps, sous l'influence de toutes les religions, de tous les gouvernements et de tous les climats; elles doivent enfin être animées de ces sentiments philanthropiques qui font prendre un vif intérêt à tout ce qui appartient à l'homme.

L'élégance du style français, si même il m'eût été donné d'y prétendre, ne pouvait être l'objet de mes efforts; je ne devais m'appliquer qu'à rechercher une des qualités qui distinguent si glorieusement la langue française parmi toutes les langues du monde, la clarté. Qu'on veuille donc me pardonner la répétition fréquente d'un même mot dans la même phrase, les transitions brusques, les ellipses, et même quelque desordre dans la construction, si toutes ces imperfections ne sont que les conséquences de ma fidélité à rendre l'original. Quant au goût, je crois en avoir assez dit pour ne pas tromper l'attente du lecteur à cet égard. Dans la traduction en prose d'un ouvrage écrit en vers devait disparaître tout le charme de l'arrangement harmonique des mots et de la versification. De plus, la division en slokas, qui appartient au mètre, ayant été conservée, le style du traducteur s'est trouvé plus coupé qu'il ne l'eût été autrement.

Après avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la correction et l'interprétation du texte, j'ai cru, afin de parvenir à déterminer les résultats historiques et le mérite réel du poëme de Kalhana, devoir entreprendre un examen critique des six premiers livres du Râdjataranginî. J'ai compris que le jugement du lecteur sur

cet ouvrage se trouvera plus ou moins influencé par l'opinion qu'il en aura conçue d'avance. C'est pourquoi j'ai tâché d'abord de fixer le point de vue sous lequel la chronique du Kachmîr doit être considérée.

La partie la plus importante du Râdjataranginî est sans donte la chronologie; c'était celle que je devais traiter avec le plus de soin dans mes notes et dans les dissertations particulières que j'ai composées, soit sur cette matière, soit sur les synchronismes. Je comnaissais les efforts qu'avaient faits plusieurs savants pour régulariser la généalogie des rois indiens, en prenant chacun pour point de départ une époque qu'ils croyaient avoir déterminée avec certitude, ou du moins en assignant certaines limites à l'espace de temps dans lequel la durée des dynasties indiennes leur paraissait pouvoir être renfermée. Il s'en est suivi une mutilation plus ou moins forte de toute la chronologie des nations indiennes, ou plutôt un démenti positif qui s'adressait à ceux qui seuls pouvaient fournir les renseignements qu'on leur demandait sur leur histoire nationale. La chronologie des Indiens est intimement liée à celle des Kachmîriens: l'une et l'autre doivent ou rester debout ou tomber ensemble. Traducteur du Râdjataranginî, je devais essayer de montrer que les données chronologiques, telles qu'elles se trouvent dans cet ouvrage, sont justifiables en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'impliquent aucune contradiction absolue, ni entre elles-mêmes, ni à l'égard de celles des autres peuples. Une pareille tâche m'était imposée avec d'autant plus de raison, que l'on n'a obtenu aucun résultat positif des divers systèmes chronologiques qui ont été proposés jusqu'à ce jour, et qui tous présentent le grave inconvénient de n'avoir pour base que des hypothèses plus ou moins ingénieuses. On est en droit d'exiger des données positives; mais je me suis trouvé réduit à recueillir celles qui se trouvent dans le texte du Râdjataranginî, et je n'ai eu à exercer ma critique que dans le cercle étroit de cet ouvrage. Ce que j'y remarquais de vague, d'incertain et d'incomplet, j'étais dans l'obligation de le présenter comme tel, sans me prévaloir de ces imperfections mêmes, pour faire des arrangements artificiels conformes à mes idées sur la chronologie. L'histoire, plus souvent que les mathématiques, nous offre des problèmes indéterminés; la solution de ceux-ci ne peut fournir qu'un lieu géométrique qui comprend le point que l'on cherche.

L'étendue que j'ai donnée à l'examen des six premiers livres du Râdjataranginî paraîtra peut-être hors de proportion, si on ne considère que le nombre de cinq mille deux cent quatre-vingt-dix lignes que contiennent ces livres. On me reprochera sans doute ma prolixité, à moins que je ne puisse justifier, jusqu'à un certain point, l'importance du texte original. Il est reconnu que celui-ci nous offre le seul ouvrage historique qui existe dans la littérature indienne. Les six premiers livres comprennent, à partir du milieu du xve siècle avant notre ère, les périodes qui ont précédé l'époque de l'invasion des mahométans dans l'Inde. Durant le cours de ces périodes, les annales du Kachmîr sont

dignes de toute notre attention, non-seulement parce qu'elles remontent à une époque très-ancienne, mais parce que nous y trouvons l'histoire particulière de l'indépendance des Kachmîriens, qui est celle de l'indépendance des autres peuples de l'Inde. Pendant les temps qui précédèrent la conquête du territoire indien, et plus tard l'asservissement du Kachmîr, le génie des habitants de ces vastes contrées se développa librement dans toute son originalité; et, en lisant la première partie du Râdjataranginî, nous croyons assister au spectacle d'une civilisation intellectuelle qui, sous tous les rapports, se montrant différente de la nôtre, peut nous intéresser par les contrastes mêmes qu'elle nous offre.

J'ai la satisfaction de voir que ma manière d'envisager le Râdjataranginî est parfaitement d'accord avec l'opinion qu'ont énoncée, au sujet de cet ouvrage, plusieurs hommes éminents qui m'auraient fait adopter leur sentiment, si ma persuasion ne s'était formée d'après l'étude même du texte original. M. de Schlegel a déjà signalé la chronique que les habitants du Kachmîr avaient présentée à l'empereur Acbar comme faisant exception aux autres annales indiennes, qui ne lui paraissent pas être d'une date fort ancienne, ni contenir des récits exacts et circonstanciés. M. Charles Ritter considère, en général, comme le berceau de la culture intellectuelle des Hindus, les régions élevées de cette partie de l'Asie qui

<sup>1</sup> Réflexions sur l'étude des langues asiatiques, adressées à Sir James Mac Intosh,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Vorhalle europæischer Völkergeschichten, Seite 10.

comprend le Thibet, le Butan, le Kachmîr et le Kaferistan. C'est surtout le Kachmîr qui lui paraît lêtre un pays remarquable par la place qu'il occupe dans l'histoire et par ses rapports avec toute l'Asie centrale sous le point de vue des traditions historiques et de la constitution physique.

Ces témoignages, auxquels je pourrais en ajouter bien d'autres, suffisent pour justifier à mes propres yeux l'étendue des développements qui se trouvent dans mes dissertations, en même temps qu'ils m'inspirent la crainte fondée d'être resté au-dessous de mon entreprise. M'étant trouvé dans l'obligation de toucher un grand nombre de questions difficiles et compliquées, je dois appréhender d'en avoir dit trop ou pas assez : beaucoup trop, peut-être, quand il s'agissait de choses déjà connues, et pas assez alors qu'on pouvait attendre de moi des faits, des rapprochements nouveaux, ou des observations d'un genre plus relevé. Au milieu des difficultés de plus d'une sorte qui se présentaient à mon esprit, j'ai cru, je l'avoue, devoir éviter beaucoup moins de dire des lieux communs que de traiter un sujet d'une manière trop légère ou incomplète. Personne n'a eu plus d'occasions que moi de reconnaître la vérité de ces paroles prononcées par l'un des plus célèbres critiques d'Allemagne: « La science est un champ clos d'où « personne ne sort sans avoir reçu une blessure. » Ce qui convient le mieux au champion avant et après le combat, c'est, je crois, le silence.

Die Erdkunde von Asien, III Theil, II Buch, II Band, Seite 1105.

A ces mots je m'arrêterais, si un devoir sacré ne me faisait reprendre la plume pour acquitter la dette de la reconnaissance; car, après avoir parlé des difficultés que j'ai rencontrées dans mon travail, j'éprouve le besoin de rendre compte de l'assistance que j'ai reçue pour les surmonter.

Quoique M. Wilson n'ait pas donné la traduction du texte même, mais seulement un ample extrait du Radjataranginî, cependant l'ouvrage d'une main si habile ne pouvait pas exister sans m'être d'une grande utilité pour mon travail; les pages de mon commentaire et de mes dissertations le témoignent suffisamment. Reconnaître ce service est un devoir que je ne puis remplir sans me rappeler avec une nouvelle satisfaction l'origine d'une amitié qui date de l'époque même où, sur le soi indien, j'ai commencé à apprendre le sanskrit avec les conseils et les encouragements du savant qu'avaient déjà rendu illustre ses succès dans la littérature indienne.

Je ne puis que me féliciter d'un concours de circonstances qui, à l'occasion du Râdjataranginî, lie pour moi Calcutta et Paris par une chaîne de souvenirs agréables et par des sentiments de gratitude et d'amitié. M. Eugène Burnouf a bien voulu jeter un coup d'œil sur les épreuves imprimées du texte sanskrit de l'édition que j'offre au public. Ce service, important par lui-même, peut être considéré comme rendu à Kalhana et à la littérature indienne même dans laquelle cet éminent philologue ne cesse d'acquérir de nouveaux titres à la célébrité. Mais je dois faire connaître le service particulier qu'il

m'a rendu en m'aidant, par ses conseils et par ses corrections, à perfectionner ma traduction, mes notes et mes dissertations. Non-seulement il m'a fait le sacrifice d'une grande partie de son temps précieux, mais il m'a aussi procuré l'assistance de M. Foucaux, un de ses élèves les plus zélés pour l'étude de la langue sanskrite.

Ce n'est pas seulement comme un ouvrage écrit dans un des plus anciens idiomes de l'Asie, que le Râdjataranginî peut attirer l'attention des érudits, mais comme un recueil où l'on trouve un bon nombre de faits et de traditions qui appartiennent à la religion et à la législation des âges passés. C'est sous ce rapport que M. Félix Lajard, qui considère la mythologie comme une véritable histoire de l'esprit humain, et qui s'efforce de jeter les fondements d'une nouvelle science, l'archéologie comparée, a pris un intérêt particulier à la publication de ma traduction et de mon commentaire du Râdjataranginî. Sans tenir compte de son temps et de ses peines, il a bien voulu, avec sa complaisance habituelle et inépuisable, revoir la rédaction de toutes mes notes et de la majeure partie de mes dissertations.

Si le travail ardu dans l'entreprise duquel j'ai trop peu consulté mes forces devait être suivi de quelque récompense, je l'ai déjà trouvée dans les témoignages d'intérêt et d'amitié qu'il m'a valus de la part des hommes honorables que je viens de nommer. Je les prie d'agréer ici l'hommage de ma vive reconnaissance.

linn of California

## राजतरङ्गिणी।

## ॥ प्रथमस्तरः ॥

भूषाभोगिपाणार्त्रहोचिः सिचयचार्व ।
ममः प्रतीनमुक्ताय क्रकल्यमकीरुके ॥१॥
भालं विक्रिशिखाङ्कितं द्धद्धिग्रात्रं वक्त्न्
संभृतक्रीउत्कुण्डिलिङ्गिभतं जलधिकक्कापाक्कण्ठिक्वः।
विक्रोदिश्वदक्षीनकञ्चकचितं बद्धाङ्गनार्द्धस्य वा भागः
पुङ्गवलब्मणाण्स्तु पशसे वांमाण्यवा दिल्लाणः ॥१॥
वन्यः कोण्यि सुधास्यन्द्रस्कन्दी स सुकवेर्गुणः ।
येन याति पशःकायः स्थैर्यं स्वस्य परस्य च ॥३॥
कोण्न्यः कालमित्रक्रान्तं नेतुं प्रस्यव्यतां ज्ञमः ।
कविप्रजापतीं स्त्यक्का रम्यनिर्माणशालिनः ॥४॥
न पश्चेत् सर्वसंविद्यान् भावान् प्रतिभया यदि ।

अविद्वारणा । अर्थः ॥ राजतरङ्गिणी ॥

तदन्यद्वियदृष्टिते किमिव ज्ञापकं कवेः ।। ५।। कथादेर्घानुरोधेन वेचित्र्येऽप्यप्रपितते। तद्त्र किञ्चिद्स्त्येव वस्तु यत् प्रीतये सता ॥ ६॥ भ्राघ्यः स एव गुणवान् रागद्वेषविरुकृतः । भूतार्घकयने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ।। ७।। पूर्वैर्बिद्धं कथावस्तु मिय भूया निबधति । प्रयोचनमनाकार्ष वेमुख्यं नोचितं सतां ॥ ६॥ दृष्टं दृष्टं नृपोद्तं बड्डा प्रमयमीयुषा । त्रवीकालभवेर्वात्ता यत् प्रबन्धेषु पूर्वते ॥ १ ॥ दाच्यं कियदिदं तस्मादिस्मन् भूतार्थवर्णमे । सर्वप्रकारस्विति योजनाय ममादामः ॥ १०॥ बुगलकं ॥ विस्तीर्गाः प्रथमे ग्रन्थाः स्मृत्वे संज्ञिपते। वचः । सुब्रतस्य प्रबन्धेन किञ्चा राजक्याययाः ॥ ११ ॥ या प्रधामगमञ्जेति सापि वाच्यप्रकाशने। पाठवं दृष्टवेरुष्यतीत्रा सुत्रतभारती ॥ १२॥ केनाप्यनवधानेन कविकर्मणि सत्यपि । श्रंशोऽपि नास्ति निर्देषः चेमेन्द्रस्य मृपावली ।। १३ ।। दुग्गोचरं पूर्वसूरिग्रन्था राजक्याग्रवाः। मम वेकादश गता मतं नीलनुनेस्पि ॥ १४॥

दृष्टेश्च पूर्वभूभर्तृप्रतिष्ठावस्तुशासनैः। प्रशस्तिपदैः शास्त्रिश्च शान्ता ज्योषभ्रमक्रमः ॥ १५॥ दापदाशतं ग्रासायभ्रंशामानात्मर्न् नृपान्। तेभ्या नीलमतादृष्टं गानदीदिचतुष्टयं ॥ १६॥ बद्धा द्वादशभिर्ग्रन्थसन्त्रेसेः पार्थिवावत्तिः। प्राञ्चकात्रतिना येन के्लाराजदिजम्मना ।। १७॥ तन्मतं पद्मिमिक्रि दृष्ट्वाशोकादिपूर्वमान् । म्रष्टे। त्वादीन् नृपतीन् स्वित्मन् यन्ये न्यदर्शयत् ॥१६॥ युग॥ येज्यशोकाद्यः पञ्च श्रीक्वविलाकरेज्ववीत्। तान् दापञ्चाशतो मध्यात् श्लोकस्तस्य सथाक्षयं ॥ ११ ॥ श्राशोकादभिमन्येर्ये प्रोक्ताः परा मरुश्विः । ते दापञ्चाशता मध्यादेव लड्याः पुरातनैः ॥ २०॥ इयं नृपाणानुस्त्रासे क्रांसे वा देशकालयोः। भैषज्यभूतसंवादि कथा युक्तीपयुज्यते ॥ २१ ॥ संक्रानप्राक्तनानन्तव्यवहारः सुचेतसः। कस्येदशो न सन्दर्भी यदि वा कृदयङ्गमः ॥ २२ ॥ चणमङ्गिन जसूनां स्फुरिते परिचित्तिते । मूर्ज्ञाभिषेकः शासस्य रसस्यात्र विचार्यता ॥ २३॥ तदमन्द्रसस्यन्द्सुन्द्रेयं निपीयता ।

श्रोत्रशुक्तिपुँदैः स्पष्टा साङ्गराजनरङ्गिणी ॥ ५४॥ पुरा सतीसरःकल्पारम्भात् प्रभृति भूरभूत् । कृती किमाद्रेरणीभिः पूर्णा मन्वसराणि षर् ।। २५॥ म्रथ वैवस्वतीयेशस्मन् प्राप्ते मन्वसरे सुरान्। दुक्तिणोपेन्द्ररुद्रादीन् स्रवतार्य प्रज्ञासृजा ।। २६।। कश्पपेन तदत्तःस्यं घातियवा जलोद्भवं। निर्ममे तत्सरी भूमा कश्मीरा इति मण्डलं ॥ २०॥ कु ॥ उद्यदितस्तनिष्यन्दद्गाउकुगाउतपत्रिणा। यत् सर्वनागाधीशेन नीलेन परिपाल्यते ।। २०॥ गुक्रोन्मुखी नागमुखा पीतभूरिपया रुचिं। गारी यत्र वितस्ताबं यानाप्युङ्कति नाचितां ॥ २१ ॥ शङ्कपद्भनुषिर्नागेनीनार्वावभाप्तिभिः। नगरं धनदस्येव निधिभियीत्रिषेट्यते ॥ ३०॥ यत् तार्च्यभीत्या प्राप्तानां नागानां गुप्तये ध्रुवं । प्रमारितभुजं पृष्ठे शैलप्राकार्त्लीलया ॥ ३१ ॥ भृक्तिमुक्तिफलप्राप्तिः काष्ठत्रपमुमापति ।। पापसूदनतीर्घात्तर्यत्र संस्पृशतां भवेत् ॥ ३१॥ सन्धादेवी जलं यस्मिन् धत्ते निःसलिले गिरी। दर्शनं पुण्यपापानामन्वयव्यतिरेकयोः ॥ ३३ ॥

स्वयंभूर्यत्र इतभुग्भुवोगर्भात् समुन्मिषन् । बुद्धतां प्रतिगृह्णातं ज्वालाभुजवनैर्द्धविः ॥ ३८॥ देवी भेडगिरेः शृङ्गे गङ्गोद्देदशुचे स्वयं । सरोज्सर्दश्यमे यत्र संसद्यपा सर्स्वती ॥ ३५॥ नन्दिचेत्रे सुरावासप्रासादे सुचरार्पिताः । म्रमापि यत्र व्यञ्चले पूजाचन्द्नविन्द्वः।। ३६॥ **त्रालोका सार्हा देवीं यत्र संप्राप्यते सणात् ।** तर्ङ्गिणी मधुमती बाणी च कविसेविता ॥ ३०॥ चक्रभृद्धितयेशादिकेशवेशानभूषिते । तिलांशार्रप न यत्रास्ति पृथ्यार्स्तर्थिविङ्ग्कृतः ॥५६॥ विजीयते पुण्यबलैर्बलीर्यत् तु न शिह्मणां। परलोकात् ततो भीतिर्यस्मिन् निवसतां परं ॥ ३६॥ साष्ट्रासानगृङ्गाः शीते स्वस्थतीरास्पदा र्ये। यादोविर्हिता यत्र निम्नमा निरुपद्रवाः ॥ ४०॥ ऋतत्तापकृतां ज्ञानम् यत्र पित्रा विनिर्मिते । गार्वादिव तिम्मांशुर्धत्ते ग्रीष्मेज्यतीव्रता ॥ ४१ ॥ : विद्यावेष्मानि तुङ्गानि कुङ्कमं सिक्षमं प्रयः। द्राज्ञेति यत्र सामान्यमस्ति त्रिद्विदुर्लभं ॥ ४२ ॥ त्रिलोक्यां रत्नसूः झाच्या तस्यां धनपतेर्रुहित्।

तत्र गारीगुरुः शैला यत् तस्मित्रपि मण्डलं ॥ ४३ ॥ तत्र कीर्वकीत्तेयसमकात्मधान् कली। श्रागानदीत् स्मर्गति स्म म दापञ्चाशतं नृपान् ॥ ४४ ॥ तस्मिन् काले ध्रवं तेषां कुकृतेः काश्यपीभुजा । कर्तारः कीर्त्तिकायस्य नाभूवन् कविवेधतः ॥ ४५॥ भुजतरुवनच्छायां येषां निषेट्य नदीजसां जलधिरसना मेदिन्यासीदसावकुताभया । स्मृतिमपि न ते पासि स्मापा विना वद्नुग्रहं प्रकृतिमक्ते कुर्मस्तस्मे ममः कविकर्मणे ॥ ४६॥ येज्यासिनमकुम्भशांपितपदा वेजिप स्रियं लेभिरे येषामव्यवसन् पुरा युवतया गेकेष्वक्रमन्द्रिकाः । ताँ छोको ज्यमविति लोकतिलकाम् स्वप्रेज्यज्ञातानिव भ्रातः सत्कविकृत्य किं स्तुतिशतिरम्धं अगत् द्यां विना ॥ ४७॥ **अष्टपश्चधिकामब्द्रातदाविंशतिं नृ**पाः। श्रपीपलंस्ते काश्मीरान् गानदीयाः कती युगे ॥ ४०॥ भारतं द्वापरासेऽभूदार्त्त येति विमास्तिः। केचिदेतां मृषा तेषां कालसंख्यां प्रचक्रिरे ॥ ४१॥ युग ॥ लब्धाधिपत्यसंख्यानां वर्षाम् संख्याय भूभुजां । भुक्तात् कालात् कलेः शेषा नास्त्येव तिबविर्वितात् ॥ ५०॥

शतेषु षर्सु सार्देषु ऋधिकेषु च भूतत्ते । कलेगीतेषु वर्षाणानमवन् कुरुपाण्डवाः ॥ ५१ ॥ तोकिके ब्दे चतुर्विशे शककात्तस्य सांप्रतं। सप्तत्यात्यधिकं यातं सङ्खं परिवत्सराः ॥ ५२॥ प्रायस्तृतीयगानदीदारभ्य शरदां तदा। दे सक्से गते त्रिंशद्धिकं च शतत्रयं ।। ५३ ।। वर्षायां द्वार्शसती षष्टिः षद्विश्व संयुता । भूभुजां कालसंख्यायां तद्भाषचाशतो मताः ॥ ५४॥ म्बाद्मं शतेनाब्दैर्यास्य चित्रशिखपिउषु । उचारे संकिताकारेरेचं दत्तीग्त्र मिर्णयः ॥ ५५ ॥ श्रासम् मघास् मुनयः शासति पृथ्वी युधिष्ठिरै नृपता । षड्दिकपञ्चिद्धियुतः शककालस्तस्य राज्यस्य ।। ५६।। काश्मीरिन्दः स गोनहीं वेखद्रङ्गादुकूलया । दिशा केलासकासिन्या प्रतापी पर्युपास्यत ।। ५७ ।। विकाय देशं शेषाकेर्विषाञ्चेषभयादिव । भूगीरुत्मतरब्राङ्के भेते तस्य भुने स्थिति ॥ ५०॥ साक्षायकार्यमाङ्गतो अग्रसन्धेन बन्धुना । स संरुरोध कंसारेर्मधुरा पृष्टुभिवितीः ॥ ५१॥ तेनेापकूलं कालिन्धाः स्कन्धावारं मिब्रधता ।

बादवीरुसितैः सार्द्ध वाधानां मीलातं वशः १। ६० ।। एकदा सर्वता भंगाः स्वसेनास्त्रातुमुखतः । तं संहरोध योदारं सङ्गरे लाङ्गलध्वतः ॥ ६१॥ तबोस्तुल्याजसार्यु दे चिराय करवर्तिनी। मही विजयसन्देके वर्गासम्बद्धियः ॥ ६२॥ श्रथ शस्त्रचतेरङ्गेरालिलिङ्ग रूपाङ्गने । **अुवं काश्मीर्को राज्य याद्वस्तु अयश्रियं।। ६३ ।।** गतिं प्रवीर्सुलभां तस्मिन् सुचित्रिषे गते। श्रीमान् द्मिद्रो नाम तत्सूनुरभृत चितिं ॥ ६८॥ भामयोगोर्ज्ञितं राज्यं प्राप्तवामपि भूपतिः । ध्यायन् पितृबधं मानी नापलेभे स निर्वृतिं ॥ ६५॥ ऋयोपसिन्धुगान्धारैः सद्जे कन्यास्वयंवरे । निमन्त्र शुभावानीतान् वृष्णीन् देपीष्णादोहुमः ॥ ६६॥ ततस्तस्यातिसंरम्भात् तानद्वरस्थितान् प्रति । यात्राभूद्भृतिनीवातिरे णुग्रस्तनभस्तत्ता ॥ ६७ ॥ तदारुवे विवासोत्का निप्रति स्म पतिंवरा । म्रासीत् तद्मुप्रन्थ्रीणां गान्धारेषु स्वयंवरः ॥ ६६॥ तदाकातासुक्षकः स चक्रांयुधसङ्गरे । चक्रधाराध्वना धीर्श्वक्रवर्त्ती दिचं येया ।। ६९ ।।

ग्रनर्वर्मी तस्म पत्नी तदा यहकुलोहरूः १ राज्ये यशोवतीं नाम दिज्ञैः कृष्काष्ट्रमध्यम् ।। ७० ॥ तस्मिन् काले स्वसचिवान् सासूयान् विन्यवार्यत्। रमं वाराणिकं श्लोकमुदीर्य मधुसूद्नः ॥ ७१ ॥ काश्मीराः पार्वती तत्र राजा होया क्रांशजः नावज्ञेयः स रङ्गेणपि विरुषा भूतिमिच्हता ॥ ७२ ॥ पुंसां निर्गीर्वा भोज्ये इव याः स्त्रीबने दृशः । प्रज्ञानां मातरं तास्तामपश्यन् देवतामिव ॥७३॥ श्रय वैद्यनने मासि सा देवी दिव्यलच्यां। निर्दग्धस्यान्वयतरोर् द्वरं सुकुवे सुतं ॥ ७३॥ तस्य राज्याभिषेकादिविधिभिः सक् संभृताः । दिजेन्द्रेर्निर्वर्त्यन ज्ञातकमीदिकाः क्रियाः ॥ ७५ ॥ स नगेन्द्रश्रिया सार्ई लब्धवान् बालभूकतिः। माम गोनर्द इत्येवं नप्ता पैतामकं क्रमात् ॥ ७६ ॥ **त्रा**स्तां बालस्य संनद्धे दे धात्री। तस्य वृद्धये । एका क्यःप्रस्रविणी सर्वसंपत्प्रसूः परा ॥ ७७॥ तस्याबन्क्षप्रसाद्वं रच्चनः वितृमस्रिणः पार्खग्रेभ्यो दडवित्तमनिमित्तस्मितेष्वपि ॥ ७० ॥ **ग्रबुद्धाननुतिष्ठसस्तस्याव्यत्तं शिशोर्वचः**।

कृतागसमिवात्मानममन्यसाधिकारिणः ॥ ७१ ॥ पितुः सिंहासमं तेम क्रामता बालभूभुद्धा । नोत्कारित पार्पिहस्य लम्बमामाप्रिणा कृता ॥ ८०॥ तं चामरमरुखोलकाकपद्वं नृपासने। विधाय मिल्ला अशुख्यम् प्रजानी धर्मसंशयं ॥ ६१॥ इति काश्मीरको राजा वर्तमानः सर्शेशवे। साक्रायकाय समरे म मिन्ये कुरुपाएडवैः ॥ ८१॥ ग्राम्रायभक्रामिनीष्टमामकृत्यास्ततः परं । पञ्चत्रिंशन्मकीपात्ना मग्ना विस्मृतिसागरे ॥ ६३॥ ग्रयाभवलवा नाम भूपात्नो भूमिभूषणं । वेद्ययशोरुकूलायाः प्रीतिपात्रं ज्ञयश्रियः ॥ ८४॥ यस्य सेनानिमादेन जगहै। विद्यदायिमा । निन्यरे वैरिणिबिन्नं दीर्षनिद्रविधेयता ॥ ६५॥ तेन षोउशभिलिस्यैबिङ्गीनामश्मवेश्मना । कोटिं निष्याय नगरं लोलोरं मिर्नीयत ॥ व्ह ॥ द्वाग्रकारं लेद्यी लेवारं दिप्तपष्टि । स खामनिन्खशीर्वश्रीराहरीहर महाभुंजः ॥ ६७॥ कुशेशयासस्तत्युत्रः प्रतापकुशतः कुशः। कुरुकारायकारस्य दाताभूत् तदमस्तरं ॥ ६६॥

ततस्तस्य सुतः प्रापं रियुनांगकुलासकः। धुर्यः शार्याश्रवः श्रीमान् समिन्द्रः वाविविन्द्रतां स दर्शः सखामिखुममुषयोः कर्ता मुख्यायंकार्योः। क्रकासितेः कृत्येः क्रीसांखोकान् क्रमम्बवे। ॥ १०॥ त्रनर्घमिक्मा दीर्घमघ<mark>वत्तावक्षि</mark>कृतः। त्रव साञ्चर्यचर्योज्यूत् सुरेम्द्रस्तत्सुता मृषः ॥ ११॥ शतमन्युः शासमन्योगीत्रभिद्रात्रर्शिषाः। लेंभे यस्य सुरेन्द्रस्य सुरेन्द्रो नेपमामता ॥ १२॥ दादेशातिके कृष्टा सीरकाष्यं स पत्तमं। श्रीमान् विकारं बिद्धे नरेन्द्र**मबमा**निधं ॥ १३ ॥ तेन स्वनपडले ज्वपडच्यता पुष्पकर्मणा। विकारः सुकृतोद्द्शे मिर्मितः सार्राभिधः ॥ १८॥ तस्मिम् निःसत्तती राप्ति प्रशान्तेशम्यकुलोद्भवः। बभार् गोधरी नाम समूधर्वसुन्धरा ॥ १५॥ ं गोधरे। कुस्तिशालाख्यनप्रकार्नुबर्धीः। स प्रदाय दिजन्मभ्यः पुणयकमी दिवं घंया ॥ १६ ॥ तस्य सूमुः सुवर्णास्यस्ततारभूत् स्वरान्दि। विमा । मुवर्णमणिकुल्यायाः करात्ते यः प्रवर्तकः ॥ १७॥ तत्तु मुर्जनको माम प्रजामा जनकोपमः।

विकारमग्रकारं च जालोराष्यं च निर्ममे ॥ १०॥ शचीन्यस्तस्य सूनुः चितिं चितिशचीपतिः। ततः श्रीमाम् चमाशीला ररचाचतशासनः ॥ ११ ॥ राज्ञायकारयोः कर्ता शर्मामासाशनारयोः। साज्भृद्युन्नः सूत्रामविष्टराईतमाश्रयी ॥ १००॥ प्रयोत्तः शकुनेस्तस्य भूपतेः प्रपितृव्यक्तः । त्र्रथावक्दशोका**ख्यः सत्यसन्धो वसुन्धरा ॥** १०१ ॥ यः शम्तवृतिनो राता प्रपत्ना तिनशासमं । शुष्कलेश्त्र वितस्ताद्री तस्तार् स्तूपमाउत्तैः ॥ १०२॥ धर्मारण्यविद्यारान्तर्वितस्तात्र पुरेण्यवत् । यत् कृत्यं चैत्यमुत्सेधावधि प्रात्यज्ञमेज्ञणं १। १०३।। स षष्यवात्या गेकानां लच्चीर्लक्नीसमुद्धवलेः। गरीयसों पुरीं श्रीमांश्रक्रे श्रीनगरीं नृपः ॥ १०४॥ जीर्णं श्रीविजयेशस्य विनिवार्य सुधामयं । <sup>\*</sup> निष्कत्मवेगाएममयः प्राकारी येन कारितः ॥ १०५॥ सभायां विजयेशस्य समीपे च विभिर्म मे । शात्रावसादः प्रासादावशोकेश्वर्संतिते। ॥ १०६॥ क्षेच्छैः संहादिते देशे स तडच्छित्तये नृपः। तयः संतोाषितास्त्रेभे भूतेशात् सुकृती सुतं ॥ १०७॥

सोध्या भूभृद्धालोकोऽ भू दूलोकसुरनायकः। या यशःसुधया शुद्धं व्यधाद्वस्याप्डमपउलं ॥ १०६॥ यस्य दिव्यप्रभावस्य कथाः श्रुतिपथं गताः । श्राश्चर्वाश्चर्यतां यासि नियतं चुषद्मिप ॥ १०१॥ कोठिवेधिनि सिद्धे हि स रसे क्राटकार्पणैः। श्रासीत् सुषिरतां कर्तुं रहेमाङ्गस्य ध्रुवं ज्ञमः ॥ ११०॥ संस्तम्याम्भःप्रविष्टेन तेन नागसरोप्तरं । तारूण्यं फणिकन्यानां निन्ये संभागभव्यता ॥ १९१॥ तत्कालप्रबलप्रेचबे।दवादिसमृक्ष्तित्। श्रवधूतो अवत् सिद्धस्तस्य ज्ञानापदेशकृत् ॥ ११२॥ विजयेश्वर्नन्दीशक्वेत्रज्ञेष्ठेशपूजने । तस्य सत्यगिरो राज्ञः प्रतिज्ञा सर्वदाज्भवत् ॥ ११३ ॥ ग्रामे ग्रामे स्थितेरश्चेधीवनं प्रतिषिद्धवान् । स्वेनावरुर्तु सततं नागः कोर्णय सुरुत्तया ॥११४॥ स रुद्धवसुधाम् ह्रोच्छान् निर्वास्याखर्वविक्रमः। जिगाब जेत्रयात्राभिर्मकीमर्पावमेष्कलां ॥ ११५॥ ते यत्रोङ्किटितास्तेन झेच्छाश्र्कादितमाङ्कलाः। स्यनमुङ्कटिउम्बं तद्धिनिर्यापि गयते ॥ ११६॥ जिल्लोवीं बन्यकुष्डायां तत्रत्यं स न्यवेशयत् ।

चातुर्वार्य निते देखे धम्बीग्र व्यवकारिकः ॥ ११७॥ यथावडुद्धिमप्राप्तं व्यवकार्यमादिनिः। सामान्यदेशवदाज्यं तावदस्मिन् व्हि मण्डले ॥ १६८॥ धर्माध्यक्ता धनाध्यक्तः केष्याध्यक्तमपुपतिः। हुतः पुरोधा देवाः सप्त प्रकृतयोज्भवन् ॥ १११॥ कुम ॥ कर्मस्थानानि धर्म्साणि तेमारादश कुर्वता । ततः प्रभृति भूपेन कृता वैषिष्ठिरी स्थितिः ॥ १२० ॥ स विक्रमप्रभावाभ्यां समुपार्जितया श्रियाः। विद्धे वार्वालादीनग्रहारामुद्ग्रधीः ॥ १२१ ॥ द्वारादिषु प्रदेशेषु प्रभावोपासपुद्यवा । ईशानदेव्या तत्पत्या मानृचक्राधि चिक्ररे ॥ १२२॥ श्रुतनन्दिपुराणः स व्यासासेवासिमा नृपः। सेवनं सोद्रादीनां नन्दीशस्यईषा व्यथात् ॥ १२३॥ प्रतिष्ठां खेष्ठरुद्रस्य श्रीनगर्यो वितन्वता । तेन नन्दीशसंस्पर्दा न मेमे सोहरं विना ॥ १२४॥ विस्मारितो नित्यकृत्यं कार्यव्ययस्येकदा। विद्वर्सोद्र बलाञ्चावमालाभ दुर्मनाः ॥ १२५॥ श्रपश्यनिर्ज्ञतात् स्थामादकस्माद्वत्वतं पपः । स साद्राविसंवादि वर्णस्वादादिभिर्गुणैः ॥ १२६॥ बुमा ॥ प्रार्द्भेते ततस्तिस्मिंस्तिचि कृतिमञ्जनः। स नन्दिरुद्रस्पदीयां मानी पर्पातिमासदस् ॥ १२७॥ तेन जातु परीचार्थं निज्ञितः सेाद्राक्तरे । सपिधानाननः स्वर्धानुङ्गारः सुषित्रेहरः ॥ १२६॥ दिनद्वेम सार्देन धीनगर्धुद्रवास्थतः। उन्मग्नः स म<del>रुभिर्तुस्तस्य चिच्हेर्</del> संशयं ॥ १२१ ॥ नूनं नन्दीश एवासी भोक्तं भागानवातरत्। दृष्टादृष्टक्रियातिहिन् अवेत् तादृगन्वया ॥ १३०॥ राज्ञस्तस्य कदाचित् तु ब्रज्ञता चित्रकेयरं । ययाचे काचिद्धाला भोक्कनं मार्गनभ्यमा ॥ १३१॥ क्षेष्टम्हानं इतुं तत्तोऽनेन प्रतिश्रुते । व्यवृणोदिकृता भूवा सा मृमासाभवां स्पृक्ता ॥ १३२॥ स सम्राव्हेंसबिरसस्तरी दातुं स्वाविधकात्। श्रनुज्ञां प्रद्दी भो<del>तुं</del> यहा सैवं तदाब्र<del>वी</del>त् ॥ १३३ ॥ बोधिसचो पति भूपाल को पि सचोर्जिसक्रनः। कारुष्यं प्राणिषु दृढं क्खेदुक् ते मस्तत्ममः ॥ १३४॥ वादभाषामधानाना सक्छातमा नृपः। का बोधिसह्या यं भद्रे मां वेत्सीसि झगाद तां ॥ १३५॥ पुनर्बनाचे सा भूयं भातच्यं मत्प्रचातन ।

श्रक्तं तृत्यापिता बेर्रद्धेः क्रोधादिप्रकृतेस्ववा ॥ १३६॥ लोकालोकाद्रियार्ग्रस्थास्तामस्याः कृत्तिका वयं । बोधिसविकशर्काः काङ्गस्यम्तमसः चयं ॥ १३७॥ लोके भगवतो लोकनायादारभ्य केचन । ये असवा गतलेमा बोधिसवानवेहि तान् ॥१३८॥ सामसे पि भ कुप्यति चमया चापकुर्वते। बाधिं स्वस्येव नेक्सि ते विश्वधर्याग्यताः ॥१३६॥ विकारतूर्यनिर्वेषिरुविदः प्रेरितः खलैः। पुरा भवान् व्यधात् क्रोबादिकारीदलनं यदा ॥ १४०॥ मकाशकाः स नृप्रतिर्न शको चाषितुं वया। तिस्मन् दृष्टे तु कल्यापि भविता ते तमःचयः ॥ १४१॥ ग्रस्मद्रिरा प्रेर्गाया विक्रम्कर्णाय सः ।: द्वा स्वहेमसंभारं वया मलिनितः खलैः ॥ १४२॥ तस्मिन् कृते न जायेत बिकारच्हेदवैशसं। तस्य तत् प्रेरकाणां च प्रायश्चित्तं कृतं भवेत् ॥१४३॥ क्रुडेबीडेरनुध्याता वदधाय प्रधाविता । श्रनुदिष्टा समाङ्क्षय बोधिस**वि**स्तदेत्यकुं ॥ ५**३**८ ॥ कुलक्षे॥ तस्मात् सद्यातिरेकस्ते मिषादेवं परीक्षितः। **जीणपापाय संवृत्ता स्वस्ति ते साधवाम्यहं ॥१४५॥** 

कृतप्रतिश्रवे राज्ञि विसारकृतये पुनः। प्रस्थीत्फुलनयना कृत्यादेवी तिरोद्धे ॥१४६॥ ग्रथ कृत्याश्रमं कृता विकारं वस्धाधिपः। तत्रेव चीणतमसं कृत्यादेवीमनन्द्यत् ॥ १४०॥ विधाय साज्यमप्रासादं नन्दिन्नेत्रे न्नमापतिः। भूतेशाय समं केषिः पूजां रस्नमयीं ददी ॥१८८॥ चीरमाचनतीर्थानर्गणरात्रं तपस्यता। ब्रक्सासननिविष्टेन ध्याननिष्यन्दमूर्तिना ॥ १४१ ॥ राज्ञा कनकवाकिन्याः मुचिरात् पुण्यकर्मणा । नन्दीशस्पर्शनोत्कपठा तेनानीयत कुपठतां ॥१५०॥ क्रादेादयान् नृत्यगीतत्त्रणे नर्तितुमुत्यितं । प्रदेरी ज्येष्ठरुद्राय स्वावरोधबधूशतं ॥१५१॥ भुक्तेश्वर्यं स पर्यसे प्रतिष्ठश्चीरमोचनं । पत्या समं येया राजा सायुद्धं गिरिजापतेः ॥१५५॥ **ऋषाशोककुलोत्पन्ना यदान्याभिजनोद्भवः**। भूमिं दामाद्रो नाम जुगाप जगतीपतिः ॥१५३॥ म्खा जाज्वित्तस्योचेर्माक्ष्यरशिखामणेः। <del>श्रयापि श्रूयते यस्य प्रभावा भुवनाद्</del>रतः ॥ १५४॥ क्रप्रसादमात्रेण सच्चरित्रानुरागिणा ।ः

बबन्ध सुविना सख्यं येन वैश्रवणः स्वयं ॥१५५॥ कुवेर इव या राज्ञामग्राः स्वाज्ञाविधायिनः । म्रादिश्य गुट्यकाम् दीर्घ गुरुसेतुमबन्ध्यत् ॥१५६॥ मूदे रामादरीय यत् तस्यासीत् स्वकृतं पुरं । सेतुना तेन तंत्रेच्छ्त् कर्तुं साज्यः प्रतार्णं ॥१५७॥ कितं लोकोत्तरं किश्विचिकीर्षीहवतात्मनः। रोक्ति का धिक् प्रत्यूका मितपूर्यतया नृगां।।१५८।। स कि कार्यितुं यद्वीर्यतते स्म स्वमगउले। दीर्घानश्ममयान् सेतूंस्तायविश्ववशासये ॥ १५१ ॥ तपाविभूतयो अविस्या दिजानामुग्रते जसा । तादशामि ये कुर्युः प्रभावस्य विपर्ययं ॥१६०॥ दायादादिबलेर्नेष्टा दृष्टा भूयः समुत्यिता । श्रीर्विप्रावज्ञया राज्ञामपुनःसंभवा पुनः ॥१६१॥ श्राद्वार्थमुत्थितः स्नातुं द्वितेः केश्चिदुभुन्नितेः। प्राक् स्नानाद्रोजनं राजा स कदाचिदयाच्यत ॥ १६२॥ यियासुना वितस्तासर्यदा तेनावधीरितं। तदा प्रभावात् ते तस्य तां धुनीमग्रतो व्यधुः ॥१६३॥ सेयं वितस्ता दृष्ट्वेनां भोजयास्मान् स तेरिति । उत्तार्णि मार्गाविदितामज्ञासीत् सरिदाकृति ॥१६४॥

2.

भाज्यं ददानि नाम्नाता विद्राः सर्पत साम्प्रतं । तेनेत्युक्तास्तमशपंस्ततः सर्पे भवेति ते ॥१६५॥ म्रशेषमेकेनेवाक्ना मुता रामायणं तव । शापस्य शानिभीवितेत्यूचिरे ते प्रसादिताः ॥१६६॥ स दानादर मूदानर्घावन् दूरमुदन्यया। शापोष्णाश्चासधूमेन जनैरचापि लच्चते ॥१६७॥ श्र<mark>याभवन् स्वनामाङ्</mark>कपुर्त्रयविधायिमः। ङ्गष्कातुष्ककिष्काख्यास्त्रयस्तत्रेव पार्थिवाः ॥१६८॥ स विकारस्य निर्माता बुष्को बुष्कपुरस्य यः। जयस्वामिपुरस्यापि शुद्धधीः स विधायकः ॥१६१॥ ते तुरुष्कान्वयोद्भृता श्रपि पुण्याश्रया नृपाः। शुष्कचेत्रादिदेशेषु मठचैत्यादि चक्रिरे ॥२७०॥ प्राज्ये राष्ट्रपत्तापो तेषां प्रायः काश्मीरमपउलं । भाज्यमास्ते च बाहानां प्रव्रद्यार्जिततेज्ञसां ॥१७१॥ ततो भगवतः शाकासिंकस्य परिनिर्वृतेः। ग्रस्मिन् शवलाकधाता सार्ड वर्षशतं खुगात् ॥१७२॥ बाधिसत्त्रम्भ देशे अस्मिन्नेकभूमी महो अभवत् । स तु नागार्जुनः श्रीमान षडर्रुढनसंश्रयी ॥१७३॥ श्रय निष्कारको राजा करकौत्सायकारदः।

ग्रभीर्बभूवाभिमन्युः शतमन्युरिवापरः ॥१७४॥ स्वनामाङ्गशाङ्काईशेखरं विरचर्य सः। परार्ज्जविभवं श्रीमानभिमन्युपुरं व्यधात् ॥ १७५॥ चन्द्राचार्यादिभिर्लब्धादेशं तस्मात् तदागमं । प्रवर्तितं मकाभाष्यं चन्द्र व्याकरणं कृतं ॥ १७६॥ तिस्मन्नवसरे बादा देशे प्रवलतां ययुः। नागार्जुनेन सुधिया बाधिसत्त्वेन पालिताः।।१७०॥ः ते वादिनः पराजित्य वादेन निषिलान् बुधान् । क्रियां नीलपुराणाक्तामिहन्दञ्ञागमिद्धषः ॥१७६॥ मण्डले विद्युताचारे विहिन्नवलिकर्मभिः। नागैर्जनचयश्रक्रे प्रभूतिसम्वर्षिभिः ॥१७१॥ क्तिमान्यां बाद्धवाधाय पतन्यां प्रतिवत्सरं । शीते दार्वाभिसारादौ षणमासान् पार्थिवो ज्वसत् ॥ १६०॥ तदा प्रभावः को ऽप्यासीद्वलिक्रोमविधायिनः। नानश्यन् यदशादिप्रा बाद्याश्च निधनं गताः ॥१८१॥ नीलमुद्दिश्य देशस्य रिचतारं महेश्वरं। काश्यपश्चन्द्रदेवाख्यस्तपस्तेपे ततो दिजः ॥१८२॥ तस्य प्रत्यत्ततां यातो नीलस्तुहिनविद्भवं । न्यवार्यत् बगादापि स्वपुराणविधिं पुनः ॥१६३॥

म्राग्रेन चन्द्रदेवेन शमिता यज्ञविप्रवः। दिर्तीयेन तु देशेऽस्मिन् इःसक्रोभिन्नुविप्नवः ॥१८४॥ राजा तृतीयगानर्दः प्राप्तराज्यस्तदन्तरे । यात्रायागादि नागानां प्रावर्तयत पूर्ववत् ॥१६५॥ राज्ञा प्रवर्ति ते तेन पुनर्नीलोहिते विधी। भिच्चवा किमदोषाश्च सर्वतः प्रशमं ययुः ॥१८६॥ काले काले प्रजापुष्यैः संभवति मरुभिजः। यैर्मग्रउलस्य क्रियते द्व्योत्सन्नस्य योजनं ॥१६७॥ ये प्रजापीउनपरास्ते विनश्यित सान्वयाः। नष्टं तु ये योजयेयुस्तेषां वंशानुगाः श्रियः ॥१८८॥ इत्येतत् प्रतिवृत्तातं देशेऽस्मिन् वीच्य लचाणं । भाविनां भूमिपालानां प्राज्ञिज्ञीयं शुभाशुभं ॥१८१॥ नवीकृतवता देशं तस्य वंष्र्येरियं मही । सिद्धेः प्रवरसेनायेश्चिरं भुक्ता सुकर्मभिः ॥११०॥ गोनदीन्वयिनामाद्यः स र्घूणां रघुर्यया । नृपतिः काश्यपीं वर्षान् पञ्चत्रिंशतिमन्वशात् ॥१११॥ वर्षपष्टिं सष्पमासेः षद्भिवविविवर्जितां। विभीषणाभिधा श्चत् चितिं गानर्दनन्दनः ॥११२॥ इन्द्रजिद्रावणावास्तां पितापुत्री नृपा क्रमात्।

पस्रतिंशत् सकार्द्धास वर्षास्त्रिंशचयोर्षयुः ॥११३॥ विन्द्ररेखाच्छ्विर्यस्य दृष्टा भाव्यर्थशंसिनी। स रावणस्य पूजार्यं लिङ्गं भाति वटेश्वरः ॥११४॥ चतुःशालमहस्यातः कृतायादायि भूभुजा । वरेश्वराय निष्विलं तेन काश्मीरमाउलं ॥११५॥ पचित्रंशतमध्यानां स्मा बुभाज मकाभुजः। रावणन्तीणिभृत्सूनुः साद्धामन्या विभीषणः ॥११६॥ किन्नरापर्नामाय किन्नरेगीतिविक्रमः। विभीषणस्य पुन्नाग्भूत्रर्नामा नराधिपः ॥११७॥ सदाचारो अपि स नृपः प्रज्ञाभाग्यविपर्य येः। व्यधादिषयदीषेण मसानर्यपरम्परां ॥११६॥ विकारे निवसनेकिकनस्यामवर्तिनि । तस्य योगबलात् कीऽपि श्रमणोऽपाक्रत् प्रियां ॥१११॥ विकाराणां सरुमाणि तत्कोपानिर्दयक् सः। श्रतिग्रक्ष तद्वामान् द्वितेर्मथ्यमठाश्रयेः ॥२००॥ सद्घापणं राजपंथेनीयानाङ्यलनिम्नगं । स्फीतपुष्यफलोग्धानं स्वर्गस्येवाभिधानारं ॥२०१॥ दिग्जयापार्जितिर्वित्तेर्जितवित्तेशपत्तनं। वितस्तापुलिने तेन नगरं निर्मीयत ॥२०२॥ युगलकं ॥

तत्रैकस्मिन् किलोग्यांमे स्वच्ह्स्वारुजलाखितः। श्रासीत् सुश्रवसा नाम्ना नामस्य वसतिः सरः ॥२०६॥ कदाचित् तस्य द्व्याध्वासासा मध्यदिने युवा । **हायार्थी** तत् सरःकच्छं विशाखाख्या विशद्धितः ॥२०४॥ सच्छायपादपतले समीरेः शमितक्कमः। शनैर्जलमुपस्पृश्य भोक्तुं सक्तृन् प्रचक्रमे ॥२०५॥ तान् पाणौ मृह्यतेवाच तेन तीर्विकारिभिः। पूर्वमाकतितो हंसैः शुभुवे नृपुरध्वनिः ॥२०६॥ निर्गते मन्तरीकुन्नादपश्यत् पुरतस्ततः। कन्ये नीलनिचोलिन्या स केचिम्रारुलोचने ॥२०७॥ कर्णिकापसरागाब्झनाललीलायितस्पृशा । मनोज्ञधवलापाङ्गे तर्नीयोऽज्ञनरेखया ॥२०६॥ कृतिनेत्राचलीर्मन्द्मारुतान्दोत्सनाकुलैः। सनायांसयुगे द्रपपताकापछविरिव ॥२०१॥ तिलकं॥ ते शशाङ्कानमे दृष्ट्वा शनिर्भ्यर्णमागते । विर्रामाशनारम्भात् मुक्कव्रिडब्रडीकृतः ॥२१०॥ भुजाने कक्मुक्सनौ शिम्वीरम्बुतलोचने । ते पुनर्दष्टवानग्रे किञ्चिद्यापारितेत्तपाः ॥२११॥ 🦠 म्राकृतेकी धिगीदृश्या भोत्यमेतदिति दिनः।

ध्यायन् कृपार्द्रः संमान्य स ते सक्तृत्रभोज्ञयत् ॥२१२॥ उपनिन्ये च संगृक्ष पुरकेश्चारुसीत्कृतेः। तयोः पानाय पानीयं सर्सः स्वच्छ्शीतलं ॥२१६॥ **ब्राचाने शुचितां प्राप्ते कृतासनपरिय**रे । ततम्र वीजयन् पर्णातालवृत्तेरभाषतः ॥२१४॥ भवत्या पूर्वमुकृतेः केश्चित् संप्राप्तदर्शनः । चापलाद्विप्रमुलभात् प्रष्टुमिच्ह्स्ययं जनः ॥२१५॥ कल्याणिनीभ्यां कतमा पुण्या जातिः परिष्कृताः। कुत्र वा ल्लानमेतादृग्विर्मं येन भुज्यते ॥२१६॥ एका तमूचे विद्यावामस्य सुस्रवसः सुते । स्वारुभोक्तव्यमप्राप्य किमीरुङ्गोपभुत्यते ॥२१७॥ पित्रा विखाधरेन्द्राय प्रसतुं परिकल्पिता । इरावत्यक्रमेषा मे चन्द्रलेखा ववीवसी ॥२१६॥ पुनर्दि जो प्रथादेवं नैष्किञ्चन्यं किमस्ति वः। ताभ्यामवादि तातोऽत्र हेतुं वेत्ति स पृच्छाता ॥२११॥ ज्येष्ठे पत्र कृष्णादादश्यां यात्राये तत्त्वकस्य तं । श्रागतं चूउया तायस्यन्दिन्या ज्ञास्यसि ध्रुवं ।।२२०।। द्रच्यस्यावामपि तदा तद्भ्यर्णकृतस्थिती । इत्युक्ता फणिकन्ये ते चणादास्ता तिरोक्ति ॥ २२१॥

क्रमात् प्रवकृते साज्य नय्चार्णासंकुतः । प्रेबित्नोकसमाकीर्णस्तत्र यात्रामकुत्सवः ।।२२२।। दिता पि कातुकाकृष्टः पर्यटन् रङ्गमञ्जसा । कन्याक्तचिक्रज्ञातस्य नागस्यात्तिकमाययाः ॥२२३॥ पार्यस्थिताभ्यां कत्यान्यां पूर्वमावेदिता श्य सः। द्विजन्मने व्याजकार् स्वागतं नागनायकः ॥२२४॥ ततः कथान्तरे द्वापि पृष्टः कार्णमापदां । जगाद तं दिजन्मानं निःश्वस्य श्वसनाशनः ॥ २२५॥ ग्रभिमानवतां ब्रह्मन् युक्तायुक्तविवेकिनां। युद्ध्यते वश्यभाग्यानां दुःखानामप्रकाशनं ॥२२६॥ परदुः ख समाकार्य स्वभावसुत्रमा तनः। उपकारासमर्थत्वात् प्राप्नाति कृदयब्यथा ।। २२७।। वृत्तिं स्वां बद्ध मन्यते ॡिद् शुचं धत्ते अनुकम्पाक्तिभिर्व्यक्तं निन्दति याग्यतां मितमतिः कुर्वन् स्तुतीरात्मनः । गर्ह्मीपायनिषेवणं कथयति स्थास्तं वंरुन् व्यापदं श्रुवाः द्रःखमरुसुदां वितनुते पीडां जनः प्राकृतः ॥२२०॥ **त्रत एव विवेक्**ग्रां। यावदायुस्स्वमानसे । जीर्णानि मुखदुःखानि द्कृत्यसे चितानलः ॥२२१॥ कः स्वभावगभीराणां लत्त्वयेदिहरापदं ।

बालापत्येन भृत्येन **परि** सा न प्रकाश्यते ॥२३०॥ तदस्मिन्नेत्तपार्धात्यादस्तुमि व्यक्तिमागते। तवाग्रे गापनं साधा न ममाप्युपपचते ॥२३१॥ वयाय्यस्मद्धितार्थीय निसर्गसर्लात्मना । र्वत् प्रयासः कल्याणिन् क्रियतां यदि शक्यते ॥२३२॥ याज्यं तरुतले मुण्डचूडाला दश्यते व्रती । श्रमुना शस्यपालेन कान्दिशीकाः कृता वयं ।।२३३।। श्रभुक्ते मास्निकैर्ने नवे नागैर्न भुत्र्यते । श्रयं नात्ति च तत् तेन समयेन इता वयं ॥२३४॥ चित्राणि रचत्येतस्मिन् रृष्ट्रापि फलसम्परं । भोक्तं नेव समधीः स्मः प्रेता इव सिरुज्जलं ॥२३५॥ तथा कुरु यथा अश्येत् समयादेष नेष्ठिकः। योग्यां प्रतिक्रियां विद्यो वयमप्युपकर्तृषु ॥२३६॥ स तथेति ततो नागमुक्ता यसपरी दिजः। श्रिचत्त्रयदिवारात्री शंस्यपात्मस्य वश्वमां ॥२३७॥ गूढं तस्य वस्ः ज्ञेत्रकुटीगर्भकृतस्थितेः। पच्यमानान्नभाष्डासर्नवानं न्यन्तिपत् ततः ॥२३६॥ भुजान एव तत् तस्मिन् ज्ञणादेव जकार सः। ग्रकीन्द्रः करकासारवर्षी स्पीतां पत्तिश्रयं ॥२३१॥

तं च व्युत्क्रासदारिद्यः सर्सा प्र्यापिगातं । कृतोपकारमन्येस्निजीवीमनयद्वितं ॥२४०॥ स तत्र पितुरादेशात् कन्याभ्यां विहितार्रुणः । म्रमर्त्यमुलभेभीगैरताष्यत दिने दिने ॥२४१॥ कालेन सर्वानामस्य स्वां भुवं गसुमुखतः। प्रतिश्रुतं वरं नागं चन्द्रलेखामयाचत ॥२४२॥ संबन्धायोग्यमिय तं कृतज्ञखवशंबदः। संविभेते स भुतगः कन्यया च धनेन च ॥२४३॥ एवं नागवरावाप्तश्रियस्तस्य दिजन्मनः । मकात्रस्परि कालस्तीस्तिर्नित्यात्सवैर्ययो ॥२८८॥ भुजगेन्द्रतनुजापि तं पतिं पतिदेवता । त्रतोषयत् परार्ज्ञाश्रीशीत्नाचारादिभिर्गु पीः ॥५८५॥ तस्यां कदाचित् सीधाग्रस्थितायां प्राङ्गनाद्विः। त्रातपायोक्तितं धान्यं बुभुते विक्रुन् **क्**यः ॥२४६॥ तं वार्यितुमाङ्कता भृत्या नासन् गृहे यदा । शिज्ञानमञ्जमञ्जीरा सा तदावातरत् स्वयं ॥२४०॥ रकक्स्तधृतावेगस्रस्तशीर्षीशुकानया । तया पाणिसरोजेन धावित्रा साज्य ताउितः ॥२<sup>८</sup>८॥ भाज्यमुत्सृह्य यातस्य कणिस्त्रीस्पर्शतस्त्रतः।

सीवणी पाणिमुद्राङ्के तुर्गस्योदपद्यत ॥ २४१॥ तिस्मिन् काले नरो राजा चारेस्तां चारुलोचनां। श्रुवा दिज्ञब्यूं तस्था प्रागेवाङ्गरितस्मरः ॥२५०॥ तस्य धावसमुन्मत्तमसःकर्णवार्णां । बलान्नियमितुं नासीद्पवाद्भयाङ्गशः ॥२५१॥ तस्मिनुद्रद्भागाग्निविप्नवे भूपतेः पुनः । उवारु रुपवृत्तासो दुप्तवातानुकारिता ॥२५२॥ चक्रे पर्यस्तमर्यादः सरलांगुलिशोभिना । सकाचनकराङ्केन शशाङ्केनेव वारिधिः ॥२५३॥ व्रीडानिगडनिर्मुको द्वतिराकूतशंसिभिः। तामुपङ्न्द्यन् सो श्यः सुन्द्रीमुद्वेजयत् ॥ २५४॥ सर्वीपायरसाध्याच विप्रस्तत्यतिर्व्यसा । तेनायाच्यत लुब्धेन रागान्धानां कुतस्त्रपा ॥ १५५॥ श्रथ निर्भर्त्सनां तस्माद्पि प्राप्तवतासकृत्। क्ठेन कुर्तु तां राज्ञा समादिश्यन सैनिकाः ॥ २५६॥ तेर्गृहाग्रे कृतास्कन्दो निर्गत्यान्येन वर्त्मना । त्राणार्थी नागभवनं संज्ञामिः प्राविशद्विजः ॥ १५७॥ ताभ्यामभ्येत्य वृत्ताने ततस्तिस्मिन् निवेदिते। क्रोधान्धः सरसस्तस्माडुङ्गगाम फणीश्चरः ॥२५८॥

उद्गर्रीक्षिक्षजीमूतज्ञनितध्वात्तसत्तिः। स घाराशनिवर्षेण ददारु सपुरं नृपं ॥२५१॥ 🦠 द्ग्धप्राण्यङ्गविगलदसामृक्स्रेक्वािक्नी । मयूरचन्द्रकाङ्केव वितस्ता समयद्यत ॥२६०॥ शर्णाय प्रविष्टानां भयास्त्रभरात्तिकं । मुक्रर्तात्रिरदस्यन सरुस्राणि शरीरिणां ॥२६१॥ मधुकैरभयोर्नेदः प्रागूर्वीरिव चक्रिणं। द्ग्धानां प्राणिनां तत् तत् तदा सर्वाङ्गमस्पृशत् ॥२६२॥ स्वसा सुभवसा नागी रमायाच्याद्रिगदूरात्। साक्तायकायाश्मराशीन् समादाय तदा येया ॥२६३॥ सा योजनाधिके शेषे मार्गस्यारात् सक्तेदरं। कृतकार्ये निशम्याश्मवर्षे ग्रामेषु तद्धक्ति ।।२६४।। योजनानि ततः पञ्च जाता ग्रामधरा शिला 🕒 सा रमण्यय्वीत्यखाय्यस्ति स्यूलशिलाविला ॥२६५॥ घारं **जनज**यं कृता प्रातः सानुशयो प्रयक्तिः । लोकापवादनिर्विषाः स्थानमुत्सृत्य तस्वयौ ॥२६६॥ रुग्धाब्यिधवलं तेन सरो ह्रागिरी कृतं। श्रमरेश्वरयात्रायां बनैरयापि दृश्यते ॥२६७॥ श्वशुरानुग्रक्तन्नागीभूतस्यापि द्विजन्मनः।

जामातृसर् इत्यन्यत् तत्र च प्रचितं सरः ॥२६६॥ प्रजानां पालमञ्चाज्ञात्रिःशङ्कत्तपकारिणः । त्रकस्माद्त्रकाः केचित् संभवति तथाविधाः ।।२६१।**।** श्रयापि तत् पुरं दग्धं शुश्रीमूतं च तत् सरः। उपचक्रधरं दृष्ट्रा क्षेयं स्मर्यते जेनैः ॥२७०॥ राज्ञां रागः कियाझाम रोषः स्वस्यदृशां मतेः । तत् तस्य तेन संवृत्तं यद्माभृत् द्यापि कस्यचित् ॥५७१॥ सर्तिदेवतविद्राणामध्येकस्य प्रकोपतः । श्रुतो हि प्रतिवृत्तासं त्रैलोक्यस्यापि विद्मवः ॥२७२॥ चवारिंशतमब्दान् स मारीश्वीमां त्रिभिः समां। भुवं भुंक्ता चितिवृषा उपियन चयं यया ॥२७३॥ **ऋप्यत्पकालसन्दृष्टप्राकाराट्रालमण्डलं ।** तत् किन्नरपुरं लेभे गन्धर्वनगरीपमा ॥२७४॥ एकस्तु तमयस्तस्य वैचित्रात् कर्मणां गतेः। स्वधात्रा विज्ञयत्तेत्रं नीतः प्रापीर्न तत्यते ॥२०५॥ राजा सिद्धाभिधः साज्य तथा निःशेषितं जनं । नवीचकार् जलदो रावदम्धिमवाचलं ॥२७६॥ इति वृत्तं मकाश्चर्यं तस्य वित्रयं मकामतेः । संसारासारताज्ञेन प्राप पुर्ण्योपदेशता ॥२७०॥

भागयोगेन मालिन्यं नेतुं क्यागतोऽपि सः। न शकाते स्म पद्धेन प्रतिमेन्द्रियामलः ॥२७६॥ दर्पक्वरोष्मभूपात्ममध्ये निर्ध्यायतोऽनिशं। मुधासूतिकलामालिं तस्येवोद्घाघता वया ॥२७१॥ गणितं गुषिना तेन मणींस्तृणमिवोडकता । खाउँन्दुमाउनाचीयां माउनतमखािउतं ॥२००॥ राम्नस्तस्येव राजभीः परलोकानुगाभवत् । यस्तामयोजयद्भुतो धर्मेषाव्यभिचारिषा ।। २०१।। षष्टिमब्दान् प्रशास्यावीमासन्नानुचरान्वितः। श्राह्रोरु सदेही असी लोकान् शशिशिखामणेः ॥२६२॥ भृत्या मरं समाधित्य प्रवयुः शाचनीयता । तत् सुतं तु समास्तंम्ब्य प्रभुं भुवनवन्धता ॥२६३॥ यात्याश्रितः किल समाश्रयणीयलभ्यां निन्यां गतिं जगति सर्वज्ञनार्चितां वा। गच्क्त्यधस्तृषागुषाः श्रितकूपबद्धः पुष्पाश्रयी मुर्शिरो भुवि द्रिंगिति ॥ १७४॥ सिद्धः सिद्धः सदेक्राज्यमिति शब्दं सुरा दिवि । प्रोद्घोषयसे। स्थानयन् पटकं सप्त वासरान् ॥ १०५॥ उत्पलाच इति ख्यातिं पेशलाचतया गतः।

तत्तू नुस्त्रिंशतं साद्वीन् वर्षाकामन्वशान्महीं ।।२०६॥ तस्य सू नुर्हिर्णयात्तः स्वनामाङ्गं पुरं व्यथात्। क्मां सप्तत्रिंशतं वर्षान् सप्त मासाग्र भुक्तवान् ॥२००॥ हिर्ण्यकुल इत्यस्य हिर्ण्याचस्य चात्मजः। षष्टिं षष्टिं च मुकुलस्तत्सू नुरुभवत् समाः ॥ १८८॥ श्रथ क्षेच्छगणाकीर्षी मण्डले चण्डचेष्ठितः। तस्यात्मजोऽभून्मिह्युकुलः कालोपमा नृपः ॥२०१॥ दिचाणां सात्तकामाशां स्पर्द्धया जेतुमुखता । यन्मिषादुत्तर्रुहरिद्वभारान्यमिवान्तकं ॥५१०॥ सान्निध्यं यस्य सैन्यात्तर्रुन्यमानाशनात्सुकान् । श्रज्ञानन् मृधकाकादीन् दृष्ट्वाये धावता जनाः ॥२११॥ दिवारात्रं रुतप्राणिसरुस्रपरिवारितः। योज्भू हूपात्तवेतालो विलासभवमेष्वपि ॥२१२॥ वालेषु करुणा स्त्रीषु घृणा वृद्धेषु गारवं। न बभूव नृशंसस्य यस्य घाराकृतेर्प्रतः ॥२१३॥ स जातु देवीं संवीतसिंक्लांशुककसुका । क्रेमपादाङ्कितकुचां दृष्ट्रां जड्वाल मन्युना ॥२१४॥ सिंक्लेषु नरेन्द्राङ्घिमुद्राङ्कः क्रियते पटः। इति कञ्चकिना पृष्टेनोक्तो यात्रामधात् ततः ॥ २१५॥

तत्तेनाकुम्भिदानाम्भोनिम्नगाकृतसंगमः। वमुनात्तिङ्गनप्रीतिं प्रयेदे दिचणार्षावः ॥२१६॥ स सिंकुलेन्द्रेण समं संरम्भाइदपारयत्। चिरेण चरणस्पृष्टप्रियालोकनजां रुषं ॥२१७॥ द्वरात् तत् सैन्यमालाका लङ्कासीधेर्निशाचराः। भूयोऽपि राघवोद्योगमाशंका प्रचकम्पिरे ।।२१८।। स तत्रान्यं नृपं द्वा तीव्रशक्तिर्पाक्रत्। पढं यमुषदेवाख्यं मार्ताएउप्रतिमाङ्कितं ॥२११॥ व्यावृत्त्य चोलकर्णाटनाटादीश्च नरेश्वरान्। सिन्धुरानिव गन्धेभो गन्धेनैव व्यदार्यत् ॥३००॥ तस्मिन् प्रयाते प्राप्तेभ्यः शशंसुस्तत्पराभवं । नगर्या नर्नाथभ्यस्त्रव्यद्गृत्तमेखलाः ॥३०१॥ काश्मीरं दार्मासाय श्रय्यष्टस्य दक्तिनः। श्रुवा सत्रासजं घोषं तेाषरोमाञ्चिता प्रवत् ॥३०२॥ तदाकर्णनसंरम्भे सरुषीं प्य विरुद्धधीः। शतमन्यद्रज्ञेन्द्राणां रुठेन निरलोठयत् ॥३०३॥ स्पर्शी श्ङ्गानि यथा वाचं कीर्त्तनं पापिनां तथा । सन्द्र्षयेदतो नाक्ता तस्यान्यापि नृशंसता ॥३०४॥ का वेत्त्यद्दुतचेष्टानां कृत्यं प्राकृतचेतसा ।

धर्म सुकृतसंप्राप्तिसेताः सो प्रि यदाददे ॥३०५॥ श्रीनगर्यी कि उर्वुहिर्विद्धे मिक्रिसारं। केालाकायां समिक्तिपुराख्यं पृथुपत्तनं ॥३०६॥ श्रयकारान् जगृहिरे गान्धारश्राक्षणास्ततः। समानशीलास्तस्येव ध्रुवं ते प्रय दिज्ञाधमाः ॥३००॥ भगिनीवर्गसभागमिलिङ्जाह्मेच्ह्वंशताः । स्रुवासंगतिसक्ताश्च दार्दाः सिक्त पापिनः ॥५०८॥ वस्तुभाविस्तवा भाषा भाषाविक्रयकारियाः। परोपभोगितास्तेषां निर्लिक्कास्तर्हि यापितः ॥३०१॥ मेघागमः पाणिभुतं प्रियतान्धकारः प्रीणाति क्ंसममलो जलरात्ययय । प्रीतेः समानरुचितेव भवेवितासं स्तः प्रतिग्रक्कृतश्च परस्परस्य ॥३१०॥ स वर्षसप्ततिं भुक्ता भुवं भूलोकभैरवः। भूरिरोगार्दितवपुः प्राविशक्तातवेदसं ॥३११॥ सो ज्यं त्रिको दिक्ता मुक्ती यः स्वात्मन्यपि निर्मृणः। देक्त्यागे अस्य गगणा दुचचारे ति भारती ॥३१२॥ इत्यू चुर्वे मते तेषां स एव परिकारदः । खएउयन्वीतघृणतामग्रकारादिकर्मभिः ॥३१३॥

बाकासे व्यदिनिद्धिक्किश्युचिकनिः। विनष्टधर्मे देशे प्रस्मिन् पुण्याचार् प्रवर्त्तनं ॥३१४॥ त्रायिदेशान् स संस्थाप्य व्यतनादारुषां तपः। संकल्प्य स्ववपुद्दाक्ं प्रायश्चित्तक्रियां व्यधात् ॥३१५॥ • ग्रत एवायकाराणां सर्स्सं प्रत्यपाद्यत् । गान्धारदेशजातेभ्या दिजेभ्या विजयेश्वरे ॥३१६॥ खुरखङ्गातिधन्वादिपूर्णी यः फलके तदा । विक्रप्रदिति सक्सा पर्यसे स्वां तनुं क्रके।।।३१७।। इत्येतस्मिन् जनाम्नाये केचिदव्यभिचारिणि। प्राङ्गः पुरुषसिंहस्य क्रीर्यं तस्याविगर्हितं ।।३१६।। कुलका ये नागेन रूषा धुष्टें नगरे प्राभवन् खशाः। तषों नाशाय वृत्तासं पूर्वीतं बगदुः परे ॥३११॥ **ग्रवतार्**यतस्तस्य चन्द्रकुल्याभिधां नदीं । श्रशक्वान्मूलना मध्ये शिलाभूदिप्रकारिणी ॥३२०॥ ततः कृततपाः स्वन्ने देवेरुकः स भूपतिः। यत्तः शिलायां बलवान् ब्रक्सचार्यत्र तिष्ठति ॥३२१॥ साध्वी स्पृशति चेंदेनां निरोहुं न च शक्रुयात् । ततो परियुः स्वप्नातं शिलायां तेन कारितं ॥३२२॥ तासु तासु कुलास्त्रीषु व्यर्धयत्नास्वयाचलत् । 3.

श्रथ ग्रारुपितुं भूपानाज्ञां हिंसानिवृत्तये। स दिग्जयाय निर्व्याज्ञधर्माचर्या विनिर्यया ॥२७॥ श्रभूदभीतजनतावेच्चणञ्चाध्यविक्रमः। स्पृक्षणीयो जनस्यापि बदीयविजयोग्यमः ॥ १८॥ प्रभावविज्ञितान् कृवा साे श्हेंसादी चितान् नृपान् । श्रर्णासां पत्युरभ्यर्णमवापावर्णवर्जितः ॥२१॥ तत्र तालीवनच्छायासुखविश्रासंसैनिकः। युक्तिं दीपान्त्राक्रान्ये ज्ञामनव्यचिन्तयत् ॥३०॥ **ग्रथ वेलावनापासे तेनात्तीक्रन्दितध्वनिः।** मेघवारुनराज्येऽपि रुतोऽयमिति शुश्रुवे ॥३१॥ तप्तायःशंकुनेवासब्रीियतः स द्रुतं ततः । संचारिणातपत्रेण स तत्र वसुधामगात् ॥३२॥ **त्रपश्यद्य केनापि चिएउकायतनाग्रतः।** नरं शवरसेनान्या कृन्यमानमधोमुखं ॥३३॥ ·श्रनात्मज्ञ धिगेतत् ते कुकर्मेति मक्रीभुजा । तर्जितः स भयादेव शवरूस्तं व्यजिज्ञपत् ॥३४॥ शिशुर्मुमूर्षुर्मे राजन्नयं रोगार्दितः सुतः । कर्नैतद्वेतिरुक्तमस्य श्रेयोलवावस् ॥३५॥ उपकार निरोधेन सम्य एष विपयते ।

बन्धुवर्गमशेषं च विद्येतन्त्रीवन्नीवितं ॥३६॥ श्ररायगक्नालब्धमनायं देव रचिति । बङ्गलोकाश्रयं बालं कथमेतमुपेचासे ॥५०॥ म्राचाभ्यधान्मकात्मा स वचाभिः शवरस्य तैः। बध्यस्य दृष्टिपातेश्च विक्तवैर्विवशीकृतः ॥३८॥ किरात कातरो मा भूः स्वयं संरूच्यते मया । बद्घबन्धुस्तव सुता बधाे प्रयामबान्धवः ॥३१॥ उपहारीकरोम्येष चिएउकांये स्वविग्रहं । मिय प्रस्र निःशङ्कं जीववेतन्जनदयं ॥४०॥ तद्द्रतम्हासम्बचित्तादात्तवविस्मितः। उन्मिषद्रोमकुर्षस्तं ततः स शवरो प्र्यात् ॥ ४१ ॥ श्रतिकारुण्यमिषतस्तवायं पृथिवीपते । कश्चिन्मतिविपर्यासप्रकारो कृदि रोकृति ॥ ४२॥ त्रेलाकाजीवितेनापि यो रस्या केलंपैव तं। पृथिवीभागसुभगं कथं कार्मुपेचसे ॥ १३॥ न मानं न यशा नार्थान् न रारान् न च बान्धवान्। न धर्मे न मुतान् भूपा रच्चित्त प्राणतृष्णया ।। १४।। तत् प्रसीद् प्रजानाथ मा बध्ये पस्मिन् कृपां कृथाः। शिशुश्चेष प्रजाश्चेता जीवतु विय जीवित ।।४५।।

उपातिक्रीर्पुरात्मानं दत्तयोतार्घउम्बरैः। **अर्चप**न्निव चामुण्डामघोवाच स पार्थिवः ॥४६। सदाचार्सुधास्वादे के भवसा वनाकसः। जाह्मवीमज्जनप्रीतिं न जानित मरुस्थिताः ॥४७॥ ध्रुवापायेन कायेन क्रीणतः कीर्त्तिमव्ययां। ममाभीष्टं प्रमार्डुं ते मूह च्रहोज्यमायकः ॥४०॥ मा वाचःकिञ्चिद्परं प्रकृतुं चेदृणा तव । न किं निजकृपाणा मे शक्तः प्रक्रासिद्धये ॥४१॥ रम्युक्ता स स्वयं देखमुपकर्तु समुखतः । खएउनाय स्वमुएउस्य विकाषं शस्त्रमाद्दे ॥५०॥ ततः प्रकृर्तुकामस्य तस्य खुकुर्तुमेः शिरः। कर्श्व दिव्यवपुषा रुद्धः केनाव्यज्ञावत 114१।। म्र**या**पस्यत् तथा भूतः कञ्चिद्दिव्याकृतिं पुरः। न चिएउका न तं बधां न किरातं न दार्कं ॥५५॥ स तं दिव्यस्तदावादीन्मां वं सववशीकृतं । विद्धि मध्यमलोकेन्द्रो वरुणं करुणानिधे ॥५३॥ यदेतत् वामुपास्ते श्य इत्रं तन्मत्पुरात् पुरा । मकाबला पर्रेडोमः पुराणः स्वसुरस्तव ॥५४॥ रमातलैकतिलकं मासात्म्यविद्दं विना।

## ॥ तृतीयस्तरङ्गः ॥

उपद्रवाः प्राणक्राः वाराणां नः पदे पर्दे ।।५५।। तदिदं प्राप्तकामेन बदौरार्यं परीचितं। करुणामय मायेयं निर्मायि मयेदशी ॥५६॥ वदादियी व्यधान्तन्त्रन् व्यपून् वसुकुलात्मजः। प्रायश्चित्तममारेण चर्**सीव तदे**मसः ॥५७॥ भयस्यृक्।जनकयोर्धरणीधरणीचिते । शेषदेके विषोद्गार्फणार्ह्नीधयोरिव ।।५०।। तमःप्रकाशावक्योक्तेजः क्रांसदिगसरे । उषर्बुधे धूमजालज्वालापद्यवयोरिव ।।५१।। क्तमाप्यायक्रियाभाजाः रुद्धतेजस्विमएउले । प्रावृद्पयोद्द्वे प्रक्रि सत्तापासार्योरिव ।। ६०।। दयोरालोंकितं चित्रं जन्मैकिस्मन् मङ्गकुले। तस्य त्रिकोिटक्नुश्च तवार्हिंसस्य च प्रभोः ।। ६१ ।। चतुभिः कुलकं ॥ नमः सम्राउँघेवं सं वदता यादसां प्रभाः। चकार पूजां स्तोत्रेण इत्रेण च कृताज्ञितः ॥६२॥ तं च संप्रति गृह्धतं प्रणयाद्वष्णवार्णं । जगाद् गुणिनामग्र्या वरुणं धर्णीधरः ।। ६३।। कल्पद्रुमाश्च सत्तश्च नार्रुत्ति समशीर्षिका । **श्रर्थिनां प्रार्थिताः पूर्वे फलन्यन्ये स्वयं यतः ॥ ६४॥** 

म्रवालम्बिष्यतम्ङ्त्रं कष्टं न पुण्यपुण्यता । तत्प्रार्थिययत न चेदात्तीपकृतये भवान् ॥६५॥ वदान्यः संविभागेभ्यः पूर्णे कुर्यादनुग्रक्तं । क्रायया व्याययन् दखात् फलान्यपि मक्रीरुकः ॥ ६६॥ तदेवं विकितोदात्तसंविभागाभिचोदितः। जनो**ुयं भगवन् किञ्चिद्धरं प्रार्थ्**यते परं ।। ६७।। वशीकृतेयं पृथिवी कृत्स्ना भवदनुग्रकात् । जेतुं द्वीपान् कथ्यतां तु युक्तिः पाथाधिलङ्गने ॥६८॥ इत्यर्ध्यमाना अकथयत् भूमिपालं जलेश्वरः । तिर्तीर्षी भवति स्तम्भं नीयते जम्भा मयाम्बुधेः ॥ ६१ ॥ ततो मक्तन् प्रसादे। प्यमित्युक्ते पृथिवीभुजा। तिरोबभूव भगवान् वरुणः सोष्णवारुणः ॥७०॥ म्रन्येयुर्विस्मयस्मे रैर्बलैः सीमत्तयन् जलं । प्रभावस्तम्भितज्ञलं प्रोत्ततार् स वारिधिं ॥७१॥ गुणरत्नाकरः शैलं सर्त्नाकरशेखरं । नानारत्नाकरं सैन्यैराहरोकाथ रोक्षां ।।७२।। तत्र तालीतरुवनच्छायाध्यासितसैनिकं । व्रीत्या लङ्काधिराजस्तमुप्तस्ये विभीषणः ।।७३।। समागमः स शुशुभे नर्राज्ञसराजयोः ।

वन्दिनादाश्रुतान्योन्यप्रथमालापसंभ्रमः ॥७४॥ श्रय रचःपतिर्लिद्धां नीवालद्वर्णां चितेः। ग्रमर्त्यसुलभाभिस्तं विभूतिभिरुपाचरत् ॥७५॥ वदासीत् पिशिताशा इत्यन्वर्धे नाम रचसां । तदा तदाज्ञाग्रक्षो प्रापि तद्र्षिशब्दता ।।७६।। रचःशिरःप्रतिइन्दैः स्थिरप्रणतिसूचकैः। सनायशिखरान् प्रादात् तस्मै रज्ञःपतिर्ध्वज्ञान् ॥७५॥ पाराद्वारिनिधेः प्राप्ताः काश्मीरेष्वधुनापि ये। राज्ञां यात्रासु निर्यात्ति ख्याताः पारुध्वज्ञाः पुरः ॥७६॥ इत्थमाराज्ञसकुलं प्राणिक्सिंगं निषिध्य सः। स्वमाउलं प्रति कृती न्यवर्तत नराधिपः ॥७१॥ ततः प्रभृति तस्याद्मा सार्विभामस्य भूपतेः । क्तिंमाविरितिद्रपा सा न कैश्चिदुदलंघ्यत ।। ६०।। नुद्रेरुधादिभिनीप्सु सिंक्यियीर्यक्ने न च। न श्येनप्रमुखैर्व्योघ्नि तदाज्ये क्तवो कृताः ॥६१॥ श्रतिक्रामित कालेण्य कोण्पि शोकाकुला दिजः। पुत्रं गतासुमादाय द्वारि चक्रन्द भूपतेः ॥ ६२॥ उर्गया प्रार्थितं राजनुषकारं विनेष मे । श्रनन्यसत्ततेः सूनुर्क्वरेणास्य विषयते ॥६३॥

ययद्भिंसाग्रकेणेमं चितिपाल न रचति । एतदिपत्ती तत्की अन्यो निमित्तं प्रतिभाति मे ॥ छ।। निर्णाया वर्णगुरुणा व्येवेष प्रदीयता । ब्राक्सणस्य पशोवी स्यात् प्राणानां कियद्त्तरं ॥ द्यो। तपस्थानपि ये जघुर्त्रान्स्रणप्रापालब्धये । क् मातस्ते प्रधुना भूमे प्रजापालास्तिरोक्तिः ॥ ६६॥ इति ब्रुवित साचेपं शोकरुचाचरं दिते। **ग्रापन्नार्त्तिक्रो राजा चिरमेवं व्यचिसयत् ।। व्या**। न बध्याः प्राणिन इति प्राग्याे अस्म समकल्पयं । विद्र्यर्थमपि किं कुर्यी स प्रतिज्ञातविद्भवं ।। द्रह्म। बिमित्तीकृत्य मामच्य विपचेत दिजो यदि । तत्राप्यत्यसपापीयानर्षः संकल्पविद्मवः ॥ ६१॥ निति मे संशयभ्रात्तमेकपत्तावलम्बनं। संभेदावर्त्तपतितं प्रसूनिमव मानसं ॥१०॥ तम् स्वदेक्रीपकारेण दुर्गी ताषयता मया। प्रतिज्ञया समं न्याय्यं रिचतुं जीवितं द्वेयाः ॥११॥ इति संचित्य सुचिरं देक्दानाम्बता नृपः। यः प्रियं तव कर्तास्मीत्युक्ता विप्रं व्यसर्जयत् ॥१२॥ चपायां च्मापतिमय समुपारुर्तमुखतं।

निषिध्य दुर्गा व्यधित प्रकृतिस्यं दिजन्मजं ॥१३॥ इत्याख्यस्तर्नस्यापि चरितं तस्य भूपतेः। पृथग्जनेषु संभाव्यं वर्णायसम्बपामके ।।१४।। म्रथवा रचनानिर्विशेषमार्षेण वर्त्मना । प्रस्थिता नानुरुन्धित श्रीतृचित्तानुवर्त्तनं ॥१५॥ तिमन्नस्तं गते भुक्ता द्मां चतुर्स्विंशतं समाः। श्रनादित्यमिवाशेषं निरात्नोकमभूद्धगत् ॥१६॥ श्रय दमाभृद्ररू दमां श्रेष्ठसेनस्तदात्मजः। प्राङ्गः प्रवर्त्तेनं यं तुङ्जीनं चाञ्चसा बनाः ॥१७॥ दोस्तम्भसंभृतासक्ती कृपाणमणिद्र्पणे। संक्रात्तेवान्मुखी यस्य भुवनश्रीर्व्यभाव्यत ॥१६॥ समातृचक्रं निर्माय यः पूर्वे प्रवरेश्वरं । पुण्याः पुराणाधिष्ठाने प्रतिष्ठा विविधा व्यधात् ॥११॥ गृहाङ्गनमिव द्वीापीं गणयन् वशवर्त्तिनीं । त्रिगर्तीर्वी ग्रामसख्ये प्रवरेशाय यो देरी ॥१००॥ ईशो नृपाणां निःशेषच्माकेदार्कुटुम्बिनां। स समास्त्रिंशतं भूभृदिनिह्निंशाशयोज्भवत् ॥१०१॥ क्रियवतारमाणाख्या व्यधत्तामय तत्तुता । साम्राज्ययुवराजवभाजने रञ्जनं चितिः ॥१०२॥

वालाकृतानां प्राचुर्यं विनिवार्यं समज्जसं । तार्माणेन दीनाराः स्वाकृताः संप्रवर्तिताः ॥१०३॥ मामवज्ञाय राज्ञेव कस्मादेतेन विल्गितं। इति तं पूर्व जा राजा क्रोधनो बन्धने व्यधात् ॥१०४॥ चिरं स्थितित्यक्तश्चस्तत्र तस्याज्जनाभिधा। वृद्धवाकस्यात्मज्ञा राज्ञी वज्जेन्द्रस्यास्त गुर्विणी ॥१०५॥ ग्रासन्नप्रसवा भन्नी सन्नपं तेन वोधिता । मुतं प्रविष्टा प्रासाष्ट कुलालनिलये क्वचित् ॥१०६॥ स कुम्भकारगेकिन्या काक्येव पिकशावकः। पुत्रीकृतो राजपुत्रः पर्याप्तं पर्यवर्द्धत ।।१०७।। **जनियत्रा कुलाल्याम्च रिच्चत्रा विदितो**ऽभवत् । रत्नमूर्तर्भुतंग्यास प्रच्छत्र इय सेवधिः ॥१००॥ वान्नः प्रवरसेनस्य गिरा मातुर्नृपात्मज्ञः । पेतामकेन नाम्नेव कुलात्या ष्यापिता अवत् ॥१०१॥ वर्द्धमानः स संपर्के न सेके सक्वासिनां । तेज्ञस्विमेत्री रसिकः शिशुः पद्म इवाम्भसा ।।११०।। तं कुलीनेश श्रीय विचाविदिश दारकेः। श्रन्वीतमेव दृदशुः क्रीउसं विस्मयाङ्गनाः ॥१११॥ स्ववन्दस्यात्युद्रिता राजा चक्रे स दार्केः।

मृगेन्द्रशावः क्रीउद्गिर्घने बालमृगैरिव ॥११२॥ संविभेजेऽनुजयाक् वशीचक्रे च सोऽर्भकान्। **त्रुराजोचितमाचारं नैव किञ्चिद्**सेवत ॥११३॥ भाएडादि कर्ते मृत्यिएडं कुम्भकारैः समर्पितं। स्वीकृत्य चिक्ररे तेन शिवत्तिङ्गपरम्पराः ॥११४॥ तथा साम्पर्यचर्यः स क्रीउन् ज्ञातु व्यत्नाव्यत । मातुलेन जयेन्द्रेण साद्दरं चाभ्यनन्यत ॥११५॥ **त्रावेद्यमानं शिश्**भिस्तं ज्ञयेन्द्रोऽयमित्यंसा । भुपालवत् सावकेलं पश्यन्नन्वयकीदिव ॥११६॥ संभाव्य सञ्चावष्टम्भात् तमसामाम्यवंशतं । सादृश्याद्गगिनीभर्तुर्भागिनेयमशङ्कत ॥११७॥ सवरस्तर्वजिज्ञासारसेमानुससार तं। प्राप्तस्तदृरुमात्सुव्यात् स्वसारं च व्यत्नोकयत् ॥११६॥ सा स चान्यान्यमुन्मन्यू पश्यक्ती आतरी चिरात्। निःश्वासात् द्विगुणाष्ट्राणि मुङ्गर्यूण्यमुक्ततं ॥१११॥ कुलाल्यादारको मातः कावेताविति पृष्टवाम् । श्रकथ्यतेत्यं वत्सेषा माता ज्यं मातुलश्च ते ॥१२०॥ पितुर्बन्धेन सक्रोधं तं कालापेचया चनं। शिच्चियवा ज्ञेपेन्द्राज्य कार्यशेषाय निर्वेचा ॥१२१॥

उत्पिक्षात्पादनासक्ने तस्मिन् भात्रा यदृक्या । बन्धान्मुत्तेन नृतर्पास्तारमाणा पस्तमायया ।।१२२।। निवार्य मरापेष्यागं मातुर्निर्वेदखेदितः। ययौ प्रवर्मेनाज्य तिथीत्सुक्वादिगन्तरं ॥१२३॥ रिक्तिया दशमासीनाः च्मामेकत्रिंशतं समाः। तिस्मन् ज्ञागे द्विगयोऽपि शासिं निःसत्तिविधा ॥१२४॥ तत्रानेक्स्युड्जियिन्यां श्रीमान् कुर्वापराभिधः। एकच्छ्त्रश्चक्रवर्त्ती विक्रमादित्य इत्यमूत् ॥१२५॥ भूपमद्गतसीभाग्यं श्रीर्बद्धरभसाऽभज्ञत् । विकाय करिबाङ्गंश्च चतुरस्तागरांश्च यं ॥१२६॥ लक्नी कृति।पकरणं गुणा येन प्रवर्दते। श्रीमत्सु गुणिनोज्घापि तिष्ठन्युद्धतकन्धराः ॥१२७॥ स्नेच्होच्हेम्य वसुधां रुरेरवतरिष्यतः। श्वकान् विनाश्य येनादी कार्यभारो लघुः कृतः ॥ १२०॥ नानादिमत्तरास्थातं गुणवत्सुलभं नृपं। तं कविमीतृगुताखाः सभास्थानस्थमासदत् ॥१२१॥ स गम्भीरस्य भूभर्तुरनुभावं गुणाद्धतं । विविधास्थानसंवृद्धस्तस्याभ्यूका व्यचिसयत् ॥ १३०॥ साज्यमासादितः पुष्यैः ज्ञाणियाला गुणिप्रियः।

पर्भागोपत्तम्भाय पूर्वेऽमुख्य मङ्गिभुजः ॥११३१॥ ग्रस्मिन् राजनि तक्कीः सूरिभिः संभृतस्तिः। नाञ्जलिद्धिते ज्ञातु मानाय च गुणाय च ॥१३२॥ भंग्यामुष्टिन् विद्धती स्वाभिप्रायप्रकाशनं । वेदम्धवन्थातां नेति बुद्धिः कुलबधूरिव ॥१३३॥ षिलीकृतखलालाये युक्तायुक्तविवेक्तरि । नायाति सेव्यमाने अस्मिन् स्वगुणो अनर्थकारिता ॥१३८॥ त्रनाष्ट्रवद्भः सदिख**डुर्विखसमशीर्षिकां** । जीवन्मरूषामस्याग्रे गुषिाभिनीनुभूयते ॥१३५॥ संभावनानुसारेण प्रकृतोऽस्मादिवेकिनः। शोच्यते नाश्विताच्छ्वासं प्रीतिदायो महाश्येः ॥॥१३६॥ गृह्मन् यथा गुणं स्वत्ममुचितप्रतिपत्तिभिः। **ग्रनरुषः सम**स्तानामयमुत्साक्वर्द्धनः ॥१३७॥ सेवया दृष्टकष्टस्य दान्तिएयोत्पादनश्रमः। ग्रस्य या न स भृत्यानां स्टिमाद्री स्टिमविक्रियः ॥१५०॥ मिथ्यास्थातमुग्रीः नाप्ती नामात्यः कलक्ष्रियः। <del>श्रतस्यत</del>न्धः स्थेये। वा नास्थाने ५स्य मुक्तीपतेः ॥१३१॥ श्रृष्टीलालापिना अन्यान्यं नर्नीत्र्या मर्मभेदिनः। श्रम्यप्रवेशास**ङ्**नाः संङ्ता नास्य सेवकाः ॥१४०॥

इन्दानुवर्तिनामेष मित्रविज्ञानवन्दिना । सर्वज्ञंमन्यतान्थानां मुखप्रेची न पार्षिवः ॥१४१॥ श्रनेन सरु संज्ञातः संलापा विपुलीर्यः। लभ्यते नानराच्छेत्तुं दुर्जातैर्ज्ञातु दुर्जिनैः ॥१४२॥ सर्व दोषोज्जितं सेव्यं नृपमेविममं मम । समासादयतः पुण्येर्द्ररे स्वार्धिसद्धयः ॥ १८३॥ गम्भीर्श्व गुणातश्च स्थिरबुद्धिश्च पार्थिवः। एष क्लेशभयं त्यक्का निषेव्यः प्रतिभाति मे ॥१४४॥ न चास्माइनमादाय रिज्जतादन्यराजवत् । थ्राम्यता भूतलेऽमुष्मिन् सेव्योऽन्यः प्रतिभाति मे ॥१४५॥ इति संचिन्य सुद्धं स नवामिव ता सभा । नार्चयात्र चास्ते स्म गुणिगोष्ठोषु मध्यगः ॥१४६॥ मृडुपूर्वे गुणानेव दर्शयत्तं विशाम्पतिः। विशिष्टयोग्यतान्नस्यै विवेदाराधनान्मुखं ॥१४७॥ ग्रचित्तयच्च नायं स्यादुषिामात्रं मकाशयः। उदात्तं सिक्कियार्क्वं वदत्यस्य गभीरता ॥१८७॥ इति सञ्चित्त्य राष्ट्रापि ज्ञातुं तस्यान्तरं मतेः। नाक्रियत्त परीचार्थं यथावछाभसत्क्रियाः ॥१४१॥ स तेनानुपचारेण तमुदात्ताशयं नृपं।

स्वीकर्तुार् विदन् धीमान् सिषेवे प्रीतिमाश्रितः ॥ १५०॥ क्रमापचीयमानेन सेवाभ्यासेन धीमतः। तस्य नोद्वेगमगमत् स्वकाय इव पार्थिवः ॥१५१॥ नातीव स्वल्पया स्थित्या नातीवाप्यथ दीर्घया । शर्त्रिशाच्यपेनेव राजा निन्ये प्रसन्नता ॥१५२॥ नमीभगर्भ चेटानां द्वाःस्थानां विक्रियाक्रमैः। मिथ्यास्तवैर्विटानां च न स ज्ञोभमनीयत ।। १५३।। प्रसन्नालापसंप्राप्ती हायायह र्वाचलः। प्रतिस्पर्जीव च क्रुध्यान् नावज्ञायामभूत् प्रभोः ॥१५४॥ वीन्नणं राजदासीनां राजदिष्टेस्सकासनं । राजाग्रे च कथां नीचैः कालवित्राचचार् सः ॥१५५॥ स्वभावाद्राजपुरुषिः सजनैराजनिन्दकैः । नास्मात् प्रभारुपालम्भा लेभे पेशुन्यजीविभिः ॥१५६॥ वदद्भिरादरात् स्थेर्ये वैफल्यायन्वकं प्रभाः। निन्ये नात्सारुशैथित्यं सेवात्सारु।सरिष्णुभिः ॥१५७॥ ग्रन्योत्कर्षानिप वदन् प्रसङ्गेन निराग्रहः। स्वविद्याद्योतकस्तोऽभूत् सभ्यानां ऋद्यंगमः ॥१५६॥ **एवं स सेवमानस्तमुखोगेन बलीयसा ।** श्रनिविष्ठा मातृगुप्तः षङ्तूनत्यवारुयत् ॥१५१॥

श्रय तं कृशसर्वाङ्गं धूसरं जीर्पावाससं। विकर्जात् विनिर्याता राजा वीच्य व्यचिसयत् ॥१६०॥ वैदेशिको निःशरणा गुणवान् बान्धवाज्जितः । दार्घे जिज्ञासुना कष्टं सो ज्यमावासिता मया ॥१६१॥ को अस्याश्रयः किमशनं कानि प्रावर्गाानि वा । इत्येश्वर्यविमूहेन मया रुस न चिसितं ॥१६२॥ वसत्तेनेव न मया शोभयाग्वापि योजितः। शीतवातातपेः शुष्यन् सोऽयं पुरुषपादपः ॥१६३॥ श्रस्य म्लानस्य भैषज्यं निर्विषास्य विनादनं । श्रानस्य वा क्लमच्छेदं के। विद्ध्यादसंपदः ॥१६४॥ नास्मे चित्तामणिं द्यां नामृतं वा निषेवितः। मया यदयमेतावद्यामूढेन परीद्यते ।।१६५।। तदमुष्य गुणिवस्य तीव्रं सेवाश्रमस्य च। प्रतिपत्त्या कतमया तावदानृषयमाष्ट्रयां ॥१६६॥ इति चिन्तयतस्तस्य राज्ञस्तं सेवकं प्रति । स्वप्रसादोचिता काचित् प्रत्यभान्नेव सित्क्रिया ॥१६०॥ ततः प्रावर्तत स्फार्नीक्रार्लववाक्तिभः। दक्तिवाङ्गं प्रालेयपवमानैर्हिमागमः ॥१६६॥ सत्ततध्वासमिषतस्तीव्रशीतवशीकृताः।

ग्राशाश्वकाशिरे नीलनिचालाच्छादिता इव ॥१६१॥ शीतार्त्या युमणाचे।र्वदक्तेगष्माभिलाषतः। दुतं यातीव जलिं दिनानि लघुतां ययुः ॥१७०॥ श्रय दीपाङक्ले धाम्नि लसदीप्रकुसिको । कदाचित्रृपतिर्देवादर्डरात्रे व्यबुध्यत ॥१७१॥ स् रुमसानिलेर्भूरिभाकार्यरुषेः पुरः। दीपान् प्रकम्पितानीषत्प्रविष्टेधीचि दृष्टवान् ।।१७२।। तानुड्डवलयितुं भृत्यानन्विष्यत्रभ्यधात् ततः । यामिकेषु विहस्सद्धाः का वर्तत इति स्फुटं ॥१७३॥ मुखसुप्तेषु सर्वेषु वाद्यकचान्तरात् ततः। राजन्नयमरुं मातृगुप्त इत्यशृणोद्धचः ॥१७४॥ प्रविशेति स्वयं राज्ञा दत्तानुज्ञस्तते। गृरुं । लक्नीसात्रिध्यरम्यं तददृष्टो ४न्यैर्विवेश सः ॥१७५॥ दीपानुज्ज्वलयेत्युक्ता निष्पाय चतुरैः पदैः। विक्यियो स उचे प्य सणं तिष्ठेति भूभुता ॥१७६॥ सभयदिगुणीभूतशीतकम्यः प्रभोः पुरः। किंस्विदक्तीति विमृषम् नातिहर्रे प्रभुपाविशत् ॥१७७॥ **त्रय पप्रच्छ भूपात्तः कियत्यस्ति निशेति तं** । सोज्यधादेव यामिन्यायामः साधोजवशिष्यते ॥१७६॥

ततो भूभृद्वाचिनं कयं सम्यङ्गिशाचाषाः। वयावधारिता निद्रा कथं नाभूच ते निशि ॥१७१॥ श्रय कृता चणाच्छेाकमेतं तं संव्यतिज्ञपत् । त्रवस्थाचेदमादाशां **दे**न्यं वा त्य<del>तु</del>सुग्रतः ॥१८०॥ शीतेनाेड्षितप्र्य मासमशिवं चिसार्षा वे मङ्जतः शासाघिं स्फुटिताधरस्य धमतः ज्ञुत्ज्ञामकण्टस्य मे । निद्रा क्वाप्यवमानितेव द्यिता सस्यस्य द्वरं गता मृत्यात्रप्रतिपादितेव वसुधा न चीयते शर्वरी ॥१६१॥ तदाकार्ष्य मकीपालः साधुवादैः परिश्रमं । श्रभिनन्य कवीन्द्रं तं पूर्वस्थाने व्यसर्जयत् ॥१८२॥ श्रचित्तयम्र चिद्धां यः स्वगुणात् खिन्नचेतसः । इःखोत्तप्तं वचः शृ<mark>गवन्नेवमेवाधुमा स्थितः ॥१८३॥</mark> निर्र्थकान् साधुवादानन्यस्येव विदन् मम । श्रयमज्ञातकृद्या दुःखमास्ते ध्रुवं विक्ः ॥१८४॥ चिरं चिन्तबतो यस्नात् सदशीमस्य सत्क्रियां। देयं महार्रुमगापि न किञ्चित् प्रतिभाति मे ॥१८५॥ **ऋव्वास्येव स्**रोन स्मारिताऽस्म्यधुना यथा । वर्त ते राज्य विंतं काम्यं काश्मीरमाउलं ॥१८६॥ पात्रावास्मे मुक्ती तस्मात् सा मया प्रतिपाचते ।

श्रवधीर्यं मक्तिपालाम् मक्तीं प्रवर्धामपराम् ॥ १ ६०॥ इति निश्चित्य चतुरं सपायामेव पार्थिवः। गृढं व्यसर्जयदूतान् काश्मीरीः प्रकृतीः प्रति ॥१८८॥ म्रादिदेश च तान् यो वा दशियकासनं मम। मातृगुप्ताभिधा राज्ये निःशङ्कं साजभिषिष्यता ॥१६६॥ श्रय द्रतेषु यातेषु लेखियवा स्वशासमं । च्मापतिस्तं चपाशेषं कृतकृत्या अत्यवास्यत् ।।११०।। मातृगुप्तस्तु मृपतेः संलापमपि मिष्पत्सं । ध्यायन् गृक्तितमिराश्यस्त्यक्तभार् इवाभवत् ॥१११॥ श्रन्तर्दधी च कर्तव्यं कृतं शासाज्य संशयः। **ग्राशापिशाचिकात्यक्तग्रहिष्याम्यधुना सुद्धं ॥११**२॥ गतानुगतिकवेन को प्यमासीन्यम भ्रमः। जनप्रवादात् सेव्यसं येमास्य शासवामसं ॥११३॥ भुजानाः पवनं सरीसृपगणाः प्रख्यापिता भोगिना गायहुङ्गनिवारकामि गदिता विस्तीर्णकर्णा गझाः। यश्चाभ्यसरसंभृतोष्मविकृतिः प्राप्तः शमी स दुने। लोकेनेति निर्गलं प्रसपसा सर्वे विपर्यासितं ॥११८॥ <mark>त्रयवा विद्</mark>यते अनुष्य म काप्यमभिगम्पता । त्तच्मीप्रणयिमा येम कृताःप्रणयिमा गृहाः ॥११५॥

त्यागिनो निष्कलङ्कस्य का दोषोऽस्य म्हीपतेः। ममापुण्यं तु तन्निन्धं यच्छ्रेयःप्रतिबन्धकं ॥११६॥ र्बोड्डवलाः प्रविकिर्ष्टाक्रिस्समीरेरब्धिः क्रियेत यदि रुद्धतटाभिमुख्यः। देषिः र्थिनः स खलु भाग्यविपर्ययाणां दातुर्मनागपि न तस्य तु स्रतृतायाः ॥११७॥ 🧸 उत्तानफललुब्धानां वरं राजापद्मीविनः । न तु तत्स्वामिनस्तीब्रयरिक्लेशैः फलित ये ॥११६॥ तिष्ठित ये पशुपतेः किल पादमूले संप्राप्यते किटिति तैनीके भस्मनाजन्यत्। ये तदृषस्य तु समुङ्खलज्ञातद्वपप्राप्या न कानि सुदिनानि सदैव तेषां ॥१११॥ चित्तवन्नपि पश्यामि न किञ्चिद्दीषमात्मनः। याता विरक्तिं यं ज्ञाबा सेव्यमाना ज्यायं नृपः ॥ २००॥ श्रथवा नादृतोऽन्येन संप्राप्तोऽन्तिकमाष्ट्रयात्। कः फलेनाभिसंबन्धं गतानुगतिकात् प्रभाः ॥२०१॥ ं श्रनर्ये सततं लुठिन गणितास्तानेव पाथाधरेरात्तानापतितांस्तरङ्गवलयेरालिंग्य गृह्वन्नेसाः। व्यक्तं मौक्तिकर्वतां जलकणान् संप्रापयत्यम्बुधिः

प्रायाज्येन कृताद्रो लघुर्षि प्राप्ताज्यिते स्वामिभिः ॥२०२॥ इदं संचित्तवन् साज्भृत् सेव्ये तस्मिन् निरादरः। . खित्रस्य हि विपर्येति तत्त्वज्ञस्यापि शेमुषी ॥२०३॥ प्रभातायां विभावयीमथास्थानस्थिता नृपः। श्राकार्यतां मातृगुप्त इति चत्तार्मादिशत् ॥२०४॥ ततः प्रधावितानेकप्रतीकारप्रवेशितः। प्रविवेश मुकीभर्तुस्त्यक्ताश इव साङक्तिकं ॥२०५॥ तस्मे कृतप्रणामाय मुद्गर्तीदेव पार्थिवः। भूसंज्ञितेन व्यतर्छोखं लेखाधिकारिणा ॥२०६॥ स्वयं च तमुवाचाङ्ग कश्मीरान् वेत्ति किं भवान् । गवा तत्राधिकारिभ्य इतच्छासनमर्थाता ॥२००॥ स शापितोऽस्मद्देन या लेखं वाचयेत् पि । संविदेषा प्रयत्नेन विस्मर्तव्या न जातुचित् ॥२०६॥ श्रविद्याताशयो राजस्तामाज्ञां क्लेशशंकितः । माज्बुद्ध द्कृनद्वालां न तु रत्नाङ्कर्युतिं ॥२०१॥ थयादेशस्त्रथेत्युका मातृगुप्ते विनिर्गते । निर्गर्वः पूर्ववद्राज्ञा तस्थावातैः सक्हालपन् ॥२१०॥ श्रयात्रेशोचितं ज्ञाममपाययमबान्धवं। दृष्ट्रा यात्तं मातृगुप्तं निनिन्देति नृपं ज्ञनः ॥२११॥

ग्रहो नरेसरस्येयं पत्किसन विधायिता । पृथम्जने।चिते कर्मण्यर्क्तोनिद्धाति यः ॥२११॥ द्वराशया धृतक्कोशं सेवमानमस्पर्मिशं । ध्रवं क्लेशार्रुमेवेनं ज्ञातवामबुधो मृपः ॥२१३॥ उपायं तं पुरस्कृत्य सेवते सेवकः प्रभुं । श्रनसर्ज्ञस्तत्रेव याग्यं तं किस मन्यते ॥२१४॥ मुखार्थी मागारिप्रतिभयशमात् प्रत्युत सुखं जरें। शेषस्तल्पीकृततनुनिषेट्यासुरिपुं। यतस्तेनामुष्मिवधिगतवता क्लोशसक्तां श्रमादायि न्यस्तं निरुविधि धराभार्वकृतं ॥२१५॥ श्रयमेतदृष्ठीतेषु गुणवत्सु गुणाधि<del>वं</del>ः। म्रात्मानं गुणवान् पश्यन्नास्ययेनमशिभियत् ॥२१६॥ म्रनसरुक्तः की अन्यो अस्मादुणाम् दर्शवते अधिकान् । श्रस्मे गुणवते वृज्ञां वश्वकार किलेदशी ॥२१७॥ या नानायुतिनत्परार्ध्यसिकोऽसारेऽपि शक्रापुधे सप्रेमा स विलोक्य बर्हमिह मे किं किं न कुर्यात् प्रियं। इत्याविष्कृतवर्द्धराज्ञि मरते या विस्पािरम्भालवान् नान्यन्मुचित तं विकाय झसार् को अन्यो अस्ति शून्याशयः ॥ १९६॥ गच्छता मानृगुप्तस्य बिर्देग्यस्येव वरर्मत् ।

नाभूद्राव्यर्थनास्त्रात्स्यादिकत्त्यः को प्रि चेसित ॥२११ । **त्रकंपूर्विकयोष्यद्विनिमित्तैः शुभशंसिभिः।** स वितीर्णकरात्मभ इव न श्रममाद्दे ॥२२०॥ श्रपश्यत् स फणाकेटि। खन्नरीटमरुः पचि । स्वप्ने प्रासादमारुका स्वं चेष्ठांघितसागरं ॥२२१॥ ग्रबित्तवञ्च शास्त्रज्ञो निमित्तैः शुभशंसिभिः। एतेर्भूभर्तुरादेशा ध्रुवं मे स्याच्छुभावतः ।। २२२।। पत्नं मम तनीया<िय काश्मीरेषु भवेषादि। म्रनर्घ देशमासात्म्यात् किं किं मातिशयेत तत्-॥ १२३॥ ग्रकुच्छ्रलंघ्याः पन्याना वस्त्रभातिषया गृङ्गः । उपानमन् गच्हता अस्य सिक्क्याय पदे पदे ॥२२४॥ इत्यं विलंभिताकाशं लोलामीकरुशादलं। मङ्गल्यद्धिपाद्राभं दद्शीग्रे सिमाचलं ॥ २२५॥ सरलस्यन्दसुभगा गङ्गाशीकरवाहिनः । प्रत्युष्ययुस्तं मुह्तः बात्त्यायाः संस्तुता शुवः ॥२२६॥ क्रमकर्तामिधामे स प्रदेशे प्राप्तवास्ततः । **ढकुं काम्बुवमामामं योज्या शूर्युरे स्थितः ॥**२२७॥ नानातनपदाकीर्षे स्थाने तन्नाव शुश्रुवान्। काश्मीस्कान् महामात्यान् स्थितान् केमापि हेतुना ॥ ११६॥

ततो प्रयनीतप्राग्वेशः प्रवृत्तो धवलांशुकैः। स जगामासिकं तेषां दातुं नृपतिशासनं ॥२२१॥ तं प्रयात्तं समुखद्धिः शकुनैः सूचिताद्यं । पान्याः केऽप्यन्वयुर्द्रष्टुं निमित्तानां फलोद्दमे ॥२३०॥ श्रुवाथ विक्रमादित्यह्नः प्राप्त इति हुतं। द्वास्याः काश्मीर्मित्रयस्तमासन्नं न्यवेदयन् ॥२३१॥ श्रागच्छत प्रविशतेत्युच्यमाना ज्य सर्वतः। य तान् समस्तसामत्तानाससादानिवारितः ॥ १३२॥ यया प्रधानं सचिवेविकितोचितसत्त्रियः। ततः परार्डमध्यास्त तन्निदर्शितमासनं ॥ १३३॥ कृतार्हणीर्थामात्येराज्ञां पृष्टा मक्भिजः। शनैस्तच्छासनं तेभ्या लज्जमान इवार्पिपत् ॥२३४॥ तेऽभिवन्य प्रभोर्लेखमुपांशुमिलितास्ततः। उन्मुच्य बाचियवेतमवोचन् विनयान्विताः ॥२३५॥ मातृगुप्त इति स्नाच्यं भवतामेव नाम किं। एवमेवैतिदत्यूचे साजपि तान् विक्तिस्मितः ॥ १३६॥ कः काे अत्र सन्निधातृणामित्यश्रूयत वाक् ततः। राज्याभिषेकसंभारो दृश्वते स च संभृतः ॥२३७॥ ततः कलकलोत्तालभूरिलोकसमाकुलः

प्रदेशः चणमात्रेण सोऽभूत् चुभ्यनिवार्णवः ॥२३०॥ श्रथ प्राशुखसीवर्णभद्रपीठप्रतिष्ठितः। सन्निपत्य प्रकृतिभिर्मातृगुप्ता अथिष्यतः ॥ १३१॥ तस्य विन्ध्यतरव्यूष्वचसः परिनिर्लुरत्। सशब्दमभिषेकाम्बुरेवास्रोत र्वाबंभा ॥२४०॥ **ग्रथ स्नातानु**लिप्ताङ्गसवीङ्गामुक्तभूषणां। व्यविष्ठपंस्तं राज्ञानं क्रासराज्ञासनं प्रजाः ॥२४१॥ श्रर्धितेन स्वयं त्रातुं विक्रमादित्यभूभुजा । निर्दिष्टः स्वसमानस्यं शाधि नः पृथिबीमिमं ॥२४२॥ मण्डलानि विलभ्यते पैर्न तेन प्रतिचाणं। मा मंस्था मण्डलं राजम् विलब्यं तदिदं परेः ॥ २८३॥ कमिभः स्वैर्वापस्य जन्मनः पितरो यथा। राज्ञा तथान्ये राज्यस्य प्रवृत्तावेव कार्णां ॥२४४॥ 🏸 इत्यं स्थिते परं कचित् वदीया उस्मीति शंसता। न नेया भवता राजम् वयमात्मा च लाघवं ॥२८५॥ इति तैस्तथ्यमुक्तो अपि संस्मर्न् स्वामिसत्क्रियां । मातृगुप्त मङ्गीपालः चणमासीत् कृतस्मितः ॥ १८६॥ दानेन सुदिनं कुर्वन् नवराज्योर्जितेन सः। तत्रेव मङ्गलादग्रं तदकानिर्वर्तयत् ॥५४०॥

पुरप्रवेशायान्येयुरुर्धमाने। उथ मस्त्रिभिः। श्रद्धतप्राभृतं हूर्त राज्यदासुर्ख्यमर्जयत् ॥**२**८८॥ देशीवृत्यानुसारेण स्पर्धामिव च तां विदन्। स्वामिना मनिस क्रीतः सागसं स्वममन्यत ॥२४१॥ ग्रथाक्र्यापरान् भृत्यान् वतुं तेवास्मृतिं प्रभाः। **ग्रत्पाचीएपपि खाम्मामि प्राक्तिग्रोत् प्राभृतामि सः ॥ ३५०॥** श्रतामान्यान् गुणांस्तस्य स्मरम् पर्यघुलोचनः । स्वयं लिखिवा श्लोकं च स्वकनेकं व्यसर्प्रयत् ॥२५१॥ नाकार्मुद्रकृति नैव विकत्यते सं दित्ता न मूच्यमि मुखिस सत्पत्नामि । निःशब्दबर्षणमिवाम्बुधरस्य राजन् संल<del>द्य</del>ते फलस **एव तव** प्रसादः ॥२५२॥ ततः प्रविश्य नगरं सैन्यैः पिक्तिदिक्तरैः। क्रमागतामिव मङ्गी यद्यावत् पर्वपालयत् ॥२५३॥ त्यागे वा पीरूषे वापि तस्यीचित्यान्नतात्ममः। च्माभुजस्तर्कुकस्येव माभूत् परिमितेष्क्ता ॥२५४॥ यष्टुं यज्ञान् कृतोग्रीगास्यागी विततदिन्नापान् । पशुबन्धमनुध्याय करूणांकुचिता अवस् ॥ २५५॥ श्रमार्मादिदेशाच यावदाङ्यं स्वमपउले ।

चूर्णीकृत्य सुवर्णादि प्रद्दे। च करम्भकं ॥२५६॥ -करम्भके कीर्यमाणे मातृगुप्तेन भूभुता। वेतृब्वयमुन्मिषत्तेषिा म का माम न्यसेवत ॥ १५७॥ गुणी च दृष्टकष्टश्च व्रद्गन्यश्च स पार्थिवः। विक्रमादित्यतो अधासीद्दिमम्यः शुभार्धिमां ॥ २५७॥ विवेचकतवा तस्य ल्लाध्यया मुर्भीकृताः। लक्मीविलासाः च्माभर्तुर्शाभस मनीषिषु ॥ २५१५। क्यग्रीवसर्वं नेगरुस्तह्ये दर्शयम् मवं। श्रासमाप्ति सतो मापत् साध्वसाध्विति वा वर्षः ॥२६०॥ श्रयं ग्रम्यचितुं तस्मिन् पुस्तकं प्रस्तुते न्ययात् । लावण्यनिर्याणभिया राहायः स्वर्णभातमं ॥१६१॥ ग्रनर्ज्ञतया सस्य तादृश्याकृतसंत्कृतिः। भृतिमेएठः किनिने पुनरुक्तं थिया पर्वतां ॥ २६२॥ स मातृगुप्तस्याम्याच्यं निमित्ते मधुसूद्नं । कालेनाह्त यद्वामानम्भास्त्रसुरस्वमे ॥१६३॥ इत्यासादितराज्यस्य शासतः स्मां समापतः। त्रिमासोनायपुस्तस्य सिक्राकाः पद्म बस्सराः ॥२६४॥ कृतार्थता तीर्थ तेषिराजनेषा ज्यवत् पितृम्। ब्रातं तादशमधीषीत् स्वस्मिम् देशे पराक्रमं ॥२६५॥

पितृशेकार्द्रता तस्य क्रोधेनात्तर्धीयत । तरोरिवार्कतापेन नैशान्बुलवितकता ॥२६६॥ श्रीपर्वते पाश्पतत्रतिवेशस्तमागतं । म्राच**ख्यावस्रपादाख्यः सिद्धः क**न्दा**शनं दद**त् ।।२६७।। जन्मात्तरे लब्धसिडिस्वामस्युपरि साधकः। वाञ्कामपृच्कं राज्यार्थमभित्नाषस्तु ते प्रभवत् ॥२६८॥ सयत्नं तव कर्त् तन्मनार्थमनन्यथा । श्रय मामित्यमादिचत् चपार्मणशेखरः ॥२६१॥ गणाे ज्यं मामकः सिद्धा यस्तवे।परि साधकः । जन्मात्तरे प्रस्य राज्येच्क्रं। कुर्यामकुमनन्यथा ।। २७०।। 🗅 भावं भवस्तद्भवता भगवान् दत्तदर्शनः। साफल्यं नेष्यतीत्येवमभिधाय तिरोदधे ॥२७१॥ साम्राज्येच्होः समामेकां तत्र तस्य तपस्यतः । लब्धस्मृतिः सिद्धगिरा प्रदंदै। दर्शनं शिवः ॥ २७२॥ <mark>त्रतिवेशं तमादिष्टवाञ्कितार्थसम</mark>र्पणं । स जगनिर्जयोन्निद्रं नरेन्द्रतमयाचत ॥२७३॥ उपेच्य मात्तं किं च्माभृद्वागानिक्क्सि भङ्गरान्। इति जिज्ञासुना भावं शंभुना साजभ्यधीयत ।।२७४।। स तं बभाषे शंभुं ह्यां बुद्धा व्याततपोधनं ।

## ॥ तृतीयस्तरङ्गः ॥

म्रभ्यधामिद्मह्या सं न स देवी जगदुरुः ॥२०५॥ मकास्ता स्वर्धिताः स्वल्यं फलस्यल्येत्रात् स्वयं । उदान्यया वदान्या पदादुग्धाब्धिं स पयोर्थि ने ॥२७६॥ ग्रस्य वैवाल्पकेबल्यालाभिमश्चलचेतसः। नो वेत्स्यभिजनस्याभिभूतिं मर्नव्यथावक्ं। ॥२७०॥ जगत्परिवृदः प्राेवप्रीतिस्तं स फलार्थिनं । कृवा प्राडुष्कृतवपुस्ततो भूयोण्यभाषत ॥२७०॥ स जना राज्यसाच्येषु सांयुज्यावाप्तिद्वतिका । मदाज्ञयाश्वपादस्ते संज्ञां कात्ने करिष्यति ॥२७१॥ इत्युक्तान्तर्हिते देवे स कृतव्रतपार्णः। त्रगच्हद्यपादं तमापृच्छाभिमतां भुवं ।।२००।। तते। विद्तिवृत्तासी मातृगुप्ताभिषेणमात् । निषिद्य सविधायातानमात्यानब्रवीद्वचः ॥२८१॥ विक्रमादित्यमुत्सिक्तमुच्छेतुं यतते मनः। मातृगुप्तं प्रति न नौ रोषेण इर्षितं मनः ॥२८२॥ श्रप्रियेरिप निष्पिष्टैः किं स्यात् क्लेशासिक्ष्णुिमः । ये तडुन्मूलने शक्ता जिगीषा तेषु शोभते ॥५७३॥ यान्यब्जान्युद्यं दिषसि शशिनः केा अन्यस्तता असम्मतस्तम् निर्माथिकरीन्द्रदसदलनं यञ्जाम कोण्यं नयः।

सामर्थ्यप्रयनाय चित्रमसनैः स्पद्धी विधायोद्यता ये तेषु प्रभवंसि तत्र अस्ति व्यक्तं प्रद्रहा रूषः ॥२८४॥ त्रिगतीमां भुवं जिल्ला स व्रजन्न भूपतिः। विक्रमादित्यमशुणीत् कात्तधर्ममुपागतं ॥२६५॥ तस्मित्रकृति भूभत्री शोकात्रिःश्वसतानिषां। नाम्नायि नाशि नास्वापि स्थितेनावनतानमं ।१२८६।। ग्रन्येसुर्भुवमुत्सृत्य कश्मीर्भ्या विनिर्गतं । शुत्राघ मातृगुप्तं स नातिहरू कृतस्थितिं ॥२६७॥ केश्चित्रिर्वासितो मास्विन् मदीयेरिति शक्तिः। येया प्रवर्मेना अस्य पार्स मितपरिच्छः ॥२८८॥ कृतार्ह्यां सुखासीनं ततः पप्रवह तं शनैः। विनयावनते। राह्या राह्यत्यामस्य कार्रणं ॥२८१॥ बभाषे तं सणं स्थिता तं निःश्वस्य विस्रस्य च । गतः स सुकृती राजम् येन भूमिभुज्ञा वयं ॥२१०॥> बावम्मुधि रवेः पारास्तावत् योतयते दिशः। योतयेबान्यया किं न गविव तपनापतः ॥२११॥ **ग्रथ राजभ्यधात् केन राजन्नपकृतं तव ।** क्त्रत्यविकीर्षिये तमीशमनुशोचित ॥ ११२॥ मातृगुप्तस्ततो ज्वादीन् कापस्मितसिताधरः।

ग्रस्मानुत्सक्ते कश्चित्रायकर्तुं बलाधिकः ॥२१५॥ नयता गण्यतामस्मानसर्प्तमे तेन हि । न भस्मनि कुतं सर्पिमीसं वा शस्यमुषरे ।।२१४।। उपकारं स्मर्तस्तु कृतप्रसद्यशंबदाः। पद्वीमुपकर्तृणां पासि निश्चेतना ऋपि ॥२१५॥ निर्वाणमनुनिर्वाति तपमं तपनोपलः। इन्डुमिन्डुमणिः किं च शुष्यसमनुशुष्यति ॥२१६॥ पुण्यां वाराणसीं गता तस्माक्नम्सुखान्मुखः। इच्छामि सर्वसंन्यासं कर्तुं दि<del>ज्ञज्ञमाचितं ।।२१</del>७।। मणिदीपमिवेशं तमसरेणान्धकारिता । विभेमि द्रष्टुमप्युवी भागयोगे क्येव का ॥२१०॥ इत्याचित्यनिधेस्तस्य वाणीमाकार्य विस्मितः। धीरः प्रवरसेना पपि व्याजकारोचितं वचः ॥ २११॥ सत्यं विश्वंभरा देवी भूपते रससूरियं । उत्पत्त्या ग्रातते धन्यैः कृतज्ञैर्या भवादशैः ॥३००॥ श्रनर्ज्ञतया श्लाघः कोऽन्यस्तस्मान्मरुभिजः। 🦠 🖖 इत्यं जडे जगत्येकस्त्वां यथावदिवेद यः ॥३०१॥ चिरं खल् खिल्प्रीभूताः कृतस्त्रसम्य वीषयः। धीर वंपैव नवासु संचारी यदि दर्श्वते ॥३०२॥

पाकश्चेत्र शुभस्य मेज्य तर्सी प्रागेव नारात्किम् स्वाचिश्चेत्र मयास्य किं न भजते दीनान् स्वबन्धूनयं । मत्ता रन्ध्रदशोर्पस्य भीर्यदि न तलुब्धः किमेष त्यजेदित्यत्तः पुरुषाधमः कलयति प्रायः कृतोपक्रियः ॥३०३॥ श्रत्युदात्तगुणेष्वेषा कृतपुणीः प्ररोपिता । शतशाखी भवत्येव यावन्मात्रापि सत्क्रिया ।।३०४।। तवं गुणवतामप्र्यस्तवंत्रैश्चापि नन्दितः। परीचिता मणिरिव व्यक्तं बङ्गमतः सतां ।।३०५।। तस्मादनुगृक्षाणास्मान् मा स्म त्याचीनि रेन्द्रतां। ममापि ख्यातिमायातु गुणवत्यत्तपातिता ॥३०६॥ पूर्व तेनाय चरमं मयापि प्रतिपादितां । भवान् पाणिप्रणयिनीं विद्धातु पुनर्भुवं ॥३०७॥ श्रव्याजीदार्यचर्यस्य श्रुविति नृपतेर्वचः । कृतस्मितो मातृगुप्तः शनैर्वचनमब्रवीत् ॥३०८॥ यान्यत्तराण्यसरेण वाच्यं वतुं न पार्यते। का गतिस्तदुपादाने मर्यादोल्लंघनं विना ॥३०१॥ म्रतः परुषमण्यय किञ्चिदेव मयोच्यते । श्रव्याज्ञार्जवमप्येतदार्यवमवधीर्य ते ।।३१०।। सर्वः स्मर्ति सर्वस्य प्रागवस्थासु लाघवं ।

**ग्रात्मेव** वेत्ति माक्ात्म्यं वर्तमाने चांगे पुनः ॥३११॥ पूर्वावस्था मदीया ते वदीया या च मे कृदि। ताभ्यां विमासितावावां न विद्वारन्यान्यमाशयं।।३१२।। राजा भूवा कयं मादक् प्रतिगृह्णातु संपदः। कथमेकपदे सर्विमाचित्यं परिमार्जत् ॥३१३॥ श्रताधारणनादार्यमाकात्म्यं तस्य भूपतेः । भागमात्रकृते मादृक् किं साधार्गातां नयेत् ॥३१८॥ श्रपि च स्पृक्ष्यालुः स्यां भोगेभ्या यदि भूपते । <mark>घ्रियमा</mark>ग्रेज्भिमाने मे केन ते विनिवारिताः ॥३१५॥ यन्ममापकृतं तेन तदिना प्रत्युपक्रियां। **जीर्णिमेवाधुनाङ्गेषु प्रभववेष निश्चयः ॥३१६॥** या गतिर्भूभुज्ञा भुष्य मया तामनुगच्छता । पात्रापात्रविवेकृत्वख्यातिर्नेषा प्रकाश्यता ।।३१७।। एतावत्येव कर्तव्ये याते अस्मिन् कीर्त्ति शेषतां। भागमात्रपरित्यागाद्विद्ध्यां सत्यसन्धतां ॥५१६॥ र्त्युक्ता विरते तस्मिन् जगाद जगतीपतिः। वदीया न मया स्पृश्या वयि जीवति संपदः ॥३११॥ श्रथ वाराणासीं गता कृतकाषायसंग्रहः। सर्वे सत्त्र्यस्य सुकृती मातृषुप्तोऽभवद्यतिः ॥३२०॥

उपातिक्रीर्पुरात्मानं दत्तयोतार्घउम्बरैः। म्रर्चयन्निव चामुएउामघावाच स पार्थिवः ॥४६। सदाचार्सुधास्वादे के भवसा वनाकसः। जाह्ववीमज्जनप्रीतिं न जानित मरुस्थिताः ।।<sup>१८</sup>।। ध्रुवापायेन कायेन:क्रीणतः कीर्त्तिमव्ययां। ममाभीष्टं प्रमार्षुं ते मूह च्रहोज्यमाग्रहः ॥४०॥ मा वाचः किञ्चिद्परं प्रकृतुं चेहृणा तव । न किं निजकृपाणा मे शक्तः प्रक्रान्तसिद्धये ॥ ११॥ रम्युक्ता स स्वयं देरुमुपरुर्तु समुखतः। खएउनाय स्वमुएउस्य विकाषं शस्त्रमाद्दे ।।५०।। ततः प्रकृर्तुकामस्य तस्य खुकुतुमेः शिरः। कर्य दिव्यवपुषा रुद्धः केनाव्यज्ञावत 114१।। म्रयापस्यत् तथा भूतः कञ्चिद्दिव्याकृतिं पुरः। न चारिउकां न तं बधां न किरातं न दार्कं ॥५२॥ स तं दिव्यस्तदावादीन्मां वं सचवशीकृतं । विद्धि मध्यमलोकेन्द्रो वरुणां करुणानिधे ।।५३।। यदेतत् वामुपास्ते श्य इत्तं तन्मत्पुरात् पुरा । मकाबला प्रक्रिमः पुराणः स्वसुरस्तव ॥५४॥ रमातलैकतिलकं माक्तत्म्यविददं विना।

## ॥ तृतीयस्तरङ्गः ॥

उपद्रवाः प्राणक्रुाः वाराणां नः पदे पदै ।।५५।। तिद्दं प्राप्तुकामेन वदीदार्यं परीचितं। करुणामय मायेयं निर्मायि मयेदशी ॥५६॥ बदादियी व्यधान्त्रसून् व्यसून् वसुकुलात्मजः। प्रायश्चित्तममारेण चर्मीव तदेमसः ॥५७॥ भयस्यृक्ताजनकयोर्धरणीधरणोचिते । शेषदेके विषोदार्फणार्ह्नीषयोरिव ॥५०॥ तमःप्रकाशावस्यास्तेजः क्रांत्रदिगत्तरे । उपर्बुधि धूमजालज्वालापछावयारिव ।।५१।। ल्लमाप्यायक्रियाभाजाः रुद्धतेन्नस्विमण्डले । प्रावृद्पयाद्ह्ने अक्नि सत्तापासार्यारिव ॥६०॥ दयोरालोकितं चित्रं जन्मैकस्मिन् महाकुले। तस्य त्रिकोटिक्लुश्च तवार्हिसस्य च प्रभोः ॥ ६१॥ चतुभः कुलकं॥ नम्रः सम्राउँघैवं सं वदता यादसां प्रभाः । चकार पूजां स्तोत्रेण इत्रेण च कृताञ्जलिः ॥६२॥ तं च संप्रति गृह्धतं प्रणयादुष्णवार्णं । जगाद गुणिनामग्र्या वरुणं धरणीधरः ॥६३॥ कल्पदुमाश्च सत्तश्च नार्रुत्ति समशीर्षिका । म्रर्थिनां प्रार्थिताः पूर्वे फलन्यन्ये स्वयं यतः ॥ ६४॥

ततस्तस्य सरित्यारे मुक्तसंरावमग्रतः। 🌣 ऊर्द्वबाङ्गर्मरुद्भृतं प्राडुरासीन्मरहोजसः ॥३४०॥ नृपतिस्तस्य दृक्पातैर्ज्वलद्धिः कपिशीकृतः। उल्काङ्योतिः कृताञ्चेषः कुलाद्रिरिव दिख्ते।।३४९।। तमय प्रतिशब्देन घारेणापूर्यन् दिशः। **म्रत्रा**सं विरुप्तन्नुचैर्वाच चणदाचरः ॥३४२॥ संत्यत्य विक्रमादित्यं सद्योदितं च शूद्रकं । वां च भूपात्न पर्याप्तं धैर्यमन्यत्र दुर्लभं ॥५४५॥ वसुधाधिपते वाञ्हासिद्धिस्तव विधीयते । सेतुमेतं समुत्तीर्य पार्श्वमागम्यता मम ॥५८८॥ इत्युदीर्य निजं जानुं रत्तः पारात् प्रसारयन् । तन्मकासिरतो वारि सेतुसीमन्तितं व्यधात् ॥३४५॥ **श्र**ङ्गेन रचःकायस्य ज्ञावा सेतुं प्रकल्पितं । वीरः प्रवरसेना ज्य विकाषां चुरिकां द्धे ॥३४६॥ स तयोत्कृत्य तन्मांसं कृतसापानपद्वतिः। म्रतर्यत्र तत् स्थानं चुरिकावार् उच्यते ॥३४७॥ पार्श्वस्थं तं लग्रमुक्ता प्रातर्मत्सूत्रपातनं । रृष्ट्रा पुरं विधेक्षीति वर्द्रूतं तिरोद्धे ॥३४६॥ देव्या शारिकवारेन यत्तेषाधिष्ठिते च सः।

॥ तृतीयस्तरङ्गः ॥ ीक्षाः १००० हाः

यामे शारीटके प्यश्यत् सूत्रं वेतात्सपातितं ॥३४१॥ भत्तवा प्रतिष्ठां प्राक् तिस्मिन् निर्नीषा प्रवरेश्वरं । जयस्वामी सवयं पीठे भिता यस्त्रमुपाविशत् ॥३५०॥ वेतालवेदितं लग्नं ज्ञानता जगतीभुजा । स्यपतेः स जयाख्यस्य नाचा प्रख्यापिताऽभवत् ॥३५१॥ नगराप्रातिलोम्याय भक्त्या तस्य विनायकः। प्रत्यञ्जुखः प्राञ्जुखतां भीमस्वामी स्वयं येया ॥३५२॥ सद्भावश्यादिका देव्यस्तेन श्रीशब्दलाञ्किताः पञ्च पञ्चतनेन्द्रेण पुरे तस्मिन् निवेशिताः ॥ ३५३॥ वितस्तायां स भूपाला वृक्त्सेतुमकार्यत् । **खाता ततःप्रभृत्येव तार्द्भेसेतुकत्त्यना ॥३५४॥**ः श्रीजपेन्द्रविकारस्य वृक्दुद्वस्य च व्यधात्भ मातुलःस नरेन्द्रस्य जयेन्द्रो विनिवेशनं ॥३५५॥ बुभेाज सिंक्लादीन् वा दीपान् स सचिवा ज्वरोत्। माराकनामा माराकभवनं भुवनादुतं ॥३५७॥ षटत्रिंशदृक्लचाणि पुरं तत्पप्रये पुरा। यस्यास्तां वर्द्धनस्वामी विश्वकर्मा च स मयः ॥३५७॥ दिचाणिस्मिन्नेव पारे वितस्तायाः पुरा किल । निर्मितं तेन नगरं विभक्तेर्युक्तमापर्योः ॥ ३५६॥

यखिहंसायकेषोमं चितिपाल न रचिति । एतदिपत्ती तत्को बन्या निमित्तं प्रतिभाति मे ॥ छ।। निर्णिया वर्णागुरुणा वयेवेष प्रदीयता । ब्राक्षणस्य पशोवी स्यात् प्राणानां कियदत्तरं ॥ द्यो। तपस्थानपि ये जघुर्त्रीक्सणप्राणलब्धये। क्रा मातस्तेऽधुना भूमे प्रजापालास्तिरोक्तिः।। दर्श। इति ब्रुवित सान्तेपं शोकरुनान्तरं दिने। श्रापन्नार्त्तिक्रो राजा चिरमेवं व्यचित्तयत् ॥ ६०॥ न बध्याः प्राणिन इति प्राग्याे एस्मि समकल्पयं । विद्रार्थमपि किं कुर्यी स प्रतिज्ञातविष्ठवं ।। इस। विमित्तीकृत्य मामग्र विपग्नेत दिजो यदि । तत्राप्यत्यसपापीयानर्षः संकल्पविप्नवः ॥ ६१॥ नैति मे संशयभ्रात्तमेकपत्तावलम्बनं । संभेदावर्त्तपतितं प्रसूनिमव मानसं ॥१०॥ तत् स्वदेके।पकारेण दुर्गी ताषयता मया । प्रतिज्ञया समं न्याय्यं रिचतुं जीवितं द्वेयाः ॥११॥ इति संचित्य सुचिरं देक्दानायता नृपः। म्रः प्रियं तव कर्तास्मीत्युक्ता विप्रं व्यसर्जयत् ॥ १२॥ चपायां च्यापतिमध समुपारुतीमुखतं।

निषिध्य दुर्गा व्यधित प्रकृतिस्यं दिजन्मजं ॥१३॥ इत्याखयातनस्यापि चरितं तस्य भूपतेः। पृथग्जनेषु संभाव्यं वर्णायसम्बद्धामके ॥१४॥ श्रयवा रचनानिर्विशेषमार्षेषा वर्त्मना । प्रस्थिता नानुरुन्धिस भ्रोतृचित्तानुवर्त्तनं ॥१५॥ तिस्मन्नस्तं गते भुक्ता च्नां चतुर्स्निंशतं समाः। ग्रनादित्यमिवाशेषं निरात्नोकमभूद्धगत् ॥१६॥ ग्रथ च्माभृद्ररू च च्मां श्रेष्ठसेनस्तदात्मजः। प्राङ्गः प्रवर्मेनं यं तुङ्जीनं चाञ्चसा जनाः ॥१७॥ देक्तिम्भसंभृतासकी कृपाणमणिदर्पणे। संक्रानेवान्मुखी यस्य भुवनश्रीर्व्यभाव्यत ॥१६॥ समातृचक्रं निर्माय यः पूर्वे प्रवरेश्वरं । पुण्याः पुराणाधिष्ठाने प्रतिष्ठा विविधा व्यधात् ॥११॥ गृहाङ्गनमिव द्वीापीं गणयन् वशवर्त्तिनीं । त्रिगर्तीर्वी ग्रामसख्ये प्रवरेशाय यो दंदे। ॥१००॥ ईशो नृपाणां निःशेषच्माकेदार्कुटुम्बिनां। स समास्त्रिंशतं भूभृद्निस्त्रिंशाशयोजभवत् ॥१०१॥ क्रिययतारमाणाख्या व्यथत्तामय तत्स्ता । सामाज्ययुवराजवभाजने रञ्जनं चितिः ॥१०२॥

ततस्तस्य सरित्यारे मुक्तसंरावमग्रतः। 🗀 ऊर्डबार्ङ्मक्डूतं प्राउरासीन्मके। तसः ॥३४०॥ नृपतिस्तस्य दृक्पातैर्ज्वलद्भिः कपिशीकृतः। उत्त्काङ्योतिः कृताञ्चेषः कुलाद्रिश्चि दिख्ते ॥५४९॥ तमय प्रतिशब्देन घोरेणापूर्यन् दिशः। **त्रत्रा**सं विरुप्तन्नु<mark>चे</mark>रुवाच चणदाचरः ॥३४२॥ संत्यज्य विक्रमादित्यं सच्चाद्रिक्तं च शूद्रकं। वां च भूपाल पर्याप्तं धैर्यमन्यत्र दुर्लभं ॥३४३॥ वसुधाधिपते वाञ्हासिद्धिस्तव विधीयते । सेतुमेतं समुत्तीर्य पार्श्वमागम्यतां मम ॥३९४॥ इत्युदीर्य निजं जानुं रत्तः पारात् प्रसारयन् । तन्मकासरितो वारि सेतुसीमन्तितं व्यधात् ॥३४५॥ ग्रङ्गेन रत्तःकायस्य ज्ञावा सेतुं प्रकल्पितं । वीरः प्रवरसेना ज्य विकाषां चुरिकां द्धे ॥३४६॥ स तयोत्कृत्य तन्मांसं कृतसीपानपद्वतिः। म्रतर्यत्र तत् स्थानं चुरिकावार् उच्यते ॥३४०॥ पार्श्वस्यं तं लागमुक्ता प्रातर्मत्मूत्रपातनं । रृष्ट्वा पुरं विधेकीति वर्दृतं तिरोद्धे ॥३४८॥ देव्या शारिकवाटेन यत्नेणाधिष्ठिते च सः।

## ः। ।। तृतीयस्तरङ्गः ॥ ः ेः ः ः १५१ः।

यामे शारीटके ज्वश्यत् सूत्रं वेतात्सपातितं ॥३४१॥ भत्तवा प्रतिष्ठां प्राक् तस्मिन् निर्नीषा प्रवरेग्यरं । जयस्वामी स्वयं पींठे भिता यस्त्रमुपाविशत् ॥३५०॥ वेतालवेदितं लग्नं ज्ञानता ज्ञगतीभुजा । स्थपतेः स जयाख्यस्य नामा प्रख्यापिताज्भवत् ॥३५१॥ नगराप्रातिलोम्याय भक्त्या तस्य विनायकः । प्रत्यञ्जुखः प्राञ्जुखतां भीमस्वामी स्वयं येया ॥३५२॥ सद्भावश्यादिका देव्यस्तेन श्रीशब्दलाञ्क्ताः पच पचननेन्द्रेण पुरे तस्मिन् निवेशिताः ॥ ३५३॥ वितस्तायां स भूपाला वृद्धत्सेतुमकार्यत् । **खाता ततः प्रभृत्येव तार्द्भेसितुकल्पना ॥३५४॥**ः श्रीजिपेन्द्रविकारस्य वृक्दुद्वस्य च व्यधात्भ मातुलःस नरेन्द्रस्य जयेन्द्रो विनिवेशनं ॥३५५॥ बुभाज सिंकुलादीन् या दीपान् स सचिवा पकरोत्। माराकनामा माराकभवनं भुवनादुतं ।।३५७।। षठत्रिंशङ्कलन्नाणि पुरं तत्पप्रये पुरा । यस्यास्तां वर्द्धनस्वामी विश्वकर्मी च स मयः ॥३५७॥ दिचाणिस्मिन्नेव पारे वितस्तायाः पुरा किल । निर्मितं तेन नगरं विभक्तेर्युक्तमायंगैः ॥ ३५६॥

उत्पिन्नात्पाद्नासन्त्रे तस्मिन् भात्रा पदच्छ्या । बन्धान्मुक्तां नृतर्णिस्तारमाणा पस्तमायया ॥१२२॥ निवार्य मरापेष्योगं मातुर्निर्वेदखेदितः। ययौ प्रवर्मेना ज्य तीर्थीत्सुकाहिगत्तरं ॥१२३॥ रिक्तिया दशमासीनाः च्मामेकत्रिंशतं समाः। तस्मिन् ज्ञाणे स्निएयोऽपि शासिं निःसत्तरियया ॥१२४॥ तत्रानेकृत्युङ्जियिन्यां श्रीमान् कृषीपराभिधः। एकच्छत्रश्चक्रवर्त्ती विक्रमादित्य इत्यभूत् ॥१२५॥ भूपमद्भतसाभाग्यं श्रीर्बद्धरभसाऽभज्ञत् । विकाय करिबाहंश्च चतुरस्तागरांश्च यं ॥१२६॥ लक्नी कृत्वापकरणां गुणा येन प्रवर्दते । श्रीमत्सु गुणिनाऽखापि तिष्ठन्युद्धतकन्धराः ॥१५७॥ क्षेच्छेम्ब्यं वसुधां रुरेर्वतरिष्यतः। श्वकान् विनाश्य येनादी कार्यभारो लघुः कृतः ॥१२०॥ नानादिमत्तरास्थातं गुणवत्सुलमं नृपं। तं कविमीतृगुप्ताख्यः सभास्थानस्थमासदत् ॥१२१॥ स गम्भीरस्य भूभर्तुरनुभावं गुणाद्वतं । विविधास्थानसंवृद्धस्तस्याभ्यूक्य व्यचिसयत् ॥ १३०॥ साज्यमासादितः पुष्यैः चौाणिपाला गुणिप्रियः।

पर्भागोपलम्भाय पूर्वे प्रष्य मङ्गिभुजः ॥११३१॥ ग्रस्मिन् राबनि तक्कीः सूरिभिः संभृतम्तिः। नाञ्चलिद्यिते ज्ञातु मानाय च गुणाय च ॥१३२॥ भंग्यामुष्टिन् विद्धती स्वाभिप्रायप्रकाशनं । वैदम्ध्यबन्धानां नेति ब्रुद्धिः कुलबधूरिव ॥१३३॥ षिलीकृतखलालापे युक्तायुक्तविवेकारि । नायाति सेव्यमाने पस्मिन् स्वगुणो पनर्षकारिता ॥१३४॥ त्रनाष्ट्रवद्भः सद्विय*ङ्चि*यसमशीर्षिका । जीवन्मरूणमस्याग्रे गुणिभिनीनुभूयते ।।१३५।। संभावनानुसारेण प्रकृतोऽस्मादिवेकिनः। शाच्यते नाञ्चिताच्छासं प्रीतिदायो महाश्यैः ॥॥१३६॥ गृह्मन् यथा गुणं स्वतमुचितप्रतिपत्तिभिः। <del>ग्रन्तर्ह्नः</del> समस्तानामयमुत्साक्**वर्द्धनः ॥१**३७॥ सेवया दृष्टकष्टस्य दान्तिण्यात्पादनश्रमः। ग्रस्य या न स भृत्यानां हिमाँद्री किमविक्रियः ॥१३०॥ मिथ्यास्थातमुषो नाप्तो नामात्यः कलक्ष्रियः। <del>श्रप्ताचरा</del>न्धः स्थेया वा नास्थाने **ऽस्य म**रुपितेः ॥१३१॥ **ब्रह्मीलालापिना** ४ न्यान्यं नर्मीत्त्वा मर्मभेदिनः । **ऋ**प्यप्रवेशास**रु**नाः संरुता नास्य सेवकाः ॥१४०॥

प्रासादे प्रवरेशस्य सिद्धनेत्रे ज्ञमापतेः। स्वर्गद्वारप्रतिभटं द्वारमधापि लच्चते ॥५५६॥ तस्य रत्नप्रभादेव्यां जाता राजा युधिष्ठिरः। श्रपासीत्रवमासोनाः स्मां च दाविंशतिं समाः ॥३७१॥ सर्वर्वज्ञयस्कन्धगुप्तशब्सङ्किताभिधाः । श्राप्तन् विकार्चेत्यादिकृत्येस्तत् प्तचिवा वराः ॥३००॥ भवच्हेराभिधं ग्रामं स्तृत्यं चैत्यादिसिह्धिभः। ये व्यधात् सो ४स्य वज्जेन्द्रो ४ प्यासीन्मस्त्री जयेन्द्रजः ।।३६९।। दिकुामिनीसुखात्कीर्णकीर्त्तिचन्दनचन्द्रकाः। श्रासन् कुमारसेनाखास्तस्यान्ये प्रयायमित्रणः ॥३६२॥ पद्मावत्यां मृतस्तस्य नरेन्द्रादित्य इत्यभूत्। लचणापरनामा या मरेन्द्रस्वामिनं व्यथात् ॥३६३॥ वन्रेन्द्रतनया वन्नकतका यस्य मन्त्रिणा। श्रभूतां सुकृताद्ती राज्ञी च विमलप्रभा 11३८८।। स विधायाधिकर्णां लिखितस्थितये निजं। यां त्रयोदशभिविषेराहरोक् मकाभुतः ॥ ३०५॥ तस्यानुजा धर्णिभृद्रणादित्यस्तता अभवत्। तुर्ज्ञीनापरनामानं यं जनाः प्राद्धर्ज्जसा ॥३६६॥ जगदिलचाणं यस्य शङ्कमुद्राङ्कितं शिरः।

## ।। तृतीयस्तरयः ॥

**अपूर्वशर्वरीशानत्निमानु**श्चियं द्धे ॥३७०॥ रिपुकारटाढवीष्वासीस्यस्य धाराधरः पतन्। तद्वधूनेत्रकुएँडेस्तु बलाधिकामधार्यत ॥३६६॥ श्रपूर्वी यत्प्रताषाग्निः प्रविश्यार्वी दिषां न्यधात् । नारीनेत्रेषु नीरामी मन्दिरेषु तृणाङ्गरान् ॥३०१॥ बस्य पाणित्रणयितां कृषाणे समुपागते । कबन्धेभ्यः परोनृत्यं न व्यधत्तं द्विषद्वले ॥३१०॥ तस्याव्यपोक्षानाकात्स्या देवी दिव्याकृतेः प्रिया १००० तिष्णुशिक्तः चितिं प्राप्ता रणारम्भाभिधाभवत् ॥ ३११॥ स हि जन्मानरे पूर्वी गूनकारो प्रयंत् किल । कदापि प्राप निर्वेदं सर्वस्वं कितविर्जितं ॥३१२॥ देख्त्यागायताज्यासीत् प्राप्यं किं च विचित्तयन् । न पर्यत्ते उत्युपेत्तत्ते कितवाः स्वार्थताधनं ।।३१३।। म्रबन्ध्यदर्शनां विन्धे देवी भ्रमरवासिनीं। द्रष्टुमेच्ह्दराकांची निर्वापेचः स्वजीविते ॥३१४॥ अमरेः शङ्कपुच्छायोः खाद्यमानस्य देहिनः। तदास्पदं हि विशता दुर्लघ्या पञ्चयोजनी ॥३१५॥ स वज्रशङ्कपुच्छानां धीमास्तेषां प्रतिक्रियां । देके ज्वश्यपरित्यात्ये मन्वाना ज्यूदड्डष्करा ॥३१६॥

प्राग्येवर्मणा देहं ततो मक्षि<del>षपर्मणा</del> । तेन काद्यता दत्ती मृहोपोज्य संगोमयः ॥३१०॥ ग्रय भानुकरोच्<mark>ड</mark>ुष्कमृद्येपापी<del>डितद्भकः</del>। स लोष्ट इव संचारी व्रतस्ये क्रूर्मिश्चयः ॥३६०॥ सरलां सर्गिं स्थका जीवितस्यृक्या समं । गुक्त तेन ततः सान्द्रतनाशीमा व्यमा**च्यत** ॥३११॥ श्रवीद्तिष्ठन् गर्तेभ्वा घारा अमर्मण्डलाः । पन्नशब्देः श्रुतिं व्रसो मृत्युतूर्य्वेरिव ॥४००॥ ते तमुक्कुष्वमृद्धेपरेणुव्विषातलोषनाः। सक्सा नाक्रमसे स्म प्रक्रसोऽपि बाधितुं ॥४०१॥ रेणुभिर्बाधितदशः ते न्यवर्तन षद्पदाः । ते ज्लाउयंस्तु मृत्रेपं न्यपतन्नेय वा मवा ॥४०२॥ तेः खपद्ममानमुक्तपंडेर्द्रक्षतो याजनऋषीं । क्रमान्मृत्कवचं तस्य पचि सं**सदमायी**।।।४०६।। तते। मुद्धः प्रक्रतां तेषां मक्षिपचर्मणि । घोर्श्वटचटाघोषः प्राइरासीद्वयंकरः ॥४०४॥ चतुर्थयाञ्जमस्यार्द्धमतिक्रम्य विवेद् सः। र्णात्कारे कि रेफास्तानयोवनीं पातिनः ॥ ४०५॥ धावंस्तता रतिवेगेम खाद्यमानेन षर्परेः ।

स शस्त्रवर्मणामाचि चित्तं धेर्येण ना पुरः ॥४०६॥ गव्यूतिमात्रमासन्ने देवीधामनि धैर्यवान् । धुन्वन् कराभ्यां मधुपान् धावति स्म स धीरधीः ॥४००॥ ग्रयं साप्यस्थिशेषाङ्गो लूनमासः षर्ग्रंप्रिभिः। कराभ्यामिचणी रचन् देव्यायतनमासदत् ॥४०८॥ प्रशाने भुद्भतंपाते प्रकाशमवलोकयम् । स देव्याः पाद्योर्ग्रे पपातोद्गासञ्जीवितः ॥४०१॥ स्तोकावशेषप्राग्धं तं देव्याश्चासियतुं ततः। ग्रभिरामं वपुः कृता पस्पर्शाङ्गेषु पाणिना ॥४१०॥ दिव्येन पाणिस्पर्शेन तेन पीयूषवर्षिणा। स चिप्रासादितस्वास्थ्या दिच्च चिच्चेप चमुषी ॥४११॥ प्रविष्टमाऋ प्रैसिष्ट सिंक्विष्टरसीमि यां। घोराकारमं स तां देवीं तदा ज्हासीन तां पुनः ॥ ४१२॥ द्दर्श पुनरुगानसतावासी विसासिनी । स्थितां पुष्करिणीतीरे श्यामां पुष्करत्नाचनां ॥४१३॥ गृकीतकारमुकार्घी वदापीनस्तनाञ्जलिं। महार्द्धेः कासिकुमुमेर्यीवनेनोर्चिताङ्गकां ॥४१४॥ यावकारुारिणा पारी दक्तीं कृष्ट्रचारिणा । स्तनं इत्रमुखं द्रषुं तपस्वनाविवान्वहं ॥४१५॥

ततो भूभृद्रवाचैनं कथं सम्यङ्गिशाचणः। वयावधारिता निद्रा कथं नाभूच ते निशि ॥१७१॥ श्रय कृता चाणाच्छेाकमेतं तं तंव्यजिज्ञपत्। ग्रवस्थाचेदमादाशां देन्यं वा त्य<del>तु</del>मुग्रतः ॥१८०॥ शीतेने।इषितप्र्य मासमशिवं चिसार्पा वे मज्जतः शासाग्निं स्फुटिताधरस्य धमतः ज्ञुत्ज्ञानकपटस्य मे । निद्रा क्वाप्यवमानितेव द्यिता सस्यझ्य दूरं गता मृत्यात्रप्रतिपादितेव वसुधा न जीयते शर्वरी ॥१८१॥ तदाकार्षि मङ्गीपातः साधुवादैः परिभमं। ग्रभिनन्य कवीन्द्रं तं पूर्वस्थाने व्यसर्वयत् ।।१८२।। **श्रचित्तयञ्च विद्यां यः स्वगुणात् खित्रचेतसः** । इःखोत्तप्तं वचः शृष्वविवनेवाधुमा स्थितः ॥१८३॥ निर्र्थकान् साधुवादानन्यस्येव विदन् मम । **ग्रयम**ज्ञातकृदया दुःखमास्ते ध्रुवं विकः ॥१८४॥ चिरं चिलवतो यहात् सदर्शीमस्य सत्क्रियां। देयं महार्रुमग्वापि न किञ्चित् प्रतिभाति मे ॥१६५॥ श्रव्यवास्येव सूक्तेन स्मारिता अस्यधुना यथा । वर्त ते राजर हिंतं काम्यं काश्मीरमाउलं ॥१८६॥ पात्राधास्मे मक्ती तस्मात् सा मधा प्रतिपाचते ।

त्रवधीर्यं मक्तिपालाम् मक्तीं प्रयामिपराम् ।।१६७।। इति निश्चित्य चतुरं सपायानेव पार्थिवः। गृहं व्यसर्जयदूतान् काश्मीरीः प्रकृतीः प्रति ॥१८८॥ म्रादिदेश च तान् यो वा दशियकासनं मन। मातृगुप्ताभिधा राज्ये निःशङ्कं साजनिष्यता ॥१६१॥ श्रय द्रतेषु वातेषु लेखविद्या स्वशासमं । न्मापतिस्तं चपाशेषं कृतकृत्या अत्यवाक्यत् ॥११०॥ मातृगुप्तस्तु मृपतेः संलापमपि मिष्पत्तं । धायन् गृकीतिमेराश्यस्त्यक्तभार् इवाभवत् ॥१११॥ त्रन्तर्दधी च कर्तव्यं कृतं शासा*ण्या* संशयः। त्राशापिशाचिकात्यक्तश्चरिष्याम्यधुना सु**खं ।।११**२।। गतानुगतिकवेन को <mark>प्यमासीन्म</mark>म भ्रमः । जनप्रवादात् सेव्यसं येमास्य ज्ञासवामहं ॥११३॥ भुज्जानाः पवनं सरीसृपगणाः प्रख्यापिता भोगिना गायद्गङ्गनिवारकामि गदिता विस्तीर्पाकर्षा गजाः। यश्चाभ्यन्तर्संभृतोष्मविकृतिः प्रान्तः शमी स दुमा लोकेनेति निर्गलं प्रलपता सर्वे विपर्यासितं ॥११८॥ ग्रयवा विद्यते अमुख्य म काप्यमभिगम्यता । त्तच्मीप्रणयिमा येम कृताःप्रणयिमा गृक्षाः ॥११५॥

प्रागयावर्मणा देहं ततो मक्षिष्यर्मणा । तेन काद्यता दत्ता मृहोयोज्य मगोमयः ॥३१७॥ श्रथ भानुकरे ा कुष्कमृद्येपापी उत्तरकाः। स लोष्ट इव संचारी व्रतस्वे क्रूर्मिश्चयः ॥३६०॥ सरलां सर्गिं स्यका जीवितस्यृक्या समं। गुक्ता तेन ततः सान्द्रतनाभीमा व्ययास्थतः ॥५१६॥ श्रधोदतिष्ठन् गर्तेभे वारा अमरमण्डलाः । पत्तराब्देः मुतिं प्रसो मृत्युतूर्यर्वेरिव ॥४००॥ ते तमुक्कुष्वमृद्धेपरेणुव्विषातलोपमाः। सक्सा नाक्रमसे स्म प्रक्रसो अपि बाधितुं ।।४०१।। रेणुभिर्बाधितदशः ते न्यवर्तम षद्पदाः । ते ज्वाउयंस्तु मृत्नेपं न्यपतन्नेव वा मवा ॥४०२॥ तेः खपद्ममानमुक्त्येद्रव्वता याजनक्यी । क्रमान्मृत्कवचं तस्य पथि संज्ञवमायया ॥४०३॥ तता मुद्धः प्रक्रतां तेषां मक्षिपपर्निण । घारश्वरचराघाषः प्राइरासीद्रयंकरः ॥३०४॥ चतुर्घयोज्ञमस्यार्द्धमतिक्रम्य विवेद सः। रणत्कारे कि रेफास्तामयोवनीण पातिमः ॥ ४०५॥ धावंस्तता (तिवेगेन खाडानानेन षर्परेः।

स शस्त्रवर्मणामाचि चित्तं धेर्येण ना पुरः ॥४०६॥ गव्यूतिमात्रमासन्ने देवीधामनि धेर्यवान् । धुन्वन् कराभ्या मधुपान् धावति स्म स धीरधीः ॥४००॥ श्रयं स्नाव्यस्थिशेषाङ्गो लूनमांसः षड्श्रंप्रिभिः। कराभ्यामिताणी रचन् देव्यायतनमासदत् ॥४००॥ प्रशासे भुद्रसंपाते प्रकाशमवलोकपम् । स देव्याः पाद्यार्ये पपातोड्डासझीवितः ॥४०१॥ स्तोकावशेषप्रागं तं देव्याश्चासियतुं ततः। म्रभिरामं वपुः कृता पस्पर्शाङ्गेषु पागिना ॥४१०॥ दिच्चेन पाणिस्पर्शेन तेन पीयूषवर्षिणा। म चिप्रासादितस्वास्थ्या दिच्च चिचेप चसुषी ॥४११॥ प्रविष्टमाऋः प्रैक्षिष्ट सिंक्विष्टरसीम्नि यां । घोराकारं स तां देवीं तदा प्रास्तिव तां पुनः ॥ ४१२॥ ददर्श पुनरुगानसतावासी विसासिनी । स्थितां पुष्करिणीतीरे श्यामां पुष्करत्नाचनां ॥४१३॥ गृरुीतकारमुकार्घी वदापीनस्तनाञ्जलिं। मक्किः कासिकुमुमैर्यीवनेनोर्चिताङ्गकां ॥४१४॥ यावकारुारिणा पादी द्धतीं कृष्क्रचारिणा । स्तनं इत्रमुखं द्रष्टुं तपस्वसाविवान्वहं ॥४९५॥

श्रही मरेचरस्येयं यक्तिसम विधायिता। पृथग्जनोचिते कर्मण्यर्हतीनिद्धाति यः ॥२११॥ उराशया धृतक्लोशं सेवमानमस्रुनिशं । ध्रवं क्लेशार्रुमेवेनं ज्ञातवानबुधो मृपः ॥२१३॥ उपायं तं पुरस्कृत्य सेवते सेवकः प्रभ्ं । श्रनसर्वस्त्रीव याग्यं तं किल मन्यते ॥२१८॥ मुखार्थी मागारिप्रतिभयशमात् प्रत्युप्त सुखं जरें। शेषस्तल्पीकृततनुनिषेट्यासुरिपुं। यतस्तेनामुष्मिमधिगतवता स्तोशसक्तां श्रमादायि न्यस्तं निरुविधि धराभारचक्तं ॥ ११५॥ श्रयमेतदृष्टीतेषु गुणवत्सु गुणाधि<del>कं</del>। **त्रात्मानं गुणवान् पश्यन्नास्चयेनमशिश्चियत् ॥**२१६॥ म्रनसरुक्तः की अस्यो अस्मादुणान् दर्शवते अधिकान् । श्रस्मे गुणवते वृज्ञां वश्वकार किलेदशी ॥२१७॥ या नानायुतिनत्यदार्षर्मिका उसारे उपि राक्रायुधे सप्रेमा स विलोक्य बर्रुमिरु मे किं किं न कुर्यात् प्रियं। इत्याविष्कृतवर्द्धराहि गरते या विष्णाि भोलवान् नान्यन्मु सति तं विस्ताय सस्तरं को अन्यो अस्ति शून्याशयः ॥ १९७॥ गक्ता मानृगुप्तस्य मिर्देग्यस्येव वर्त्मसु ।

नाभूद्राव्यर्थनास्त्रांत्स्यादिकत्त्यः कोऽपि चैससि ॥२१६॥ ग्रक्ंपृर्विकयोग्बद्धिर्निमित्तेः शुभशंसिभिः। स वितीर्णकरातम्भ इव न ग्रममाद्दे ॥२२०॥ ग्रपश्यत् स फणाकेटि। खन्नरीटमरेः पथि। स्ववे प्रासादमारुद्धा स्वं चार्ष्ठांघितसागरं ॥२२१॥ श्रवित्तवच शास्त्रज्ञो निमित्तैः शुभशंतिभिः। एतेर्भूभर्तुरादेशो ध्रुवं मे स्याच्छुभावतः ॥२२२॥ पत्तं मम तनीया अपि काश्मीरेषु भवेषादि । ग्रनर्घ देशमाकात्म्यात् किं किं मातिशयेत तत्-॥२२३॥ ग्रकुच्छ्रलंघ्याः पन्धाना वस्त्रभातिषया गृहाः। उपानमन् गच्छता अस्य सिक्कायाम्य पदे पदे ॥ २२४॥ इत्यं चिलंपिताकाशं लोलामीकरुशाद्दलं। मङ्गत्त्यद्धिपान्नाभं ददशीग्रे किमाचलं ॥ १२५॥ सर्लस्यन्दसुभगा गङ्गाशीकर्वाकिनः। प्रत्युखयुस्तं मरुतः वात्यायाः संस्तुता भुवः ॥२२६॥ क्रमकर्तामिधामे स प्रदेशे प्राप्तवास्ततः। **ढकं काम्बुवमामामं योज्या शूर्युरे स्वितः ॥२५७॥** नानाजनपदाकीर्षे स्थाने तन्नाव शुश्रुवान्। काश्मीस्कान् महामात्याम् स्थिताम् केमापि हेतुना ॥ ११६॥

प्राग्येग्वर्मणा देहं ततो म**हिष्यर्मणा** । तेन काद्यता दत्ता मृहोपोज्य संगोमयः ॥३१०॥ श्रय भानुकरे च्छुष्कमृद्येपापी उत्तर्काः । स लोष्ट इव संचारी प्रतस्ये क्रूर्निग्रयः ॥३१०॥ सर्तां सर्गिं स्यका जीवितस्यृख्या समं । गुक्त तेन ततः सान्द्रतनाभीमा च्याच्यत ॥३११॥ श्रवादतिष्ठन् गर्तेभ्वा वारा अनरमण्डलाः । पन्नशब्दैः श्रुतिं प्रतो मृत्युतूर्यर्विरिवः ॥४००॥। ते तमुक्कुष्वमृद्धेपरेणुद्रणितलोपमाः। सक्सा नाक्रमते स्म प्रक्रतो अपि बाधितुं ॥४०१॥ रेणुभिर्बाधितदशः ते न्यवर्तम षद्पदाः । ते ज्लाउयंस्तु मृह्येपं न्यपतन्नेव वा मवा ॥४०२॥ तिः खपद्ममानमुक्क्येडेर्द्रक्षतो योजनऋषीं । क्रमान्मृत्कवचं तस्य पथि संसदमायी ।।४०६।। तते। मुद्धः प्रक्रतां तेषां मक्षिपचर्निषा । घारश्चरचराघाषः प्राइरासीद्वयंकरः ॥४०४॥ चत्र्य योजनस्याईमितक्रम्य विवेद सः। रणत्कारे हि रेफास्तामयोवनीया पातिमः ॥ ४०५॥ धावंस्तता पतिवेगेन खरदानानेन बर्परैः।

स शस्त्रवर्मणामाचि चित्तं धेर्येण ना पुरः ॥४०६॥ गव्यूतिमात्रमासन्ने देवीधामिन धैर्यवान् । धुन्वन् कराभ्यो मधुपान् धावति स्म स धीरधीः ॥४००॥ ग्रथं स्नाय्वस्थिशेषाङ्गो लूनमांसः षड्यंप्रिभिः । कराभ्यामिचाणी रचन् देव्यायतनमासदत् ॥४०८॥ प्रशासे भृद्रसंपाते प्रकाशमवलोकपम्। स देव्याः पाद्यार्ग्रे पपातोड्डासझीवितः ॥४०१॥ स्ताकावशेषप्राणं तं देव्याश्चासियतुं ततः। म्रभिरामं वपुः कृता पस्पर्शाङ्गेषु पाणिना ॥४१०॥ दिच्चेन पाणिस्पर्शेन तेन पीयूषवर्षिणा । स चित्रासादितस्वास्थ्या दिचु चिच्चेप चसुषी ॥४११॥ प्रविष्टमाऋ प्रैक्षिष्ट सिंक्विष्टरसीम्नि यां । घोराकासं स तां देवीं तदा प्रदासीन तां पुनः ॥ ४१२॥ ददर्श पुनरुग्धानसतावासी विसासिनी । स्थितां पुष्करिणीतीरे श्यामां पुष्करत्नाचनां ॥४१३॥ गृकीतकारमुक्तार्घी वदापीनस्तनाञ्जलिं। मकार्केः कासिकुसुमैर्यीवनेनार्चिताङ्गकां ॥४१४॥ यावकारु।रिणा पादी द्धतीं कृष्क्रचारिणा । स्तनं इत्रमुखं द्रषुं तपस्वनाविवान्वहं ॥४१५॥

भास्वद्धिम्बाधरां कृष्णाकेशीं सितकराननां । रुरिमध्यां शिवाकारां सर्विदेवमयीमिव ।। ४१६।। तां विभाव्यानवयाङ्गीं निर्ज ने यावनार्जिता । निन्ये वारितवामेन स कामेन विधेयता ।।४१७।। द्धती रूपमाधुर्यपूर्च्छ्त्रामधृष्यता । श्रप्सराः प्रत्यभात् तस्य सा कि चित्तेन देवता ।। १९६॥ कृपामृद्वरत्नादीत् तं व्यथिता अप्ति चिरं पथि । मुद्गः साम्य समायस्य प्रार्ध्यतामुचिता वरः ॥४११॥ स तां बभाषे शाला में भवत्या दर्शनश्रमः। **श्र**देवी किं तु भवती वरं दातुं कथं समा ॥४२०॥ द्वी जगाद तं भद्र का ज्यं ते मनिस भ्रमः। देकी वा स्यामदेवी वा वरीतुं वां तु शक्क्यां ॥४२१॥ इति साज्भीष्टसंप्राप्ता कार्यिखा प्रतिश्रवं। द्वरमृत्कालमर्यादः सङ्गमं तामयाचत ॥ ४२२॥ तमभ्यधात् सा दुर्बु दे का अयं ते अनुचिता विधिः। प्रार्थयस्वेतर्घस्मात् साहं भ्रमरवासिनी ॥<sup>१</sup>२३॥ देवीं तां ज्ञानता ज्यास्य नाभूद्वहितं मनः। निरुद्धा वासनाः केन जन्मासर्गिबन्धनाः ॥४२४॥ स तामुवाच सत्यं चेदेवि स्वा गिरमिच्छ्सि ।

प्रमाणीकुरु मद्वाणीमकुमन्यं न कामये ॥ ४२५॥ पूर्वमेव हि असूनां के अधिवासो निलीयते। तिलानामिव तेषां स पर्य ते प्रि न शीर्य ते ॥४५६॥ देवी वा भवकाता वा भीमा वा शोभनापि वा । यादशीं पूर्वमद्रानं तादृश्येवावभाति मे ॥४२७॥ तमित्यं कथयत्रं सा ज्ञाता निश्चलनिश्चयं । ष्टवं जन्मासरे भाष्टीत्यभ्यधार्नुरोधतः ॥४२०॥ उत्सरुते हि संस्रष्टुं न दिव्या मर्त्यधर्मिणः। तद्रच्छ क्रूर्सङ्कल्पेत्युका सालर्द धे ततः ॥४२१॥ श्रशून्यजन्मा भूयासं तया देव्येति चित्तपन्। प्रयागवरशाखाग्राद्कासीत् स्ववपुस्ततः ॥<sup>१</sup>३०॥ सा*ज्*जायत रणादित्या रणारम्भा <del>च</del> सा भुवि । मर्त्यभावे पि पन्नैव जक्ता जन्मान्तरस्मृतिं ॥ १३१॥ रतिसेनाभिधश्चेात्तराजः सङ्जो अब्धिपूर्वने । तां तर्ङ्गान्तराहोभे रत्नराजिमिवोड्डवत्नां ॥४३२॥ **श्राबाल्याद्यक्तदि**चेाक्तिं तामलङ्कृतेयावनां । दिव्यार्ही पृथिवीशेभ्या नार्थिभ्याऽपि ददी नृपः ॥४३३॥ रणादित्यनृपामात्ये द्रत्यायाते तंथेव तं । 🐬 प्रत्याखानेच्छुमाचखी सेव तदर्गां वरं १।४३४।।

तदर्घ मेव कथितस्वात्पत्तिं तां ततः पिता । दुतं कुलूतभूभर्तुः सुक्दः प्राक्तिणोड्यः ।१४३५।। प्रकृष्टो विप्रकृष्टं तं देशं गवा व्यथत्त तो । परिणीय रणादित्यः शुद्धानंस्याधिदेवता ।। १३६॥ मर्त्यसंस्पर्श्वभीरुः सा मकादेवी भवस्यपि । तं मायया मारुवसी न पस्पर्श बहाचन ।।४३७॥ व्यधान्मायामयीं राज्ञस्तत्त्ये स्वसदशीं स्वियं । स्वयंभुमरूरपा सा मिर्जगाम विकिमिशि ।।४३०।। स्वनामा स्वस्य देव्यास कृता परगृरुद्वयं । माकेश्वरः शैललिङ्गे कार्यामास कार्रभः ॥४३१॥ यः प्रतिष्ठाप्रसङ्गे अय सङ्जे ति द्वादियं । देशानरागतः कश्चित् द्रुषयामास दैववित् ॥३४०॥ स दृष्टप्रत्ययः शश्चत् तयार्घिटतत्तिङ्गयोः। **ग्र**श्मखर्छैः समराद्रुकैर्बभाषे गर्भमावृतं ।।४४१।। किं कर्तव्यतया मूढं प्रतिष्ठाविप्रविद्धलं। दिव्यदृष्टिः स्वयं देवी तते। राजानमञ्जवीत् ॥४८२॥ राजम् गिरिसुतोद्वासे वैशिक्तित्यं पुरा भजन् । समचीरिवमादितं पूजाभाषडात् प्रजापतिः ।। ४४३।। तां विष्याः प्रतिमां वीद्य पूजितां तेन धूर्डिटः ।

शून्यामिव तदा मेने शक्तिरूपां विना शिवं ।।४४४।। निमिन्नितिर्वितितानि रह्मान्यय मुरापुरेः। पिपडीकृत्य स्वयं चक्रे लिङ्गं मुक्तमविन्द्तं ॥४४५॥ तां विष्णुप्रतिमां तच लिङ्गमीरामपूतितं। स्वयं प्रजामृजः पूर्यं कालेमार्त्त रावणः ॥४४६॥ तेनाप्यभ्यर्चमानं तं लङ्कायाममद्यविरं । देवद्वयं रावणात्ते नीसमासीच वानरैः ॥४४७॥ तिर्यक्तया ते कर्पया मुख्या हि मानसीकसः। शातीत्सुव्याः शनिर्देषी न्यधुरुत्तरमानसे ॥४४८॥ प्रागेव सर्सस्तस्मात् कुशलैः शिल्पिमिर्मया । तानुसाती प्रातर्त्र प्राप्ती द्रच्यस्यसंशयं ॥४८१॥ तयाः प्रतिष्ठा क्रियतामित्युका पृथिवीभुजं । देवी प्रयाता शुद्धासं सिद्धान् सस्मार् खेचरान् ॥४५०॥ ते ध्यातमात्राः संप्राप्ता देव्यादेशेन पाषसः । उद्भत्य नृपतेर्धाम्नि देवा करिक्री न्यधुः ॥४५१॥ दिव्येः प्रमूनेः संवति। स्रनारायणी जनः। प्रातर्नृपगृक्ते दृष्ट्वा परं विस्मय**ना**यया ॥४५२॥ ' सङ्जे प्रतिष्ठात्निङ्गेश्य मारुधर्तया नृपः। र्गोश्चरप्रतिष्ठायां पूर्वं यावत् समुखतः ।। ४५३।।

र्षाारम्भानुभावेन तावदेवाद्दतावरुः । स्वयं पीठे र्गास्वामी भिन्ना यत्नमुपाविशत् ।।४५४।। युम्मका कर्ते प्रभावतिज्ञासा राज्ञा दत्तधनस्ततः। स स्वयंभूः स्वयं भक्तांस्तंग्रसाम् बामानदायवत् ॥४५५॥ कुम्भदासतया च्ह्नः सिद्धा ब्रह्माभिधा वसन् । परिज्ञाय तयोईच्या प्रतिष्ठाकर्म कारितः ॥अ५॥ स वृत्तप्रत्यभिज्ञः सन् प्रतिष्ठाप्य र्गोश्चरं । व्योचा व्रजन् र्पास्वामी प्रतिष्ठा गूडमार्घे ।१४५०॥ जनास्वलचयन् यत् स स्वयं पीठमवातरन् । इति केषायपि सुद्धि प्रवादा ज्यापि वर्तते ।। १५८।। . सा ब्रह्मप्रतिमं सिद्धं देवी ब्रह्मविदां वरं । श्रकार्यत् तमुद्दिश्य परार्डं ब्रह्म<del>तत्त</del>मं ॥४५१॥ रणारभ्मास्वामिदेवा दम्पतीभ्या व्यधीयतः। मठः पाशुपतानां च ताभ्यां प्रयुचनुर्ह्वनि ॥४६०॥ श्रारोग्यशाला निर्घायुद्धाघवाय रोगिणां । तेन सेनामुखी देवी भयशास्ये च कारिता ॥४६१॥ ख्यातिं रणपुरस्वामिसज्ञया सर्वतागतं । स सिंद्योत्सिकायामे मार्त्ताएं प्रत्यपाद्यत् ॥ ४६२॥ श्रमृतप्रभया तस्य राज्ञः प्रत्यान्यया कृतः ।

दिचापित्मन् रपोशस्य पार्श्वे देवाज्मृतेश्वरः ॥४६३॥ मेघवारुनभूभर्तृपत्था भिन्नाख्यया कृते । विकारे पि तया बुद्धविम्बं साधु निवेशितं ॥४६४॥ राज्ञे देव्यनुर्त्ताय सानुक्रोशाय सैकदा । पातालसिद्धिदं मत्नं प्रद्दी काटकेश्वरं ॥ ४६५॥ माभून्मेाघास्य मत्प्राप्तिरिति मत्ना तयार्पितं । ग्रसाधयत् स तं प्राप्य वसन् तु<sup>.</sup>वत्सरान् बहून् ॥३६६॥ क्वेष्टिकापथे कष्टं ततो नन्दिशिलां गतः। भूरिभिर्वत्सरैर्मऋसिद्धेः प्रणियतां वयौ ।।४६०।। स्वप्रेश्च सिद्धलिङ्गेश्च ताता भङ्करनिश्चयः। चन्द्रभागाजलं भिन्ना नमुचेः प्राविशदिलं ॥४६०॥ विले ज्यावृततां याते दिषमानेकविंशतिं। प्रविश्य पारान् प्राङ्गिन्ये दैत्यस्त्रीभागभागिता ।।४६१।। एव स भूपतिर्भूवा भूवं वर्षशतत्रयं। निर्वापास्राध्यनिर्व्यूष्ट्रपातालेस्रमासद्त् ॥४००॥ सानुगे नृपता याते देतेयद्यितासिकं। देवी सा वैष्णवीशिक्तः स्रेतदीयमगास्त्र ॥४७१॥ राजवंशेष्वनेकेषु राज्ञावंशदये परं। द्वयोरेवात्र निर्व्यूढिं प्रजावात्सत्यमागतं ॥४७२॥

रणादित्यस्य गानन्दवंशे रामस्य राघवे । लोकात्तरसुखस्यापि ययोरंशभुजः प्रजाः ॥४७३॥ विक्रमाक्रात्तविंग्रस्य विक्रमेग्रर्कृत् सुतः। तस्यासी दिक्रमादित्यस्त्रिविक्रमपराक्रमः ॥ ४०४॥ राजा ब्रक्सगलूनाभ्यां सचिवाभ्यां समं मकीं। सो प्यासीदासवसमो दाचवारिंशतिं समाः ॥४७५॥ चक्रे ब्रह्ममठं ब्रह्मा गलूनो लूनडुष्कृतः। रत्नावत्याख्यया बध्वा विकारं मिरमापयत् ॥४७६॥ राज्ञाजनत्तरज्ञस्तस्य राज्ञामूत् तदनत्तरं । तापितारातिभूपालो बालादित्या बलार्जितः ॥४७७॥ लवणार्णवयानेम तर्षीत्कर्षमिवादस्न् । यत्प्रतापो रिपुस्त्रीणां सनेत्राम्भोऽभजन्मुखं ॥४७६॥ श्रासन् येऽरिमनागाधबाधद्राउा इवाकृताः। यस्याखापि जयस्तम्भाः सिन्त ते पूर्ववारिधा ॥४७१॥ प्रभावाङ्केन वङ्गालां जिला येन व्यक्षीयत । काश्मीरिकनिवासाय कात्मच्याख्या जनाम्रयः ॥ ३००॥ काश्मीरेषु धनोद्यमग्रकारं दिजन्मना । राजा मडवराज्ये या भेडराख्यमकार्यत् ॥४६९॥ विशां विपारितारिष्टमरिष्टोत्सादने व्यथात् ।

वलभा यस्य विम्बीष्ठी विम्बा विम्बेग्रारं क्रं ॥४८२॥ श्रातरो मिल्लिणस्तस्य त्रया मठसुरीकसः। सेताश्च कारका श्रासन् खङ्कशत्रुघमात्सवाः ॥४८५॥ बभूव तस्य भूभर्तुर्भुबनाद्गुतविक्रमा। तनयानङ्गलेखाख्या शृङ्गारोद्धिकीमुदी ॥४८४॥ तां वीच्य लच्चणोपेतां मृगाचीं पितुर्तिके। म्रमाघप्रत्ययो व्यक्तं व्यातकारेति दैववित् ॥४८५॥ भविता तव ज्ञामाता जगतिभागभाजनं । बदत्तमेव साम्राज्यं गोनन्दान्वयजन्मना ॥४६६॥ सुतासत्तानसामाज्यमनिच्छ्त्रय पार्थिवः। दैवं पुरुषकारेण जेतुमामीत् कृतोखमः ।।४८७।। श्रराज्ञान्वयिने दत्ता नेयं साम्राज्यकारिणी। मवेति प्रदेरी कन्यां न कामीचन भूभुते ।। ४००।। हेतुं स्वच्रपतामात्रं कृत्वा ज्ञामातरं मृपः। ग्रयाश्वघामकायस्यं चक्रे दुर्त्तभवर्द्धनं ।।४८१।। मातुः कर्कीटनागेन सुस्नातायाः समीयुषा । राज्यायेव हि संज्ञाता राज्ञा नाज्ञायि तेन स ।।४१०।। निश्चिन्वते हि इंमन्या यमेवायाग्यमाग्रहात्। जिगीषयेव तंत्रेव निद्धाति विधिः शुभं ॥३११॥

मान्सर्येण जरुद्रकान् विसदशे धूमध्वते योग्यता श्रावा स्वां निद्धत् विषं दिनपतिर्हास्यः प्रशान्युन्मुखः । रैकं वेत्ति न यः शिखी स परतो नामास्तु तत्संभवाः स्युद्धिम ऋषि यद्दशेन जगतिस्तग्मांशुविस्मार्काः ॥ ४१२॥ धिया भाग्यानुगामिन्या चेष्टमाना नयोचितं । **ग्रभू**त् सर्वस्य चत्तुष्यः स तु दुर्लभवर्द्धनः ॥४६३॥ प्रज्ञया ग्रोतमानं तं प्रज्ञादित्य इति प्रया । कैावेरभाग्यसाम्यं च शनकैः खशुरोजनयत् ।।४१४।। पित्राः प्रेयस्तयोद्धत्ता तारुण्यादिमदेन च। राजपुत्ती यथावत् तु गणयामास नैव तं ।। ४६५।। स्वेरिणीसंगमा भागा युवाना ज्ये पितुर्गृहं । पत्युर्मृद्वत्विमत्यस्याः किं नाभूच्हीत्वविधकृत् ।। ३१६।। सा नित्यदर्शनाभ्यासाच्छनकैर्विशता मनः। **ग्रनङ्गले**खा खङ्केन संप्रायुद्ध्यत मिश्रणा ।।४१७।। क्त्रप्रेमसुखाभ्यासनष्टक्रीभीतिसंग्रमा । धार्ष्य दिनादिनं यासी ततस्तन्मयतां वैषा ।।३१०।। स मन्नी राममानाभ्यां वशीकतपरिच्हदः। **ग्रनः**पुरे वया कामं विज्ञकार् तया सक् ॥४११॥ उपलेभे च शनकैस्तस्यास्तं शीलविद्मवं।

विरागत्तिङ्गेरुखद्विधीमान् दुर्लभवर्द्धनः ॥५००॥ साबीमध्ये रुद्धः स्मेरा विवर्णा भर्तदर्शने । म्रकाएउ एव प्रोक्ताय पश्यसी सस्मितं पयः ॥५०१॥ पत्यः कोपे कृतावज्ञा भ्रूनेत्रचिवुकाञ्चलैः। तद्प्रियं भाषमाणे सस्मितं न्यस्तलोचना ।।५०२॥ तत्तुल्यगुणनिर्वित्रा तदिपचस्तुते। रता। रिरंसां तस्य संलच्य सखीभिर्बंडसंकथा ॥५०३॥ तचुम्बने भुग्रकपठी तदाञ्चेषासकाङ्गका । तत्संभागे त्यक्तकुर्षा तत्तत्त्ये व्याजनिद्रिता ॥५०४॥ भवेडि प्रायशा याषित्व्रेमविक्रीतचेतना । निवेदयत्ती दीःशील्यपिशाचाचेशवैकृतं ।।५०५।। कुलकं। निगूढदारदेगिरात्म्यचित्ताकृशवपुस्ततः । शुद्धान्तमविशत् ज्ञातुं निशि उर्लभवर्द्धनः ॥५०६॥ याज्यस्यत् मुरतन्नासिमुलभस्वापनिःसक्तं । उर्जातभर्तुरङ्केषु प्रत्युप्तामिच वद्यमा ॥५००॥ श्वासिरगलितावेगीः कम्ययद्भिः कुचाङ्गरी । निवेदयत्तौ तत्कालमेव निर्वहणं रतेः ॥५००॥ श्रन्यस्यापि क्रुवे। हेतुं पुनर्याचनावहं।। तां तथावस्थितां वीस्य स प्रजस्वास मन्युना ॥५०१॥

ततस्तस्य सरित्यारे मुक्तसंरावमग्रतः। 🗀 ऊईबाङ्गर्मरुद्भृतं प्राहुरासीन्मरहे।तसः ॥३४०॥ नृपतिस्तस्य दृक्पातैर्ज्वलद्धिः कपिशीकृतः। उल्काङ्योतिः कृताञ्चेषः कुलाद्रिरिव दिखुते ॥३४९॥ तमय प्रतिशब्देन चारेणापूर्यन् दिशः। **ग्रत्रा**सं विरुप्तनुचैर्वाच न्नणदाचरः ॥३४२॥ संत्यज्य विक्रमादित्यं सच्चादित्तं च शूद्रकं । त्वां च भूपाता पर्याप्तं धैर्यमन्यत्र दुर्लभं ।।३४३।। वसुधाधिपते वाञ्हासिद्धिस्तव विधीयते । सेतुमेतं समुत्तीर्य पार्श्वमागम्यतां मम ॥५८८॥ इत्युदीर्य निजं जानुं रत्तः पारात् प्रसारयन् । तन्मकासिरतो वारि सेतुसीमिततं व्यधात् ॥५४५॥ **श्र**ङ्गेन रचःकायस्य ज्ञात्रा सेतुं प्रकल्पितं । 🏾 वीरः प्रवरसेना ज्य विकाषां चुरिकां दंधे ॥३४६॥ स तयोत्कृत्य तन्मांसं कृतसीपानपद्वतिः। म्रतर्यत्र तत् स्थानं चुरिकावार् उच्यते ॥३४०॥ पार्श्वस्यं तं लग्रमुक्ता प्रातर्मत्मूत्रपातनं । दृष्ट्वा पुरं विधेसीति वद्दूतं तिरोद्धे ॥३४०॥ देव्या शारिकवारेन यत्तेषाधिष्ठिते च सः।

ः ॥ तृतीयस्तरङ्गः ॥ ः विकास १५५६ । १५५

ग्रामे शारीठके प्यश्यत् सूत्रं वेतालपातितं ॥३४१॥ भत्त्वा प्रतिष्ठां प्राक् तिस्मिन् निर्नीषा प्रवरेग्वरं । जयस्वामी स्वयं पीठे भिता यस्त्रमुपाविशत् ॥३५०॥ वेतालवेदितं लग्नं ज्ञानता ज्ञगतीभुजा । स्थपतेः स जयाख्यस्य नामा प्रख्यापिताज्भवत् ॥३५१॥ नगराप्रातिलोम्याय भक्त्या तस्य विनायकः। प्रत्यञ्जुखः प्राञ्जुखतां भीमस्वामी स्वयं येया ॥३५२॥ सद्गावश्र्यादिका देव्यस्तेन श्रीशब्दलाञ्चिताः पञ्च पञ्चजनेन्द्रेण पुरे तस्मिन् निवेशिताः ॥३५३॥ वितस्तायां स भूपाला वृक्त्सेतुमकार्यत् । खाता ततःप्रभृत्येव तादृङ्गेसेतुकल्पना ॥३५४॥ श्रीतपेन्द्रविकारस्य वृक्दुदस्य च व्यधात्ना मातुलःस नरेन्द्रस्य जयेन्द्रो विनिवेशनं ॥३५५॥ बुभाज सिंक्लादीन् या द्वीपान् स सचिवा ज्वरोत्। माराकनामा माराकभवनं भुवनाद्गुतं ॥३५७॥ षठत्रिंशङ्कलनाणि पुरं तत्पप्रये पुरा। यस्यास्तां वर्द्धनस्वामी विश्वकर्मी च स मयः ॥३५७॥ दिचाणिस्मिन्नेव पारे वितस्तायाः पुरा किल । निर्मितं तेन नगरं विभक्तेर्युक्तमापर्योः ॥ ३५६॥

माम्सर्येण जरुद्रकान् विसदृशे धूमध्वते योग्यता ब्राता स्वां निद्धत् विषं दिनपत्तिकृत्यः प्रशास्युन्मुखः । दैकं वेत्ति न यः शिखी स परतो नामास्तु तत्संभवाः स्युद्धिमा ऋषि यद्दशेन जगतिस्तरमांशुविस्मार्काः ॥ ३६२॥ धिया भाग्यानुगामिन्या चेष्टमाना नयोचितं । श्रभूत् सर्वस्य चनुष्यः स तु उर्लभवर्दनः ॥४१३॥ प्रज्ञया खोतमानं तं प्रज्ञादित्य इति प्रया । कैविरभाग्यसाम्यं च शनकैः खशुरोजनयत् ॥४१४॥ पित्राः प्रेयस्तयोद्धृता तारुणयादिमदेन च । राजपुत्री यथावत् तु गणयामास नैव तं ।।३१५।। स्वेरिणीसंगमा भागा युवाना ज्ये पितुर्गृहं । पत्युर्मृद्वतमित्यस्याः किं नाभूच्हीत्तविघ्रकृत् ॥४१६॥ सा नित्यदर्शनाभ्यासाच्छ्नकैर्विशता मनः। <del>ग्रनङ्गलेखा खङ्केन सं</del>प्रायुद्यत मिल्लाणा ।।४१७।। क्त्रप्रेमसुखाभ्यासनष्टक्रीभीतिसंश्रमा । धार्ष्य दिनादिनं यासी ततस्तन्मयतां येपा ॥४१०॥ स मली दानमानाभ्यां वशीकृतपरिच्हदः। **ग्रतःपुरे वया कामं विज्ञकार्** तया सक् ॥ ४११॥ विज्ञकार्याः उपलेभे च शनकैस्तस्यास्तं शीलविद्भवं।

विरामितद्गिरुखिदिधिमान् दुर्लभवर्द्धनः ॥५००॥ सखीमध्ये रुक्ः स्मेरा विवर्णा भर्तृदर्शने । श्रकाएउ एव प्रोक्ताय पश्यसी सस्मितं पर्यः ॥५०१॥ पत्युः कोपे कृतावज्ञा भूनेत्रचिवुकाञ्चलैः। तद्प्रियं भाषमाणे सस्मितं न्यस्तलोचना ॥५०२॥ तत्तुल्यगुणनिर्विन्ना तदिपचस्तुती रता। रिरंसां तस्य संलब्य सखीभिर्बंडसंकथा ॥५०३॥ तचुम्बने भुग्रकपठी तदाञ्चेषासकाङ्गका । तत्संभागे त्यक्तरूषी तत्तत्त्ये व्याजनिद्रिता ॥५०४॥ भवेद्धि प्रायशो योषित्प्रेमविक्रीतचेतना । निवेदयसी दोःशील्यपिशाचावेशवैकृतं ।।५०५।। कुनकं। निगूहदारदे।रात्म्यचित्ताकृशवपुस्ततः। शुद्धात्तमविशत् ज्ञातुं निशि उर्लभवर्द्धनः ॥५०६॥ याज्यस्यत् सुरतत्नात्तिसुलभस्वापनिःसर्हा । रुर्जातभर्तुरङ्गेषु प्रत्युप्तामिव वद्यमा ॥५०७॥ श्वासिरगलिताविगैः कम्ययद्भिः कुचाङ्गरी । निवेदयत्तौ तत्कालमेव मिर्वसूर्ण रतेः ॥५००॥ श्रन्यस्यापि क्रुधेा हेतुं पुनर्**यज्ञमावरुं**। तां तथावस्थितां वीच्य स प्रजन्मास्य मन्युमा ॥५०१॥ प्रजिक्तीर्षुः स्म रोषेणं विमर्शेन निवारितः। प्रकृत्येव प्रकृत्येव निवृत्तं स्वममन्यत ॥५१०॥ ततस्तवाविधः च्यु्यत्प्रकापावेशसागरः विचार्वेलया तस्य बलाच्ह्ममनीयत ॥ ५११॥ नमस्तस्मे ततः कोजन्यो गण्यते वशिनां धुरि । जीर्यत्ते येन पर्याप्ता <mark>ईर्ष्याविषविसूचिकाः ।। ५१२ ।।</mark> ॰ सा**ंचित्तयदक्ते कष्टाश्चेष्ठारागानुमा इ**माः। विचारबन्धाः निप्यते निप्रं पानिर्धानराः ॥ ५१३॥ स्त्रीति नामेन्द्रियाची ज्यमिन्द्रियाची वया परे। तथैव सर्वसामान्या वशिनामत्र काः क्रुधः ॥ ५१४॥ निसर्गतरला नारीः को नियसपितुं समः। नियस्रणेन किं वास्यायत् सतां स्मर्ग्रोचितं ।। ५१५॥ यः श्नेग्रिवःसङ्खं एकार्घाभिनिविष्टयोः । रागिणोर्यदि मानः स काज्वमानस्ततः परः ॥ ५१६॥ ममकारो मृगाज्ञीषु क इवायं सचेतसां। स्वदेहे प्रनुपपन्ने पि वः सा प्रस्व कथं मतः ॥ ५१७॥ उदेगोत्यादनादेषा बध्या चेत् प्रतिमाति मे । रागस्तदिस्मृतः कस्मान्मूत्वमुद्धेगशाखिनः ॥५१७॥ सप्तपातालनिनिप्तमूली रागमकीहरूः।

भूमिभूतमनुत्याख देषमुन्मूत्यते कथं ।। ५२१।। देषा नामेष दुर्धर्षी जिता येन विवेकिना। ज्ञणार्दे नेव रागस्य तेन नामापि नाशितं ॥ ५२०॥ वीद्येतदिव्यया दृष्या रागिणां शस्येने।पधं । ईर्ष्या जेवा तता रागः स्वयमाशा पत्नावते ॥५२१॥ इति ध्याता लिखदणीन् खङ्गस्यांशुकपद्यवे । बधोजिप न कृतो यत् वं स्मर्तव्यं तत् तवेत्यंसे ॥५२१॥ जनेरलस्यमागोऽय याते उर्द्धाभर्वधमे । त्यक्तनिद्रःस मस्री तदृष्ट्वा वर्णानवाचयत् ॥ ५२३ ॥ दािचायात् प्रापादस्यास्य खड्डः स मनसा नद् । विसस्मारानङ्गलेखां द्थी तु प्रत्युपक्रियां ॥५२४॥ तस्योपकर्तुमुचितं प्रतिकार्मिच्छोश्चिसा विशनतु मनः स्मर्वाषापंतिः। दृग्गोचरे परिचयप्रणयं प्रपेदे निर्निद्रता न तु कदाचन राजपुत्ती ॥ ५२५ ॥ भूवा सप्तत्रिंशतिमब्दाम् सचतुर्भिर्मासैर्वन्यां मूर्द्धिन रत्नं नृपतीनां। तिसन् काले लेकिमवायोच्चलकृत्यो बालाहित्या बालशशाङ्का**ङ्कितमेलिः ॥** ५२६ ॥

पूर्व विपन्नतनये अभिजनस्य शेषे गानन्दसत्तति । जायत तत्र शाला। प्राग्द्तिभुग्रनिलना अयं क्रब्रविष्टते योष्या रितविसा नितनीव दीना ॥ ५२७॥ श्रय शिथिलितमुख्यामात्येर्विमत्यविप्रः कनकघरविमुक्तेः पावनैस्तीर्घतीयैः। कथमपि स कृतन्ना राजनामातुरुचैर्व्याधित विधिवदिष्टं मूर्द्धि राज्याभिषेकं ।। ५२०।। कर्कीटप्रभवः प्रभुः स मुकुटप्रत्युप्तमुक्ताकरायोतश्रेणि-फणाङ्गराङ्गितचृरुद्वाङ्गर्मसीमृदस्न् । **ज्ञातिप्रीतिसतोषशेषपागृ**त्संपुळक्त्यळव• न्यासावर्तककारकाब्जयरत्तस्रम्धामशोभोज्भवत् ॥५२६॥ श्रय विगत्तिता गानन्दे।विभिन्नोऽभिन्ननाः शुचेर्तिशुचिनि भूः कर्कीटाहे। कुले व्यधित स्थितिं। चिरपरिचितात् स्वर्गाभागाध्वनः पतनं श्रिता त्रिभुवनगुरोः शभौमीत्साविवामर्गिद्यगा ॥५३०॥ राजान्। १० म्रादितः ५३ ग्रन्थाः। ५२५ इतिश्रीकाश्मीरिकमकामात्यचम्यकप्रभुतूनोः कङ्गणस्य कृतौ राजतर्ङ्गिण्यां तृतीयस्तरङ्गः समाप्तः ।

## ॥ श्रथ चतुर्घस्तरङ्गः ॥

तद्वीतव्यतिरेकमित्रनयादेकेन मिश्रीभवन् निष्प्रत्यूरुमिस् व्यपोरुतु वपुः स्थाणोरभद्राणि वः । वेण्या भोगिबधूशरीर्कुढिलश्यामविषा वेष्टिता जूटाहेर्पि यत्र भाति द्यिता मूर्त्येव पृक्ता तनुः ॥ १ ॥ स महीं राजकन्यां च प्राप्तवानेकतः कुलात् । र्मानां च सुतानां च राजाभूदाजनं शनिः ॥२॥ पत्युर्गीपितदोःशील्यात् तुल्यसाभाग्यगार्वा । श्चनङ्गभवनं चक्रे विकारं नृपतिप्रिया ॥३॥ शिश्रेवायुषोऽत्यवं देवज्ञोक्तं विचित्तयन् । राज्ञः सुता मङ्गणाख्या मङ्गणस्वामिनं व्यधात् ॥ ४ ॥ पारे विशोककारादी प्रदत्तप्रतिपत्तिना । श्रदीयत दिजेन्द्रेभ्यश्चन्द्रयामः समाभुजाः ॥५॥ श्रीनगर्यी प्रतिष्ठाच्य दुर्द्धभस्वामिनं रुर्रि । षद्त्रिंशता स वर्षाक्षां च्मावृषो स्तमुपायेये। । ६।। **ऋनङ्गदेव्यां संभूतस्तस्य द्वर्द्धभकः स्**तः। शशास वासवसमस्तता वसुमतीं कृती ॥७॥

मातामक्स्य या मात्रा दीक्त्रित्रस्तनयीकृतः। प्रतापादित्य इत्याख्यां तत्कुत्नानुगुणं द्धे ॥ ६॥ श्रोडेनेेडविडात् प्राप्तश्रिया यन्मन्त्रिणा कृता । श्रयकारा क्नुमता पुष्यानमतसंपदा । ۴ ।। प्रतापतापितारातिः प्रतापपुर्यस्तनं । मघवन्नगरस्पर्दि दीर्घवाङुर्व्यधत्त सः ॥ १०॥ नानादिगन्तरायाततत्तत्क्रियकसंकुले। ने।पाभिधा ज्वसम् तस्य देशे रीव्हीतको विषाक् ॥ ११॥ रीस्रीतदेशे द्वातानां निवेशाय दिजन्मना । मकागुणो नेाणमठं पुण्यज्येष्ठं चकार सः ॥ १२॥ स जातु राजभवने राजा प्रीत्या निमस्रितः । श्रचिता प्रवदेकारु मुपचारे नृपोचितेः ॥ १३॥ प्रातः सुखासिका प्रेम्ना पृष्टोज्य पृथिबीभुता। शीर्षव्यथामकथयत् प्रजातां दीपकड्जलैः ॥ १४॥ ततः क्रमेण नृपतिस्तेन ज्ञातु कृतार्घनः। वसंस्तदास्पदे पद्राचीत् चपायां मणिदीपकान् ॥ १५॥ विलासिवेन लक्ष्म्या च तादृश्या तस्य विस्मितः । श्रथ दित्राण्यकान्यासीत् तत्रेव स कृतार्क्षणः ॥ १६॥ एकदा तेन तत्काला व्यत्नाकि ललिताकृतिः।

श्रीनरेन्द्रप्रभा नाम रुम्ये हिमकरानना ॥ १०॥ ञ्रोजपूर्णकुम्भाद्धसर्द्वविकृतविश्रमं । मूर्तिमन्मङ्गलमिवं स्मारसः च गृरुस्य च ॥ १७॥ रुर्म्यस्य निर्जनतया स निःशङ्कविकारिणीं। तां विलोक्यानवसाङ्गीमभिलाषेण पस्पृशे ॥ १६॥ सापि दर्शितमालीभिः किञ्चित् साचीकृतानना । त्रपश्यत् काश्यपीकानं श्रीत्रविश्रान्तया दृशा ॥ २०॥ प्राग्तन्मप्रेमबन्धादा निदेशादा मनोभुवः। सपत्तपातं सा तस्ये दृष्येव विद्धे मनः ॥ २१॥ न्नणादलब्बस्पर्शी अपि तां नीभाग्यमुधामयीं। **ग्रज्ञातामपि संस्पृष्य स्थितामिव विवेद सः ॥ २२ ॥** रुर्म्यस्तम्भक्त्रमात्री द्वागं भूवा त्रमाम सा । व्यावर्त्य वक्रं पश्यसी पार्थिवं तं मुद्धर्मुङः ॥ २३॥ गृहीतद्भृद्यस्तन्त्र्यास्तावतेव महीपतिः। स चित्ताजित्सनबनो राजधानी शनैयया ॥ २८॥ तत्र तस्य तद्यकार्घामावक्तिचन्नुषः। सममत्तःपुरप्रीत्या प्रपेदे तानवं तनुः ॥ २५॥ श्रचित्तयत् स धिक् कष्टं रुद्धा प्यमशुभावसः। श्रस्मिन् मे भागसाबाने रागनामा विषदुमः ॥ २६॥

श्रक्ते नु सुभगा रागवृत्तिश्चित्तं विजित्य वः। विवेकादीन् व्यधादूरे मुक्दः परिपन्थकान् ॥ २०॥ भाव्यं कीलीनभीतेन येन भूमिश्वा सता । तस्य मे द्वःसरुः काे अयं सदाचार् विपर्ययः ॥ २०॥ यत्र दारापक्रणां राजीव कुरुते विशां । परः को नाम तत्रास्तु शमिता नीत्यतिक्रमे ॥ २१॥ विमृष्यन्निति भूपाला विस्मर्तुमभवत् ज्ञमः । न पडतिं साधुसेव्यां न च तां दीर्घलाचनं ॥ ३०॥ तमय प्रियतास्वस्यं नेर्दीयामरणं विणिक्। स जनाङ्मातवृत्तानः सुजनो विजने श्ववीत् ॥३१॥ इमामवस्यां प्राप्तो असि किं धर्मेण निरुध्यसे । न प्राणसंशये जनोर्कृत्यं नाम किञ्चन ॥ ३२॥ यन्मतानि प्रतीस्यते विबुधिर्मसंशये । तेषामपीदृशे कृत्ये श्रूयते संयमव्ययः ॥ ३३॥ यशा जनुरोधाइचितं नापि देखनुपेसितुं। स्वकीर्त्तिर्न परासूनां कीणीकर्णारसायना ॥ ३८॥ मा भून्मद्नुरोधस्ते वित्रियार्थं कि पार्थिव । प्राणा ऋषि न ने गण्या इन्द्रियार्थेषु का कथा ॥ ३५॥ रवमुक्तो पि नाधत्से तां चेत् तत् सा सुरास्पद्यत्।

गृकातां नर्तकी भूवा नृत्यज्ञवान्मवापिती ।।३६।। तेनेति प्रेर्यमाणः स बलिना च मनाभुवा । प्राग्लज्जामय जग्राह कयस्रित् तां सुलासनां ॥ ३७॥ कृत्येरुदात्तेः सापास्ततादुक्चारित्र्यलाघवा । नरेन्द्रमिख्यी चक्रे श्रीनरेन्द्रेश्वरं क्रं ॥३०॥ क्रमेण च प्रजापुण्येश्वन्द्रापीडाभिधं सृतं । प्राप्तोष्ट पार्थिवबधूर्निधानमिव मेदिनी ॥ ३१॥ 🐇 तस्याभिजनमालिन्यं स्वच्छेरच्छेदि तदुणैः। शाणास्मककर्णाः काष्पर्यमाकरोत्यं मणेरिव ॥ ४०॥ धूमाद्राहमत्नीमसाञ्ज्ज्विपयः सूते घनस्योद्रमा लोक्स्यातिसितस्य जातिर्चलात् कुणठाश्ममालामयात्। किं चात्यसजउाङ्जलाखुतिमता ज्वालाध्वजस्यादवा जन्मावध्यनुकारि**णो न मक्**तां सत्यं स्वभावाः क्वचित् ॥४१॥ तारापीडो पि तनयः क्रमात् तस्यामजायत । म्रविमुक्तापीउ नामा मुक्तापीडेा ४पि भूपतेः ॥ <sup>३</sup>२॥ वज्ञादित्याद्यादित्यललितादित्यसंज्ञकाः। प्रतापादित्यज्ञाः ख्याताश्चन्द्रापीडादयोऽपि ते ॥ ४३ ॥ वर्षान् पञ्चाशतं भुका भुवं उर्छाभभूपतिः। वुष्यिनः श्रेषािभः पुष्यामारुरोक् दिवं शनैः ॥ ४४ ॥

राजचूडामणिः श्रीमांग्रन्द्रापीडस्तता प्रवत् । पीडितेन्द्रविषा कीर्त्या कलेः पीडां चकार यः ॥ ४५ ॥ एकपादाकृतिर्धर्मः समस्येवोक्कितो नृपैः। शुद्धश्लोककृता येन पाँदैः संयोजितस्त्रिभिः ॥ ४६॥ यं चमाविक्रममुखाः परस्परविरोधिनः । सिषेविरे गुणास्तुल्यं दिव्यायानमिवर्तवः ॥ ४७॥ स्थाने स्थाने यदीया श्रीस्तुत्त्यमाप्याययन्यभूत्। दुमानुग्रानकुल्येव निषिलाननुजीविनः ॥ ४६॥ दोषांस्त्यक्कान्यभूपेषु यं शुद्धा भीरशिश्वियंत् । मार्गाद्रिष्वाघकालुष्यं सिप्वा सिन्ध्रिवार्णवं ॥ ३१ ॥ कार्यज्ञो यो मतग्रक्रो यत्फले प्रमुद्धिविज्ञधीः। परं समाचरन् स्तुत्यं स्तूयमानस्त्रपां दधे ॥ ५०॥ व्यनीयत न या अमात्यैर्विनयं तान् स्वशिच्चयत् । वबं न भियते केश्चिच्छिनत्त्यन्यान् मणींस्त् तत् ।।५१।। यस्य धर्मभयादासीत् संत्याज्या धर्मसंशये । निज्ञा । पदः कुलिशत्रासादिव गरुत्मता ।। ५२।। न्यायं दर्शयता वर्त्म तेन राज्ञा प्रवर्तिताः । स्यितयो वीतसन्देका भास्वतेव दिनक्रियाः ॥ ५३ ॥ नियस्त्रिता यद्गणितिस्तदुणोदीरणादियं।

श्रतिप्रसङ्गअङ्गात् तन्नेघत्तावाप्तिसः पुनः ॥ ५८॥ तस्य त्रिभुवनस्वामिप्रासादारम्भकर्मीपा । चर्मकृत् को प्रिं न प्राह्मत् कुटीं सेत्रीपयोगिनीं ।। ५५।। शयत्त्रतिश्रुतार्धानां नव कर्नाधिकारिणां। नैसर्गिकग्रक्**ग्रस्तः सूत्रपातं न**्च<del>ज्</del>ञमे ॥५६॥ विज्ञापितो अय तेरेत्य तमर्थं पृषिवीपतिः। तानेव सागसो मेने चर्मकारं न तं पुनः ॥ ५७॥ साज्यधात् तान् धिगतेषामप्रेज्ञापूर्वकारिता । प्रागेव पैरपृष्ट्वा तं प्रविष्टं नवकमीिषा ॥ ५०॥ नियम्यतां विनिर्माणं यहान्यत्र विधीयतां । परभूम्यपकारेण सुकृतं कः कलङ्कयेत् ॥ ५१ ॥ ये द्रष्टारः सदसतां ते धर्मिवगुणाः क्रियाः। वयमेव विद्ध्मश्चेगातु न्यायेन को ५ध्वना ।। ६०।। इत्युक्तवति भूपाले प्रेषिता मिश्लपर्षदा। पार्श्वात् पाद्वकृतस्तस्य द्वतः प्राप्तो व्यजिज्ञपत् ॥ ६१॥ इच्छति स्वामिनं द्रष्टुं स च ब्रूते न चेन्मम । युक्तः प्रवेश स्रास्थाने वाक्याल्यावसरे पस्तुं तत् ॥ ६२॥ म्रन्येगुर्य भूपेन स विहर्दत्तदर्शनः। पुण्यकर्मीण नो विद्रः किं तमेवेत्यपृच्छत ॥ ६३॥

प्रतिभाति गृरुं तचेद्रम्यं तव ततो पिकं। तद्र्यतां धनं वापि भूर्येवं चाभ्यधीयत ॥ ६४॥ तृष्णी स्थितं तता भूपं चर्मकारी व्यक्तिसपत्। द्त्तांशुसूत्रेस्तत्सवमानं ज्ञातुमिवायतः ।। ६५।। राजन् विज्ञाप्यते कश्चिय्यदस्माभिर्यधाशयं । न स्थेयमवलिप्तेन तत्र द्रष्ट्रा सता व्या ॥ ६६॥ . नारुमूनः शुनो नास्ति काकुत्स्थात् पार्थिवः पृथुः । **ज्ञुभ्य**त्तीवाय तत्सभ्याः संलापेऽस्मिन् किमावयोः ।। ६७।। जातस्य जनोः संसारे भङ्करः कायकञ्चकः । **ग्ररुताममता**खाभ्यां शङ्कभ्यामेव बध्यते ॥ ६८॥ कङ्कणाङ्गदङ्गारादिशोभिनां भवतां यथा । निष्किञ्चनानामस्माकं स्वदेके उक्तं क्रिया तथा ॥ ६१ ॥ देवस्य राजधान्येषा यादशी साधकासिनी । कुटीघटमुखानइतमोरिस्तादशी मम ।।७०।। <del>श्राजन्मना साद्</del>तिणीयं मातेव सुखद्वःखयोः । मिंका लाखमानाम्य नेचितुं चम्यते मया ॥७१॥ नृणां यदेश्मक्र्णो दुःखमाष्यातुमीश्वरः। तिहमानच्युताजमत्यी राज्यभ्रष्टोज्य पार्थिवः ॥ ७२ ॥ एवमप्येत्य मद्देश्म सा चेद्देवेनं याच्यते ।

सदाचारानुरोधेन दातुं तडुचितं मम ॥ ७३॥ इति तेनोत्तरे दत्ते भूभृद्रवा तदास्पदं । क्टीं जपारु वित्तेन नाभिमानः शुभार्षिमा ॥ ७४॥ **ग्रवाचम्रर्मकारस्तं तत्र सव्यक्तिताञ्चलिः।** राजन् धर्म्यानुरोधेन परवत्ता तवोचिता ॥ ७५॥ श्रविग्रहेण धर्मेण पाएउसूमाः पुरा यथा । धार्मिकत्रं तथा ते पद्म मघा स्पृश्येन वीचितं ।। ७६।। स्वस्ति तुभ्यं चिरं स्थेया धर्म्या वृत्तान्तपद्वतीः। दर्शयत्रीदशीः शुद्धाः श्रद्धेया धर्मचारिषां।। ७७।। एव निष्कत्मषाचारः स चक्रे पावनीं भुवं। राजा त्रिभुवनस्वामिकेशवस्य प्रतिष्ठया ।। ७८।। कृत्येः प्रकाशदेव्याच्या प्रकाशाकाशकातिभिः। प्रकाशिका विद्यारस्य तत्पन्नी कार्यित्र्यभूत् ॥ ७१ ॥ गुरुमिक्सिदत्ताख्यस्तस्यादात्तगुणाज्यवत्। नारायणस्य गम्भीरस्वामिनाच्चा विधायकः ॥ ६०॥ सर्वाधिकरणास्थैयीच्छेत्ता च्छलितकाभिधः। नगराधिकृतस्तस्य इलितस्वामिनं व्यधात् ॥ ६१ ॥ कदाचन सभासीनं पृष्टा धर्माधिकारिभिः प्रायोपविष्टा राजानं ब्राक्सणी काचिद्ववीत् ॥ ६२॥

विष प्रशासित महीमहो गर्हानिवर्ह्णे। मुखसुप्तस्य मे पत्युर्ऋतं केनापि जीवितं ॥ ६३॥ र्षेव मस्ती लड्डा सराचारस्य भूपतेः। यद्कालभवा मृत्युस्तस्य संस्पृशति प्रज्ञाः ॥ 🕬 ॥ कलिकालबलात् तचेत् वादशैर्पि दृश्यते । पापात् पापतरे जमुज्मिन् दोषे कथमुदास्यते ॥ इ ॥ चित्तयत्त्यपि नावेमि भर्तुः कचिद्विशेषिनं । निर्देषिस्य कि तस्यासन् सर्वतः शीतला दिशः ॥ ६६॥ **ग्रनसूयो**ऽनक्ंकारः प्रियवाग्गुणवत्सत्तः । पूर्वाभिभाषी निर्लीभा न विदेषो हि कस्यचित् ॥ छ।। तस्य तुल्यवया बाल्यात् प्रभृत्यध्ययने ज्थमः। मान्तिकस्वामिवास्तव्या विद्रः शंक्योपभिचार्विस् ॥ घः॥ गुणदारिद्यनिर्निष्टेः सुद्रैः काशलशालियां। प्रसिद्धिस्पर्द्वया बन्धेर्वाध्यसे अमूप्र<mark>यासवः ॥ ४</mark>१॥ नापुंश्वलीया दुःशीला नाद्रोही मित्यशक्कितः। नावाचाला मृषाभाषी नाकायस्यः कृतप्रधीः ॥ १०॥ नारातृगृरुत्रे लुब्धे नानीर्थी नित्यद्वः खितः। नास्त्रीतितः सर्वकास्या नावृद्धः स्त्रियभाषितः ॥ ११ ॥ नानन्यतः पितृदेषी नारामी निरुपत्रयः ।

नाजुद्रविद्यः पापीयामिति मूतार्थतंत्रकः ॥ १२॥ तिल्जी॥ रायुत्ताबत्यां ब्राव्सएयां तच्छङ्कावसति दिसे । त्रानीय परिशुध्यस्वेत्यभ्यधादसुधाधिषः ॥ १३ if भूयो ब्राट्सायवादीत् तं खातः खातोद्वियया । निःसंग्रमः स्तम्भयितुं देख दिव्यक्रियामयं ॥ १८॥ 🥏 ब्रायदक्क इवावादीस् ततस्तां मेदिनीयतिः। 🗀 ग्रदृष्टदोषे किं कुर्मी वयमञ्जाधिकारिणः ॥ १५॥ नान्यस्मित्रपि द्राउस्य प्रसङ्गोऽनिश्चितागसि । 🕢 किं पुनर्ज्ञाक्मणो दण्डो। या दोषे पपि वर्ष विना ॥ १६॥ उक्तेति विरते तस्मिन् दिसंबायात्रवीत् प्नः। चतस्रः चणदाः सीषा राजवनशनसमे ॥ १७॥ नान्वगां परिपोतारै कृतुः प्रतिचिकीर्षया । तत्राविक्तिद्धे अस्मिस्यक्षाम्यनश्निरसूम् ॥ १०॥ तथा स्थितायां ब्राव्सएयां कृतप्रायोपवेशनः। स्वयं त्रिभुवनस्वामिषादानुदिश्य सोपभवत् ॥ १५ ॥ त्रिरात्रेपिषितं तत्र राजानं रजनीच्ये । स्वप्ने स्वप्नेत्तमोऽवीचत् सत्योत्तिं सत्यवासूनः ॥१००॥ ईदुङ् युड्यते राजन् सत्यस्यान्वेषतं कती । निशीषे कस्य सामर्खे कर्तुं दिवि विकर्तनं ॥ १०१॥

भवच्छ्त्यनुरोधेन सकृदेतत् प्रवर्तते । मत्प्रासादाङ्गने अमुष्मिन् शात्तिचूर्णे विकीर्यतां ॥ १०२॥ प्रदित्तणं कुर्वता अस्य त्रिश्त यदि दृश्यते । ब्रह्मकृत्यापादमुद्रा पादमुद्रानुषायिनी ॥ १०३॥ तदेष बधका भूवा सदशं दगउमर्रुति । राबावेष विधिः कार्यी दिने पापसृद्र्यमा ॥ १०४॥ श्रय तत्कार्यिवा स दृष्टदेषे दिजन्मनि । दग्रं दग्रंधरश्रक्रे दिज्ञवाद्वधवर्जितं ॥ १०५॥ मक्रीमघोना भर्तृघ्रे तस्मिन् विक्तिशासने । ततो दिजन्मजायां सा कृताशीर्भ्यधादिदं ॥ १०६॥ इयत्यवनिभृत्सर्गे गूष्टपापानुशासनं । कार्तवीर्यस्य वा दृष्टं तव वा पृथिवीपते ॥ १०७॥ द्गउधारे व्यय स्माप चितिमेता प्रशासित । को वैरस्रेक्योः पारमनासाम्यावसीदति ॥ १०६॥ इत्यं कृतयुगध्ये पैर्धर्म्यवृत्तान्तवस्तुभिः। स्वल्पार्राप राज्यकालारस्य पर्याप्तेः पर्यपूर्यत् ॥१०१॥ स्पृर्विष्टर्षायोजनंसर्गेण निर्गलः। निविउं जिउमा जाने व्यथत्त धिय सिविधं ॥ ११०॥ विभक्तवर्णशोभस्य तस्यासावन्यवा कयं।

माहेन्द्रस्येव धनुषा विद्धे दृष्टनष्टतां ॥ १११॥ कार्यिवाभिचारं तं निग्रहोग्ररुषं दिजं। तं यशःशेषतामीशं तारापीडेा जनुत्तो जनयत् ॥ ११२॥ इष्कर्मेड्अगाम् भोतुं भोगान् पापा गुणोन्नतं । मृद्गित कारकान् प्राप्तं कर्भा इव केतकं ।। ११६।। ततः प्रभृति भूपानां राज्येच्कूनां गुद्रन् प्रति । **द्वष्टाः प्रकृता रा**ज्ये <del>अस्मित्र</del>भिचारादिकाः क्रियाः ॥ ११४॥ श्रीचन्द्रापीउदेवस्य तत्त्त्तमित्रमपश्चिमं । संस्मर्यमाणं कुरुते न कस्यात्पुलकं वपुः ॥ ११५॥ मुमूर्षुर्यत् स लब्धापि तं कृत्याध्यायिनं दितं। वराके जन्यप्रयुक्ते अस्मिन् की दोष इति नावधीत् ॥११६॥ विस्मृतः स कृतच्माभृत्पंत्तिमध्ये अस्य विधसा । दवा कार्यपदं न्यूनं न्यस्तः कलिनृपावली ।। ११७।। **ग्रष्टी वर्षान् साष्ट्रमासाननुगृक्षोति मेदिनी ।** प्रविवेश वशी स्वर्गमिनशं च सतां मनः ॥ ११६॥ भ्रातृद्रोक्तास्त्रसुक्दा प्रतापेन भयावकः। **उवारु तारापी**डः स चण्डः स्मामण्डलं तलः ॥ १११॥ पूर्णपात्रप्रतिभटं दिषां लुगठयता यशः शिशोः प्रतापस्यात्पत्ती कबन्धा येन नर्तिताः ॥ १२०॥

पूर्वे विपन्नसनये अभिजनस्य शेषे, गानन्दसत्तति रज्ञायत तत्र शासा । प्राग्दिन्तभुग्ननिलना ज्य क्ठप्रविष्टते यो घपा दितविसा नितनीव दीना ।। ५२७।। श्रथ शिथिलितमुख्यामात्येर्विमत्यविद्रः कनकघटविमुक्तीः पावनैस्तीर्धतोयैः। कथमपि स कृतन्ना राजजामातुरुचैव्यधित विधिवदिष्टं मूर्द्धि राज्याभिषेकं ॥ ५२७॥ कर्कीठप्रभवः प्रभुः स मुकुठप्रत्युत्तमुक्ताकषाम्बोतश्रेषि-फणाङ्गराङ्गितचृरुद्वाङ्गर्मसीमुदस्न् । **ज्ञातिप्रीतिसतोषशेषफणभृत्संफुछाक्**त्यछाव• न्यासावर्तककाटकाब्जयटलस्रम्धामशोभोज्भवत् ॥ ५२६॥ श्रष विगलिता गानन्दार्विभुता भितनाः शुचेरतिशुचिनि भूः कर्कीटाहे। कुले व्यधित स्थितिं। चिर्परिचितात् स्वर्गाभागाध्वनः पतनं श्रिता त्रिभुवनगुरोः शभार्मीत्साविवामर्निम्नगा ॥ ५३०॥ राजान्। १० म्रादितः ५३ ग्रन्थाः । ५२५ इतिश्रीकाश्मीरिकमकामात्यचम्यकप्रभुसूनोः कङ्गुगस्यः कृतौ राजतरङ्गिण्यां तृतीयस्तरङ्गः समाप्तः ।

## ॥ त्रय चतुर्यस्तरङ्गः ॥

तदीतव्यतिरेकमक्रिनयादेकेन मिधीभवन् निष्प्रत्यूक्मिक् व्ययोक्तु वपुः स्थाणोर्भद्राणि वः। वेण्या भोगिबधूशरीर्कुटिलश्यामविषा वेष्टिता ब्रूटाव्हेरपि यत्र भाति द्यिता मूर्त्येव पृक्ता तनुः ॥ १ ॥ स म्हीं राजकन्यां च प्राप्तवानेकतः कुलात्। र्मानां च सुतानां च राजाभूदाजनं शनिः ॥२॥ पत्युर्गीपितदीःशील्यात् तुल्यसीभाग्यगार्वा । ग्रनङ्गभवनं चक्रे विकारं नृपतिप्रिया ॥३॥ शिश्रेवायुषो ४ ल्यवं दैवज्ञोक्तं विचित्तयन् । राज्ञः सुता मङ्गणाख्या मङ्गणस्वामिनं व्यधात् ॥ ४ ॥ पारे विशोककोठाद्री प्रदत्तप्रतिपत्तिमा । श्रदीयत दिजेन्द्रेभ्यश्चन्द्रग्रामः समाभुजाः ॥५॥ श्रीनगर्यी प्रतिष्ठाप्य दुर्द्धभस्वामिनं कृरिं । षद्त्रिंशता स वर्षाषां स्मावृषो स्तमुपायेया ॥ ६॥ **ग्रनङ्गदेव्यां संभूतस्तस्य दुर्छ्मभकः सुतः।** शशास वासवसमस्तता वसुमती कृती ॥७॥

भवच्छ्त्यनुरोधेन सकृदेतत् प्रवर्तते । मत्त्रासादाङ्गने अमुष्मिन् शालिचूर्ण विकीर्यतां ॥ १०२ ॥ प्रदित्तणं कुर्वता अस्य त्रिश्त्र यदि दृश्यते । ब्रक्सकृत्यापादमुद्रा पादमुद्रानुषायिनी ॥ १०३॥ तदेष ब्धका भूवा सदशं दण्डमर्रुति । रावावेष विधिः कार्यी दिने पापक्दर्यमा ॥ १०४॥ श्रय तत्कार्यिवा स दृष्टरोषे दिजन्मनि । द्गः दग्उधर्श्रक्रे दिजवादधवर्जितं ॥ १०५॥ मकीमघोना भर्तृघ्रे तस्मिन् विक्तिशासने । ततो दिजन्मजाया सा कृताशीरभ्यधादिदं ॥ १०६॥ इयत्यवनिभृत्सर्गे गूष्टपापानुशासनं । कार्तवीर्यस्य वा दृष्टं तव वा पृथिवीपते ।। १०७।। द्गउधारे विव स्माप चितिमेता प्रशासित । को वैरस्रेक्येाः पारमनासाखावसीदति ॥ १०६॥ इत्यं कृतयुगध्ये यैर्धर्म्यवृत्तात्तवस्तुभिः। स्वल्पार्ण्य राज्यकालारस्य पर्याप्तेः पर्यपूर्यत् ॥१०१॥ सृष्ट्रविष्टर्षायोजसंसर्गेण निर्गलः। निविउं जिउमा जाने व्यथत्त धियि सिविधं ॥ ११०॥ विभक्तवर्णशोभस्य तस्यासावन्यवा कथं।

माहेन्द्रस्येव धनुषा विद्धे दृष्टनष्टतां ॥ १११॥ कार्यिवाभिचारं तं निग्रहे।ग्ररुषं दिजं। तं यशःशेषतामीशं तारापीडा जनुज्ञो जनयत् ॥ ११२॥ उष्कर्मर्रिभगान् भोतुं भोगान् पापा गुणोन्नतं । मृद्वित कारटकान् प्राप्तं करभा इव केतकं ।। ११६।। ततः प्रभृति भूपानां राज्येकूनां गुन्नन् प्रति । **द्रष्टाः प्रकृता रा**ज्ये अस्मित्रभिचारादिकाः क्रियाः ॥ १९४॥ श्रीचन्द्रापीउदेवस्य तत्त्त्तमिवमपश्चिमं । संस्मर्यमाणं कुरुते न कस्यात्पुलकं वपुः ॥ ११५॥ मुमूर्पुर्यत् स लब्धापि तं कृत्याध्यायिनं दिज्ञं। वराके जन्यप्रयुक्ते अस्मिन् की दोष इति नाबधीत् ॥१९६॥ विस्मृतः स कृतन्माभृत्पत्तिमधोऽम्य वेधसा । द्वा कार्यपदं न्यूनं न्यस्तः कलिनृपावली ॥ ११७॥ श्रष्टी वर्षान् साष्टमासाननुगृक्षेति मेदिनी । प्रविवेश वशी स्वर्गमिनशं च सतां मनः ॥ १९६॥ भ्रातृद्रोक्तास्त्रसुक्दा प्रतापेन भयावकः । **उवारु तारापीउः स चएडः स्मामए**डलं तलः ॥ १११॥ पूर्णपात्रप्रतिभटं दिषां लुगठयता यशः शिशाः प्रतापस्यात्पत्ती कबन्धा येन नर्तिताः ॥ १२०॥

तस्याति इष्टदिश्रस्य लच्नी इति। पि सर्वतः । श्रभूडुदेगजननी श्वशामाग्रेरिच खुतिः ॥ १११॥ मन्नेः प्रभावसानिधां देवानां त्रियते दिनेः । मबेति देवदेषी त दिज्ञानां द्वाउनायजान् ॥ १२२॥ मासं षद्भिर्दि नेहनं चतस्य समा भुवि। सं प्राभवदुरुद्रोस्प्रमुक्तात्पयः ॥ १२५॥ श्रयाद्रठाभिचारेचा चिक्तिताषुः स्रेवा दिवैः। स भ्रातृसदशीं शासिं प्रपेदे न पुनर्गतिः ॥ १२४॥ या ज्यं पराचकरणाय नुजल्युपापं तेनेव तस्य नियमेन भवेदिनाशः। धूमं प्रताति नवनान्धकारं च पार्शार्भूवाच्युरः स शमयेत् सत्तिलैस्तमेच ॥ १२५॥ राजा भीत्नितादित्यः सार्वभामस्तता प्रभवत् । प्रादेशिकेश्वरस्रष्ट्रविधिर्बु हेर्गाचरः ॥ १२६॥ प्रतापांशुक्रुटाकूटेः परवासस्धर्मभिः। जम्बुद्वीपद्विपेन्द्रस्य येनातृत्यत मण्डमं ॥ १२७॥ नयाजलिषु बहेषु राजभिर्विद्ययादाचे । ्पार्थिवः पृथुविक्रासिर्युधि क्रोधं सुमाच वः ॥ १२०॥ विनिःसरङ्गमस्या भयादर्भानिवानुचन् ।

दिषां वसतया बस्य निशम्यास्कन्दरुन्दुभिं ॥ १२१ ॥ विलोलतिलकार्तिर्यः सनेत्रास्थाभिराननैः। निवापाञ्जलिदानानि द्विषां नारीर्कार्यत् ॥ १३०॥ नितिं प्रदन्तिषायतो स्वेरिच मरुोपतेः। जिगीषोः प्रा<mark>यशस्तस्य यात्रास्वेत्र</mark> वयो येया ॥ १३१ ॥ करं पूर्विदेशा गृह्मम् प्रतापानलसिबी। ग्रसर्वेद्यां महाराजः स्वकीर्त्स्युष्णीषभृद्धेभा ॥ १३२॥ कन्यानां यत्र कुब्तत्वं व्यधादाधिपुरे महत्। तंत्रेव शंसनीयः स पुंसां चक्रे अयस्पृशां ॥ १३३॥ यशावमीद्रिवाकिन्याः सणात् कुर्वम् विशोषणं । नृपतिलिलादित्यः प्रतापादित्यतां यपौ ॥ १३४॥ मितमान् कान्यकुब्बेन्द्रः प्रत्यभात् कृत्यवेदिमा । दीप्तं वद्यक्तितादित्यं पृष्ठं द्वा न्यंषेवत ॥ १३५॥ तत्सक्।यास्ततोऽप्यासम् निकाममभिमानिनः । कुसुमाकरतो ज्युचैः सुर्भियन्द्रमानितः ॥ १३६॥ श्रीयशोवर्मणः सन्धा सान्धिविग्रस्काि अवत्। नयं नियमनात्मेखे मित्रशर्मास्य बहामे ॥ १३०॥ साज्भृत् सन्धर्यशोवर्मलासितादित्ययोरिति । ... लिखितेमादिसिर्देशादमर्घतं विहन् प्रशेः ॥ १३०॥ गुगलकं॥ सुदीर्घवियकाशातिः सेनानीभिर्सूषिता । · श्रीचित्यापेचितां तस्य चितिभृद्वकुमन्यत् ॥ १३१॥

प्रीतः पञ्चमकाशव्दभाजनं तं व्यधत्त सः। यशोवर्मनृपं तं च समूलमृद्पाटयत् ॥ १४०॥ श्रष्टादशानामुपरि प्राक्सिद्धानां तद्वद्वेः। कर्मस्थानेः स्थितिः प्राप्ता ततः प्रभृति पञ्चभिः ॥ १४१ ॥ मकाप्रतीकार्पीडा स मकासन्धिविग्रकः। मकाश्वशालापि मकाभाषडागार्श्व पञ्चमः ॥ १८२॥ मकासाधनभागश्चेत्येता येर्भिधाः श्चिताः । शास्त्रिमुख्या येष्वभवनध्यत्ताः पृथिवीभुजः ॥ ५४३ ॥ कविर्वाक्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः। जितो ये**या यशावर्मा त**ङ्गणस्तुतिवन्दितां ॥ १<sup>४४</sup>॥ किमन्यत् कान्यकुड्डोार्वी यमुनापारतो अस्य सा। म्रभूदाकालिकातीरं गृरुप्राङ्गनवदशे ॥ १८५॥ यशोवमीणामुलंघ्य किमाद्रिमिव जाङ्गवी । मुखेन प्राविशत् तस्य वाहिनी पूर्वसाग्रं ॥ १४६॥ पश्यद्विर्जन्मवस्थां सेष्यिधार्णभिर्तितेः। तन्मातङ्गिः कलिङ्गेभ्यः कथित् प्रस्थितं पथि ॥१४७॥

म्राकृष्टलक्मीपर्यद्भद्तिसख्यादिवागताः । **ग्रशिश्रयंस्तं निःशेषाद्**तिना गाउनएउत्नात् ॥ १४६॥ कटकेभषटारुस्तकृतवीचिकचग्ररुः। **श्रदश्यतायंगे**स्तस्य गृन्हीतः पूर्ववारिधिः ॥ १४६ ॥ वनराजिश्यामलेन दिशं वैवस्वताङ्किता । स प्रतस्थे जब्धितीरेण तत्कृपाणेन तु दिषः ॥ १५०॥ तस्योर्द्धज्ञृद्धाः कर्णाद्धाः कृतप्रणतयाजनयन् । मुवर्षि केतकीस्त्यक्रा प्रतापमवतंसता ॥ १५१॥ तस्मिन् प्रसङ्गे रुटाख्या कर्णाटी च्रुलेज्ञणा । **त्रपासीत्रृपतिर्भूवा पृषुत्रीर्दित्तिणापयं ।। १५२।।** विन्थ्याद्रिमार्गाः पर्पाप्ता निष्पर्यत्तप्रभावया । **उगियेव तया** देव्या कृता मिरुतकपटकाः ॥ १५३ ॥ लितादित्यपादाब्बनखदर्पणमण्डले । स्वमृतिं वीच्य संक्रातां प्रणता सापि पिप्रिये ॥ १५८॥ तालीतरुतलाचात्रनारिकेलरसीर्मयः। कावेरीतीरपवनैस्तयोधाः क्रममत्यज्ञन् ॥ १५५॥ चन्द्नाद्रेस्तदास्कन्द्ञासभ्रश्यद्क्टिच्क्लात्। श्रीखण्डद्रुमदोःषण्डा मण्डलाम्रा इवापतन् ॥ १५६॥ उत्तराश्मस्विव पदं सिप्ता द्वीपेष्वविद्यतः ।

स कुल्याया इवाम्भोषेः चित्रं चक्रे मतागतं ॥ १५०॥ ततो अस्थिवीचिनिर्धेषिरुद्रीतज्ञयमङ्गलः । प्रतस्ये पश्चिमामाशां जिगीपूणामपश्चिमः ॥ १५६॥ श्राक्रम्य क्रमुकान् सप्त कोङ्कणान् सप्त तापयन् । तुरगानिव तिग्मांशुः प्रतायस्तस्य प्रप्रये ॥ १५१ ॥ पश्चिमाब्धेर्मरुद्यस्तवीचेराविर्भवस्यभूत्। द्वार्का तस्य सैन्यामां प्रवेशीत्सुबक्दायिमी ॥ १६०॥ विन्थादिसादलनुष्यातुरेषुवृताम्बर्।। प्रत्यभात् त्यक्तमर्यादः कोपताम इवोजनन् ॥ १६१॥ विशतां दशमधेण्यस्तस्यावसिषु दसिनं । मकाकालकिरीहेन्द्रस्योतस्या खण्डिताः परं ॥ १६२॥ सर्वतो दिशमालोक्य जिल्ह्यायास्ततो नृपान्। स प्राविशत् सुविस्तीर्जनपर्यमात्तरपर्यं ॥ १५३॥ राजभिस्तस्य तन्नायैः संयामाऽभूत् पदे पदे । कुलाद्रिभिरिवेन्द्रस्य वज्जच्छेरोचानस्पृशः ॥१६४॥ काम्बोजानां वाजिशाला जायसे त्म स्पोजिकताः ध्वातच्छलात् तहिरुद्वेर्मिरुद्वा मिस्पिरिव ।। १६५।। भूःखाराः शिष्यर्श्वेणीप्रीसः सस्यस्य वासिनः। कुण्ठभावं तद्वत्काष्ठंगं निन्युर्द्वष्ट्रा स्वामनान् ॥ १६६॥ त्रीन् वारान् समरे जिल्ला जितं मेने त उत्सनिं। सक्ज्यमरेवीरा मन्यते हि वुगाचरं ॥ १६७॥ चिसा न दृष्टा भाराना वक्के प्रकृतिपाएउरे । वनाकसामिव क्रोधाः स्वभावकपिले नुखे ॥१६८॥ तस्य प्रतापोद्रादां न निष्ठि नार्तं नधु । द्रीणामीषधिज्योतिः क्रायूबार्य्क इस्रोदिशः ॥ १६१॥ कस्तूरीमृगसंस्यशीं धृतकुङ्गमकेसर्ः। सैन्यसीमसिनीस्तस्य संचरकारोत्तरामिलः ॥ १७०॥ शून्ये प्राग्झ्योतिषपुरे निर्विकामं हर्श तः। धूपधूमं वतम्रुष्टात् कालागुरुववात् परं ॥ १७१ ॥ मरीचिकाविलीकीचीविश्रमे वालुकाम्बुधै।। तद्रजेन्द्रा मकाग्राक्समूक्समतां वषुः ।। १७१।। तयोधास् विग्रासंदेधीन् स्वीरात्ये स्वीतना पकरोत् । तुङ्गी स्तनी पुरस्कृत्य ननु कुम्भी कराटिना ॥ १७३॥ स्वीराज्यदेव्यास्तस्याये चीच्य कम्याहिबिक्रियाः। संत्रासमभित्ताषं का निश्चिकाव न कश्चन ।। १७४।। उत्तराकुरबो प्रविकंताद्वयाकान्नपादपाम् । अगानकसंत्रासादिलानीय नक्तिरुगाः ॥ १७५॥ जयार्जितथनः सो**ण्य** प्रविचेश स्वनाउसं ।

भवच्छ्त्वानुरोधेन सक्देतत् प्रवर्तते । मत्प्रासादाङ्गने अमुष्मिन् शालिचूर्णे विकीर्यतां ॥ १०२॥ प्रदित्ताणं कुर्वता अस्य त्रिर्त्र यदि दृश्यते । ब्रक्सकृत्यापादमुद्रा पादमुद्रानुषांविनी ॥ १०३॥ तदेष वधका भूवा सदशं दएउमर्रुति । रावावेष विधिः कार्यी दिने पापकृद्र्यमा ॥ १०४॥ श्रय तत्कार्यिवा स दृष्टदोषे दिजन्मिन । दग्रइं दग्रडधर्श्वक्रे दिजवादधवर्जितं ॥ १०५॥ म्हीमधोना भर्तृघ्रे तस्मिन् विक्तिशासने । ततो दिजन्मजाया सा कृताशीर्भ्यधादिदं ॥ १०६॥ इयत्यविनभृत्सर्गे गूष्पापानुशासनं । कार्तवीर्यस्य वा दृष्टं तव वा पृथिवीपते ।। १०७।। द्राउधारे व्रिय स्माप चितिमेतां प्रशासित । को वैरस्नेरुयोः पारमनासाम्बावसीदति ॥ १००॥ इत्यं कृतयुगध्ये यैर्धर्म्यवृत्तात्तवस्तुभिः। स्वल्पाे पि राज्यकालाे अस्य पर्यातेः पर्यपुर्यत ।।१०१।। सृष्ट्विष्टर्षायोजसंसर्गेण निर्गलः। निविउं ब्रिटमा जाने व्यथत्त धियि सन्निधिं ॥ ११०॥ विभक्तवर्णशोभस्य तस्यासावन्यया कयं।

मारुन्द्रस्येव धनुषा विद्धे दृष्टनष्टतां ॥ १११ ॥ कार्यिवाभिचारं तं नियहोयरुषं दिजं। तं यशःशेषतामीशं तारापीडेा जनुजो जनयत् ॥ ११२॥ उष्कर्मेडर्भगान् भोतुं भोगान् पापा गुणोन्नतं। मृद्गित्ति कारकान् प्राप्तं कर्भा इव केतकं ॥ ११३॥ ततः प्रभृति भूपानां राज्येच्कूनां गुत्रन् प्रति । **उष्टाः प्रवृत्ता रा**ज्ये अस्मित्रभिचारादिकाः क्रियाः ॥ ११**४**॥ श्रीचन्द्रापीउदेवस्य तत्त्त्तमिवमपश्चिमं । संस्मर्यमाणं कुरुते न कस्यात्पुत्तकं वपुः ॥ ११५॥ मुमूर्षुर्यत् स लब्धापि तं कृत्याध्यायिनं दिजं । वराके जन्यप्रयुक्ते जिस्मन् की दोष इति नावधीत् ॥१९६॥ विस्मृतः स कृतच्माभृत्पंत्तिमध्ये श्वयं वेधसा । दवा कार्यपदं न्यूनं न्यस्तः कत्तिनृपावली ।। ११७।। ऋष्टी वर्षान् साष्टमासाननुगृक्षीति मेदिनी । प्रविवेश वशी स्वर्गमिनशं च सतां मनः ॥ ११६॥ भ्रातृद्रोक्।स्त्रमुक्दा प्रतापेन भयावरः। **उवारु** तारापीडः स चण्डः स्मामण्डलं ततः ॥ ११६॥ पूर्णपात्रप्रतिभटं दिषां लुग्ठयता यशः शिशाः प्रतापस्यात्पत्ती कबन्धा येन नर्तिताः ॥ १२०॥

लिप्तीर्बाकरस्वापं मुक्ताङ्योतिनिरिष्टे ॥ ११५॥ नाभीनतिमिक्क्षिज्ञलकपुँजैमिवानुरज्जितः। ग्रचकात् काञ्च**म**म्यः श्रीमृक्ताकेशवी संहिः ॥ ११६॥ मक्षिरार्सः शुशुमे काञ्चनं कवचं द्धत् । पाताले तिमिरं हतुं वहमिव रविप्रभाः ॥ १६७॥ गोवर्डनधरी देवी राजतस्तेम कारितः। या गाकुलपयःपूरेरिव पाएउरता द्धे ॥ १६०॥ चतुष्यचाशतं हस्तान् रोपियवा महाशिला । ध्वजाग्रे दितिजारातिस्तास्यस्तिम निवेशितः ॥ १११॥ चक्रे वृरुचतुःशाला वृरुचेत्यवृरुज्जिनेः। राजा राजविकारं सं विरुष्ठाः सतंतिर्जितं ॥ २०० 🙌 तीलकानां सरुसाणि चतुर्भिर्धिकानि सः। श्रशीतिं निर्धे हेम्री मुक्ताकेशवविग्रहे ॥ २०१॥ तावस्येव सहस्त्राणि पत्नामा रजतस्य च । सन्धाय शुद्धधीश्रक्रो श्रीपरीकासकेशवं ॥ २०२॥ रीतिप्रस्थसक्सेस्तु तेन तावद्विरेव सः। व्यामव्यापिवपुः श्रीमाम् वृरुद्धुः व्यधीयतः ॥२०३॥ चतुःशालां च चैत्यं च तावता तावता व्यधात्। धनेनेवेति तस्यासन् पञ्च निर्मितयः समाः ॥ २०४॥

राज्ञतान् कापि सावागीम् कापि देवान् विनिर्ममे । पार्श्वेषु मुख्यदेवामां पार्थिवी धनदोपमः ॥ २०५॥ े कियसि तत्र रहानि ग्रामान् परिकरं तथा। स प्रादादिति कः शक्तः परिच्छेतुनियत्तया ।। २०६।। ग्रवरोधेरमात्येश्व संवक्षेश्व नरेश्वरै ।। तत्र प्रतिष्ठाः शतशो विद्धिता भुवनाद्भुताः ॥ १००॥ राज्ञी कमलवत्यस्य कमलाक्ट्कारिणी। राजतं विपुलाकारं कमलाकेशवं व्यथात् ॥ २००॥ श्रमात्या मित्रशमीपि चक्रे मित्रेश्वरं सुरं। श्रीकव्यस्वामिनं चक्रे लाटः कव्याभिधा मृपः ॥ २०१॥ श्रीमान् कथाविकारी पि तेनेव विद्धि रद्वतः । भिन्तुः सर्वज्ञमित्रोऽभूत् क्रमायत्र जिनोपमः ॥ २१०॥ तुःखारश्रङ्गणश्रक्री स चङ्गणविकारकृत्। भूपचित्ताव्रतं स्तुपं जिनान् केममयांस्तवा ॥ १११॥ ईशानदेचा तत्पत्या खातान्खु प्रतिपादितं । स्धार्सिनव स्वच्छ्मारोग्याधायि रोगिणां ॥ २१२॥ लितादित्यभूभर्तुर्विद्यभा चक्रमर्दिका । सक्साण्याकसां सप्त तत्र चक्रपुरं व्यधात् ॥ २९३ ॥ त्राचार्यी भप्पटो माम विषधे भप्पटेश्वरं ।

म्रन्येऽपि कर्किटेशाया बरुवो बङ्गभिः कृताः ॥ २१४॥ **ग्रधिष्ठानात्तरे प्यत्र चङ्कुणेनाग्यमञ्जिणा** । स चैत्यः सुकृतोदारो विकारो निरमीयतः॥ २१५॥ भिषगीशानचन्द्राख्यः श्यात्तश्चङ्गणमस्त्रिणः । विकार्मकरोद्यब्धा तत्तकानुग्रकाच्क्रियं ॥ २१६॥ एवं केममयीमुवीं स कुर्वत्रुवरापतिः । गुणिरीदार्य शीर्याग्वेर्मघवानमत्तंघयत् ।। २१७।। के्तयापि विनियीत्ती वक्लादसुमतीपतेः। म कदाचन तस्याज्ञा देवीरप्युदलंध्यत ॥ २१०॥ तथाकि पूर्वपायोधेस्तरे सकरका वसन् । म्रानीयसां कपित्थानीत्यादिदेश स जातुचित् ॥ २११॥ किं कर्तव्यतयान्धेषु पुरोगेषु स्थितेष्वय । उपानयत् कपित्थानि दिव्यः की प्रि पुमान् पुरः ॥ २२०॥ **त्र्रयाद्वयायनं गृह्धन् कृतसं** ज्ञा श्रुवा प्रभोः । कस्य वं इति पप्रच्छ प्रतीकारः प्रसृत्य तं ॥ २२१ ॥ सो ज्यधात् तं कपित्यानि द्वा राज्ञः प्रियाण्यक् । प्रक्तिरोज्य महेन्द्रेण नन्दनायानपालकः ॥ २२२॥ रको मकेन्द्रसंदिष्टं वक्तव्यं किञ्चिद्स्ति मे । इति श्रुवा प्रतीकारः सभा चक्रे स निर्जना ॥ २२३॥

तता दिव्यः पुमामूचे शक्रस्वां वित भूपते । **बत्त**व्यं प्रथमप्येतत् सीजन्यात्रिष्ठुरं वचः ॥ २२४॥ तुर्ये युगे पि भूपाल दिक्पाला चपि ते वयं। विभृमा यत् प्रणम्याज्ञां श्रूयतां तत्र कार्णां ॥ २२५॥ पुरा ग्रामे गृरुस्थस्य कस्यचित् पृथुसंपदः । जन्मात्तरे कर्मकरो हालिका प्रमूद्भवान् किल ॥ २२६॥ एकद् तस्य ते ग्रीष्मे वारुयिवा महावृषान् । श्रान्तस्य निर्जले ४२ एये चीणप्रायमभूदकः ॥ ५२०॥ ततः स्वामिगृहात् चुत्तृद्खित्रस्य भवतोऽसिकं । वारिकुम्भीमपूपं च गृहीवा कश्चिरायया ॥ २२६॥ निर्धीतपाणिपादस्वं भोतुं संप्रस्तुतस्ततः। विप्रं कण्ठगतप्राणमपश्यः पुरंता प्रतिथिं।। २२१॥ स बामवोचन्मा भुङ्ख्व दुर्भित्तीपरुतस्य मे । कएंठे यियासवः प्राणा वर्तते भाजनं विना ॥ २३०॥ वारितः पार्श्व गेमापि तस्मै बं प्रीतिपूर्वकं । पूपाई वारिकुम्भीं च प्रादाः प्रियमुदीर्यम् ॥ २३१॥ पात्रे प्रसन्नचित्तस्य काले दानेन तेन ते । **ऋख**िएउतामामाज्ञामां शतमासीत् त्रिविष्टपे ॥ १३२॥ तेन वारिप्रदानेन वाञ्हामात्रेऽपि दर्शिते।

स कुल्याया इवाम्भेषिः चित्रं चक्रे गतागतं ॥ १५७॥ ततोऽब्धिवीचिनिर्घेषिरुद्वीतज्ञयनङ्गतः। व्रतस्ये वश्चिमामाशां जिमीवूणामपश्चिमः ॥ १५८॥ म्राक्रम्य क्रमुकान् सप्त कोङ्कणान् सप्त तापयम् । 🦠 तुरगानिव तिग्मांशुः प्रतापस्तस्य पप्रये ॥ १५१ ॥ पश्चिमाब्धेर्मरुखस्तवीचेराविर्भवक्यभूत्। द्वारका तस्य सैन्यामां प्रवेशीत्सुवस्ययिमी ॥ १६०॥ विन्ध्यादिस्सदलनुष्मधातुरेषुवृताम्बर्ः। प्रत्यभात् त्यक्तमर्यादः कोपताम इघोन्नमन् ॥ १६१॥ विशतां दशमधेपयस्तस्याचित्तपु दसिनं । मकाकात्निकरिंदिन्दुस्पोतस्वया जिपदानाः परं ॥ १६२॥ सर्वतो दिशमालोक्य जिल्हायास्ततो नृपान्। स प्राविशत् सुविस्तीर्जनपयेनात्तरापयं ॥ १६३॥ राजभिस्तस्य तत्रायः संयामाऽभूत् वदे वदे । कुलाद्रिभिरिवेन्द्रस्य वक्तच्छेरोच्चमस्पृशः ॥१६४॥ काम्बेाजानां वाजिशात्ता जायसे स्म क्योडिकताः ध्वातच्छ्लात् तिहरूढेर्निरुद्धा महिषेदिव ॥ १६५॥ भूःखाराः शिष्यर्चेणीप्रीन्तः सस्यस्य वासिमः। कुण्ठभावं तद्वत्कण्ठां निन्युर्दृष्ट्रा स्याममान् ॥ १६६॥ त्रीन् वारान् समरे जिल्ला जिलं मेने स उत्समिं। सक्ज्यमरेवीरा मन्यसे हि मुगाह्यरं ॥ १६७॥ चिसा न दृष्टा भारतना वक्के प्रकृतिपाएउरि । वनेकसामिव क्रोधाः स्वभावकपिले नुखे ॥१६८॥ तस्य प्रतापोद्र्यं न तेहिं नार्तं नधु । द्रीणामाषधिज्यातिः क्रायूबार्क इत्रोदिसः ॥ १६१॥ कस्त्र्रीमृगसंस्यर्शी धृतकुङ्गमकेतर्ः। सैन्यसीमतिनीस्तस्य संचरकारीत्तरामिला ॥ १७०॥ शून्ये प्राम्ज्योतिषयुरे निर्विकामं ददर्श तः। धूपधूमं वममुद्धात् कालागुरुवनात् परं ॥ १७१ ॥ -म्रीचिकावितीर्वाचीविश्रमे वाल्काम्बुधा । तद्रजेन्द्रा मकाग्राक्तमृक्तम्तां वषुः ।। १७१।। तयोधाम् विगलिंदेर्यान् स्वीरात्ये स्वीतना पकरोत् । तुङ्गी स्तनी पुरस्कृत्य नतु कुम्भी कराहिना ॥ १७३॥ स्त्रीराज्यदेव्यास्तस्याये वीक्य कम्यादिविक्रियाः। संत्रासमभित्ताषं वा भिश्चिषाव म कश्चम ।। १७४।। उत्तराक्त्वो विषंसाद्वयाक्तन्नपादपास् । ञ्गासकसंत्रासाढिलानीय नकोरगाः ॥ १७५॥ जयार्जितधनः सो श्य प्रविवेश स्वनाउलं ।

सिललं प्रागवस्यं च साप्रेन सिर्तामभूत् ॥ २५१ ॥ परिभाव्याद्भृतं तत् स प्रशंसामुखराननः । प्रणयाच्यक्षणं राजा मणियुग्ममयाचत ॥ २५२॥ स तमारु स्म विरुसन् कर्में में। कुरुता मणी । योग्या मत्याणिगावेव किं स्यात् स्वीकर्णेन वः ॥ २५३॥ सामान्येधेव लगते सास्कर्षे वस्तु संप्रयां। मक्त्मु तस्य का शाभा विविधोत्कृष्टवस्तुषु ॥ २५४॥ प्रस्यन्दनं शशिमपोर्गपायित तावसावत् स्थिता जलनिषः पुलिनेकदेशे। स स्वीक्रियेत यदि तेन ततस्तदास्य स्यन्दः स्फुर्त्रवि न तत्सिलिले विभाव्यः ॥ २५५ ॥ इत्युक्ता विरते तस्मिन् राजा सस्मितमब्रवीत्। संभावयसि किं रत्नमाभ्यामभ्यधिकं मम ॥ २५६॥ तता पिकतरं यदा काषोत्यं मम पश्यसि । तदादाय प्रयच्हेदं निष्क्रयेण मणिढयं ॥ २५०॥ तता महान् प्रसादो प्यमित्युक्ता चङ्गुणा प्रवीत्। स्वायत्ते स्वामिना र्ह्ने मक्समिष्टं प्रदीयतां ॥ २५६॥ गजस्कन्धे अधिरोध्येतन्मागधेभ्या यदाव्हतं । • द्वा सुगतविम्बं तज्ज्ञना प्रमनुगृक्षतां ॥ २५१ ॥

मिललोत्तरणोपाया मणी देवेन गृत्यतां। संसारोत्तरणोपायः सुगता मन्धमर्प्यतां ॥ २६०॥ इति तेनार्थिता युक्त्या जिनविन्बं देरी नृपः। वाग्निनां कस्य सामर्थ्यं परिपन्थयितुं वचः ॥ २६१ ॥ स्वविकारे ज्य भगवान् स तेन विनिवेशितः । कपिशाभिः सकाशाय इव या भाति कान्तिभिः॥ २६२॥ दृश्यते अधापि करकेरायासेः परिवेष्टितः । गजस्कन्धनिबद्धस्य सूचको यस्य विष्टरः ॥ २६५।। **ग्रभिप्रायानुसारेण प्रकटीकुरुते प्रियं** । श्रको मकाप्रभावाणां भूपतीनां वसुन्धरा ॥ २६४॥ श्रशिचितं कदाचित् स स्वयं दमयितुं रूयं। निनायार् पयमेकाकी रूपविद्याविशारदः ॥ २६५ ॥ ह्यात्रिमीनुषे तत्र ललनां ललिताकृतिं। एकां ददर्श गायनीं नृत्यनीमपरामपि ।। २६६।। त्त्रणाच ते समापय्य गीतनृत्ये मृगीदृशी। प्रणम्य किञ्चिद्रक्त्यावपश्यद्मयन् कृयं ॥ २६७॥ तुर्गं तं समारुखा तत्रागच्हिरने दिने। दृष्ट्वा तथैव ते कासे ग्रवापृच्छ्त् सविस्मयः ॥ २६०॥ तमूचतुस्ते मर्त्तकावावां देवगृहाभिते ।

यः शूर् वर्डमानो प्यं ग्रामस्तत्रावयोगृक् ॥ २६१॥ इस्त्यजीवनभुजां मातृणामुपदेशतः। श्रस्मत्कुलेन नियतं नृत्यमत्र विधीयते ॥ २००॥ द्रिः परम्परायाता सेयमस्मदृत्धे स्थिता । म्रा**वा**मन्योऽपि वा नात्र निमित्तं ज्ञातुमीस्यरः ।। २७१ ।। **एवं वच**स्तयोः श्रुवा नृपोऽन्येखुः सविस्मयः। तङ्कतां मेदिनीं कृत्स्नां कारुभिनिर्दार्यत् ॥ २७२॥ ह्रां निर्व्हतमृद्धितीर्याद्राचीन्निवेदितं। नृपतिः पिक्तिदारं जीपि देवगृक्दयं ॥ २७३॥ उङ्गारिताररैर्वर्णीः पीठोत्कीपीनिविदिता । श्रपश्यत् केशवी तत्र रामलच्नणनिर्मिती ॥ २७४॥ परिकासक्रेः पार्श्वे पृथक् कृवा शिलागृक्ं। स रामस्वामिनः श्रीमान् प्रतिष्ठाकर्म निर्मिमे ॥ २०५॥ देवा पि लक्ष्मणस्वामी तथेवाभ्यर्था पार्थिवं। चक्रमर्दिकया चक्रेसरपार्से निवेशितः ।। २७६।। दिग्जये पुरुषः कश्चिद्वत्तप्रत्ययनियदः। श्रये न्यन्तिपदात्मानं गजात्र्हस्य भूभुजः ॥ २७०॥ तं कृत्तपाणिप्राषादिवर्णैः शाणितवर्षिषां । त्राणार्थिनं कारुणिकः स्वोदसं पृष्टवातृपः ॥ २७६॥

स तस्मे सिकतासिन्धुसिवधस्यस्य भूपतेः। प्रख्यातमूचे सचिवमात्मामं हितकारिणं ॥ २७१ ॥ प्रणतिलितादित्यमृपतेः क्रियतामिति । कितं कथयतः स्वस्य निग्रकं च ततो नृपात् ॥ २००॥ बुजं॥ प्रतिजन्ने च भूपेन ततस्तत्स्वामिनिग्रहः। त्रहत्रणोजगद्वारिः स चाकार्यत सत्कृतेः ।। २०१।। तते। विश्वितयात्रं तं स मस्त्री कृतसित्रियः। कदाचिदेवमवहिद्धमे जगतीभुजं ।। २०२।। र्विविधस्य कायस्य राजन् यत् परिर्ज्वाणं । तत्र वैर्विशुद्धांशा विडम्बयति मामियं ॥ २६३ ॥ वाष्पेर्जलाञ्चलिं द्वा उःखाय च मुखाय च। कृतकृत्या ध्रुवं जक्षादवमानकृतानमून् ॥ २०४॥ ग्रपकृत्याधिकं शत्रारपकारं जवान्मितं। गम्भीरं प्रतिनयेव निनादं नदता गिरिः ॥ २०५॥ इता मारीस्त्रिभिर्गम्या भूः प्राप्या स्रितं कयं। यदा वा प्राप्यते वेरी तदा तत्रेव किं वसेत्।। २०६।। मातार्डलंघां पन्यानं तस्मारुपदिशामि ते । गृरुीवा स बलं गम्यश्चमूनां किंतु निर्जलः ॥ २००॥ तद्गमिजा बम्धवा मे न वस्यति वदागमं।

मामात्यानः पुरो राजा इसना तेम गृक्षते ॥ २००॥ इत्युक्ता सारकरोत् तस्य प्रवेसं वालुकार्णवे । पने नीपो तु कटका निस्तायः समयग्रत ॥ २६१॥ तत्राप्यकानि दित्राणि वक्त्रेवाभवतृपः। तृष्णार्त्ते वीद्यं सैन्यं च मिल्लां तमभाषत ॥ २१०॥ उक्तकात्नाधिका यावदासरा गमिताः पिष । मुमूर्षु तृष्पाया सैन्यं तद्ध्वा शिष्यते कियान् ॥ २११॥ तता विरुस्य सोऽवादीज्ञिगीषोः शेषमध्वमः । किं पृच्छत्यरिराष्ट्रस्य यमराष्ट्रस्य वा भवान् ॥ २१२ ॥ वं हि स्वामिहितायैव समुपेच्य स्वजीवितं । मृत्युवक्रं सकटको मया युक्त्या प्रवेशितः ॥ २१३॥ नेदं मरुमकीमात्रं भीमा ४यं वालुकार्णवः । नाम्भा अत्र लभते कापि कस्त्राता ते अस भूपते ॥ २१४॥ भुविति गृतना कृत्स्ना समभूदीतसीष्ठवा । करकाभ्रंशितफला स्तम्भशेषेव शालिभूः ॥ २१५॥ सस्यक्तजीविताशानां भीद्रणां क्रन्दितध्वनिं। भुजमुब्बम्य शमयंस्तता नृपतिरब्रवीत् ॥ २१६॥ श्रमात्य तव कृत्येन प्रीतः स्वामिङ्तिषिणः। मरावय्यत्र शीतात्ती इव रोमाश्चिता वयं ॥ ५१७॥

म्रभेमासरे मिय तु व्यक्तमेवंविधे पि ते । प्रयोगः कुपठतां याता लीकुं वज्ञमणाविव ॥ ११६॥ मिष्रियमादिक्किकागं गृह्धन् दग्धा इवाङ्गलीः। वं मिथ्यावयवालूनानय शोचिष्यप्ति धुवं ॥ २११ ॥ निदेशेनेव मे पश्य पयः मूतेज्य मेदिनी। रसितेनाम्बुवारुस्य रत्नं वैदूर्यभूरिव ॥ ३०० ॥ र्त्युक्ता साजम्बु निष्क्रष्टं कुसेनार्वी व्यस्स्यत् । उज्जिक्षिर्वितस्ताम्मः शूलेनेव त्रिलाचनः ॥ ३०१॥ श्रयोज्जगाम पाताललन्मीलीलास्मितच्छ्विः। रसातलात् सरित् साकं सैन्यानां जीविताशया ।। ३०२।। तस्य सेनाचराणां सा क्लमं चिच्छेद वाहिनी। कथाव्ययीकृताङ्गस्य मिल्रास्तस्य चेप्सितं ॥ ३०३॥ लुनाङ्गा प्मङ्गलाशंसी स मस्त्री विफलश्रमः। स्वस्य भतुर्वि वेशादी नगरीमन्तकस्ततः ॥ ३०८॥ राज्ञार्थय कुढिलाचारी निगृद्य स म्हीपतिः। निजस्य मिल्लगस्तस्य तुल्यावस्था व्यधीयत ॥ ३०५॥ वयोपयोगं तेनेव स्थाने स्थाने प्रवर्तिताः । **ग्रमापि कुत्तवा**क्तिन्यः प्रवक्त्युत्तरापथे ॥ ३०६॥ सक्सशः संभवता ज्यपरे भुवना दुताः ।

श्रतिप्रसङ्गञ्जेन तद्<del>वताता न दर्शिताः ॥ ३०० ॥ ।</del> यन्निःशब्दज्ञता घनाश्मपरूषे देशेऽतिषोरार्वा यश्चाङ्काः समये पयोदमितने कालुष्यसन्द्रिषताः । दृश्यने कुलनिमगा ग्रपि परं दिग्देशकालाविमा तत्सत्यं मक्तामपि स्वसदशाचारप्रवृत्तिप्रदी ॥ ३०६॥ कलेवीयं प्रभावः स्यात्रर्नाथासनस्य वा । यत् सार्ण्य भीमकलुषाः प्रवृत्तीः समदर्शयत् ॥ ३०१ ॥ यूमं॥ म्रवरोधसांबी राजा परिकासपुरे स्थितः। स जातु मद्गित्ताचीवः स<del>चिवानिवमन्वशात्</del> ॥ ३५०॥ कृतं प्रवर्तनेन यदेतत् प्रवरं पुरं । तिन्नर्दस्य मन्यध्वे मत्पुरस्येव चेच्क्र्यं ॥३११॥ घारामलंघिताइस्य श्रुबेत्या<mark>इं। म</mark>रुीपतेः । गवाशु घासकूरामि ते ४६ सन् वातुलासको ॥ ३१२॥ कुर्म्याग्राह्योच्यमाणस्तद्विङ्ग्वालोङ्ग्वलानलः। उत्कामुख इवाभूत् स कुर्षादृक्तितात्कदः ॥ ३१३॥ देषादिवैकृतवतः प्रतिभासते प्रन्या मिध्येव चित्रमधिको विषदात्मना प्रि। चन्द्रादि पश्यति पुरो द्विगुणां प्रकृत्या तेज्ञोमयं तिमिरदोषकृतं कि चन्तुः ॥ ३१४॥

नैवं चेंदेकमिप तत् पुरं प्रवर्भूपतेः। ग्रतंख्यपुरिनर्माता स विवेदाधिकं कुतः ॥ ३१५॥ युम्म ॥ नीणनैयोज्य मिर्धाय नगरप्रोपकित्विषं । उष्पानिः याससुद्धदा पस्पर्शे उनुशयाग्रिमा ॥ ३१६॥ तत् कुर्वते जनः सुषिरा गूढं येमातमुच्ययं। द्स्यने जीर्णतर्वः कोटर्स्यानला इव ॥ ३१७॥ प्रातस्तमय शाचनं सर्ःखं वीच्य मन्त्रिणः। चित्तानिवर्तनायोचुः पुरुष्नाषं मृषेव तत् ।। ३१६।। श्रुते प्रवनष्टे नगरे निःशोको प्रभून्मकीपतिः । स्वप्रात्मक्षीरिते पुन्ने प्रवृद्धीण्य इव स्थिते ॥ ३११ ॥ कार्यं न जातु तदाव्यं यत्त्वीवेण मयाच्यते । तान्युक्तकारिणाज्मात्यान् प्रशंसन्निति साज्ब्रवीत् ॥ ३२०॥ प्रियमनुचितं च्मापण्यस्त्रीचाणप्रभुरीश्वरो रमयति यते। धिक् तान् भृत्यान् स्ववृत्तिसुखार्थिनः। नृपमपथगं पाति प्राणानुपेच्य निज्ञानपि व्रसभिनकु ये तैः वृतेयं महात्मभिर्ह्वरी ॥ ३२१ ॥ 🐦 श्रतीन्द्रमपि माक्तात्म्यं राज्ञस्तस्याधितिष्ठतः । **त्र्यमन्यो प्रि दोषो प्रमूदितर ज्ञितियोचितः ।। ३२२ ।।** दत्तापि यत् स मध्यस्त्रं श्रीपरीकासकेशवं।

ज्ञघान तीच्चापुरुषेस्त्रियाम्यां गाडपार्थिवं ।। ३२३।। **जर्ङ्ग्ये जीवितं धीराः परोच्चस्य प्रभाः कृते ॥ ३२४ ॥** शार्यादर्शनमिषात् कस्मीरान् संप्रविश्य ते । मध्यस्यदेवावसयं संकृताः समवेष्टयन् ॥ ३२५॥ दिगत्तरस्ये भूपाले प्रविवेजनुवेद्य तान् । परिकासक्रिं चक्रुः पूजकाः पिक्तिगर्रिं ॥ ३२६॥ ते रामस्वामिनं प्राप्य राजतं विक्रमार्जिताः। परिकासकरिं भ्रान्या चक्रुरुत्याख रेणुशः ॥ ३२७॥ तिलं तिलं तं कृवा च चित्तिपुर्दिनु सर्वतः । नगरान्निर्गतिः सैन्यैर्कृत्यमानाः पदे पदे ।। ३२०।। श्यामलारृक्तसंसिक्तास्तेऽपतन्निकृता भुवि । <del>ग्रज्जनाद्रिदृषत्खाउा धातुस्यन्दो</del>ज्ज्वला इव ॥ ३२१ ॥ तदीयरुधिरासारैः समभूदुड्डवलीकृता । स्वामिभक्तिरसामान्या धन्या चेयं वसुन्धरा ॥ ३३०॥ वबादबकृतं भयं विरमति श्रीः पद्मरागाद्गवेन्नानाकार्मपि प्रशाम्यति विषं गारुत्मतादश्मनः। रकेकं क्रियते प्रभावनियमात् कर्मा श्रित्रहेः परं पुरहेः पुनर्प्रमेयमिक्मानद्विन किं साध्यते ॥ ३३१ ॥

वा दीर्घकाललंख्यो प्रध्या शास्त्र भिताः वा च प्रभा। विधातुरप्यसाध्यं तद्मद्रीडेविंक्तितं तदा ॥ ३३२ ॥ लोकोत्तरस्वामिभिक्तप्रभावाणि पदे पदे। तादृशानि तदाभूवन् भृत्यस्त्रानि भूभृता ।। ३३३ ।। राज्ञः प्रिया रिचता ४ भूद्री उराज्यसविद्यवे । रामस्वाम्युपकारेण श्रीपरीकासकेशवः ॥ ५५४ ॥ श्रयापि दृश्यते शून्यं रामस्वामिपुरास्पदं । ब्रह्माएंड गाँउवीराणां सनायं यशसा पुनः ॥ ३३५ ॥ एवं नानाविधादत्तेर्वासराः स्मापतेर्ययुः । विरुत्नाः स्वपुरे तस्य भूयांसस्तु दिगसरे ॥ ३३६॥ **ग्रनन्याक्रात्तपृथिवीसमालोकनकीत्**की । श्रपारं प्रविवेशाय पुनरेवोत्तरापयं ॥ ३३०॥ कर्त् प्रभावजिज्ञासां प्रिकेतिर्धनदादिभिः। नैर्ऋतेः सक् वृत्तासास्तस्य ते ते तदाभवन् ॥ ३३०॥ नाखापि वा भुवो दृष्टा जाने भानुकरेरपि । राज्ञस्तस्य बभूवाज्ञा तत्र स्वैर्विकारिणी ॥ ३३१ ॥ चिरमञ्जातवृत्तानीमित्रिभिः प्रक्तिस्ततः। प्रत्यावृत्तस्तस्य पार्श्वाद्दृतस्तानेवमुक्तवान् ॥ ३४० ॥ इत्यादिशति वः स्वामी को ४यं मोक्रो भवादशा ।

द्मामिमां मे प्रविष्टस्य प्रतीचध्वे यदागमं ॥ ३४१ ॥ नवं नवं प्रतिदिनं संत्यत्य विजयार्जनं । सुराष्ट्रं संप्रविष्टस्य किं कार्यं मम पश्वव ।। ३४२।। विनिर्गतानां स्वभुवः सरितां सलिलाकरः । न निर्व्यातं तिगीपूणां दृश्यते स्वविधः वाचित् ॥ ३४३॥ तस्मादाचारसारं वा वच्ये स्वविषयाचितं। राज्यं तदनुसारेण निर्विघं कुरुतानघाः ॥ ३४४ ॥ म्रत्रस्यैः सर्वदा रच्यः स्वभेदः प्रभविष्णुभिः । चार्वाकाणामिवेषां हि भयं न परलोकतः ॥ ३८५ ॥ श्रपराधं विनाप्यत्र दण्डा गह्मर्वासिनः। ते कि संभृतवित्ताः स्युर्ड भैया र्ड्यासंश्रयाः ॥ ५८६॥ वर्षीपभाग्यान्यन्नानि चेत्रभूतम्मिता वृषाः। ग्राम्याणां नातिरिच्यंते यथा कार्यं तथा सकृत् ॥ ५४० ॥ ग्रधिकीभूतवित्ता कि वत्सरेणीव ते भृशं। भवेषुडीमराः क्रूरा नृपाज्ञातिक्रमज्ञमाः ॥ ३४६॥ वस्त्रं स्त्रियः क्ष्या भोज्यमलङ्कारा रुया गृहाः। त्रांसाखत्ते यदा जातु ग्रामीपीर्नगरोचिताः ॥ ५**४**६॥ मदादुर्गाण्युपेस्तले संरूच्याणि यदा नृपैः। यदा चानसरज्ञतं तेषां भृत्येषु दृश्यते ॥ ३५०॥

प्रदेशादेकला द्वा वित्तस्य शिक्षणां। म्रन्योन्योद्<mark>षाकृतंबन्धेः कायस्याः संक्ता यदि ॥ ३५१॥</mark> कर्मस्थानानि वीस्के इमापाः कायस्थवस्य । तदा निःसंशयं होयः प्रजाभाग्यविपर्ययः ॥३५२॥ चतुर्भः कुलकं॥ चेष्टानुसारेणोन्नीय द्रुहमाद्यय संविदं । मयोक्तं कृद्ये कार्षमन्तरं राज्ञवीजिमां ॥ ३५५ ॥ प्रत्यासत्तिं मद्कर्ििना दानगन्धेन वायुर्गि जीद्रतिं प्रकिटतरुचिश्चस्तेवाम् द्रस्य । चेष्टा स्पष्टं वद्ति मतिमन्द्रेपुणोन्नेयतवा जनोर्जन्मानरपरिचितां निग्रलां चित्तपृत्तिं ॥ ५५८॥ पुत्रः कुवलयादित्या वज्रादित्यश्च मे समा । भिन्नशीता तपार्श्वात्राधी हैमातुरयोः पु**मः ॥** ३५५ ॥ ज्यायान् राज्ये अभिषेत्राच्यः स च स्याद्दलवान् यदा । तस्याज्ञातिक्रमः कार्यी अवद्विर्नियमात् तदा ।। १५६।। उत्सृत्रज्ञीवितं वापि राज्यं वापि स पार्थिवः । शाचनिया न केमापि स्मरतिदं वचा नम ।। ३५७।। कार्यः कनीयान् न मृपः प्रमादात् क्रियते यदि । नोलंघनीया तस्याज्ञा रूक्यञ्च विषमो ५पि सः ॥ ३५८॥ पान्नेषु मे कमीयान् या ज्ञयायीडा पस्ति दारकः ।

पितामरूसमा भूयो इति वाच्यः य सर्वदा ॥ ३५१ ॥ भर्तुर्ग्हीतंमेराश्याः साभिप्रायाः प्रणम्य तां । म्रानर्चुः पश्चिमामाज्ञां ते वाष्पार्घकणत्यज्ञः ॥३६०॥ उवाच चङ्गुणो तातु सन्निपत्याखिलाः प्रताः। वाष्यैः पतिवियोगाग्रितप्तां सिञ्चन् वसुन्धरां ॥ ३६१ ॥ ्राज्ये कुवलयापीडेा राज़पुत्तोऽभिषिच्यतां । मुगृङ्गीताभिषा राजा गतः स सुकृती दिवं ।। ३६२।। समृते यस्य कृतिना दैवतैः काषवृद्धये। रसिसिडिरकस्मान्मे यस्मात् सास्तमुपागता ॥ ३६३ ॥ ह्रस्था पि कि भूभृत् स भाग्यशक्या कयाचन । कार्याणि घटयन्नासीदुर्घटान्यपि केलया ॥३६४॥ श्रम्भोतानि घनाघनव्यविहेता ऽव्युक्ताघयत्यंशुमान् द्वरस्थो पि पयोधरो पितशिशिरस्पर्श करोत्यातपं । शक्तिः काप्यपरीचितास्ति मक्तां स्वैरं दविष्ठान्यक्रो यन्माकात्म्यवशेन यानि घटनां कार्याणि निर्यस्रणं ॥ ३६५॥ सैकादशदिनाम् सप्त मासान् षट्त्रिंशतं समाः । **एवमाङ्काद्य स मर्की प्रजाचन्द्रा अस्तमाययी ।। ३६६ ।।** तुषारवर्षेर्वक्लेस्तमकाग्रउनिपातिभिः। म्रायीणकाभिधे देशे विपन्नं केचिद्वचिरे ॥ ३६०॥

राजप्रष्ठः प्रतिष्टां स रिचतुं चिरसंचितां । सङ्घटे बाापि दरुनं प्राविचादिति केचन ।।३६०।। केषांचित् तु मते भूभृद्वीयस्यृत्तरापथे । सोज्मर्त्यमुलभां भूमिं प्रविष्टः करकान्वितः ॥३६१॥ श्रत्यद्गतानि कृत्यानि श्रुतान्यस्य यथा किल । विपत्तिरपि भूभर्तुस्तयेवात्यद्गुता श्रुता ॥ ३७० ॥ याता उस्तं खुमणिः पयोधिसलित्तं कैश्चित् प्रविष्टा उपरेः संप्राप्ता दक्तं गतः किल परैलीकतरं कीर्त्यते। जायसे मरुतामरुो मिरुपमप्रस्थानरुवाकिनां निःसामान्यमकृतयोगपिशुना वार्त्ता विपत्तावपि ।। ३७१ ।। ततः कुवलपापीडा भेजे कुवलपेशतां । **जातः कमलंदे**च्यां यः श्रीमान् शक्र इवादितेः ।। ३७२ ।। त्यागेन चक्रे विशदां या उनुरक्तां नृपश्चियं । महोर्गस्वचिमव स्वभावमितनामपि ।। ३७३।। थ्रात्रा तुल्यप्रभावेण कश्चित् कालं व्हतप्रभः। स क्रताशोष्ट्रणात्रांतः प्रदीप इव नारुचत् ॥ ५७४॥ भृङ्गेरिवानुगैदीनलोभात् पर्यायवृत्तिभिः। श्रीर्द्धस्थाभूत् तयोर्द्समत्तिभकटयारिव ॥ ५७५॥ ऋषोभयधनाद्यि भृत्यचित्रक्या समं।

सुधांशोरिव द्वीसा नूनं विसद्शोज्भवत् ॥ ५१८॥ परिकासपुरात् पित्र्यां नानापकरणाबलीं । स जकार दुराचारी भूभृलीभवशंवदः ॥ ५१५॥ रागिणा भूमिपालस्य भूयस्योजनःपुरस्चियः। वीजाग्रस्येव वडवास्तास्ताः समभवन् प्रियाः ॥ ३१६॥ विक्रयेण प्रयच्छन् स झेच्छेभ्यः पुरुषान् बक्रन् । ह्मेहोजितां व्यवकृतिं प्रावर्तयत मएउले ।। ५१७।। सप्ताब्दान् बसुधां भुक्ता सो प्रतिसंभागजन्मनां । त्रगाम संचयं च्माभृत् चयरोगेण किल्विषी ॥ ३१६॥ तस्मान्मञ्जरिकादेव्या जाता राजा प्रजानकः। ततः पृथिव्यापीडा प्रभूत् समासाश्चत्रः समाः ॥ ५११ ॥ जातो मस्ताभिधानायां विष्ययात् सप्त वासरान् । संग्रामापीउनामाथ तमुत्पाद्याभवज्ञृयः ।। ४०० (। श्रातरी ता समासाख राज्यं नेव व्यराजत । क्रेमसिशिशावाप्य चएउांशोरिव मएउलं ॥ १०१॥ शात्ते ज्य संग्रामापीडे कनीयान्विप्ययात्मजः। राजा श्रीमान् जयापीउः प्राप राज्यं ततः क्रमात् ॥ ४०२॥ पितामऋसमा भूयादित्यमात्यवचः स्मर्न्। जिगीषुः संभृतबत्नेा दिग्जयाय स निर्यया ।। <sup>१</sup>०५ ।।

## ॥ चतुर्थस्तरङ्गः ॥

स्वदेशादेव नयविद्धशं नीतैः समं नृपैः। वृद्धान् पप्रच्छ् निर्गच्छ्न् कश्मीरद्वारगोचरान् ॥ ४०४॥ पितामकृत्यं नः तेन्यं कियन्निर्गच्छ्ता अवत् । इति ब्रूताय यात्रासु यूयं संख्यातसैनिकाः ॥ ४०५॥ ... कृतस्मितास्तमूचुस्ते किं प्रश्नेनामुना प्रभा । वस्तु कश्चिद्तिक्रात्तं नानुकर्तुं चमा ५धुना ।। ४०६।। कर्णीरियानां तस्यासीत् सपादं त्वचनीशितुः। **अशीतिस्तु सक्**साणि देवस्याच जयाचमे ॥ ४०० ॥ तदाकार्य जयायीडा बङ्ग मेने न निर्जयं। **बिप्रं** बितेः संकुचन्याः कात्सस्य बत्तवत्तया ॥ ४००॥ **जिगीषोः स्मा**भुजस्तस्य भावमात्नोका तादृशं । द्ध्युर्भावज्ञतां वृद्धाः लिलतादित्यभूपतेः ॥ ३०१ ॥ तस्य दूरप्रयातस्य श्यालो जङ्जाभिधा बलात्। द्रावेगाक्रम्य कश्मीरान् स्वयं भेजे नृपासनं ।। ४१०।। दिने दिने राजसैन्यात् स्वदेशस्मारिणस्ततः। **सैनिकाः स्वान्यवर्तनः स्वामिभक्तिप्**राझुखाः ॥ ४११ ॥ 🤊 प्रख्यापिष्यन् स्वामेव शक्तिं परिकरं विना । निश्चिकाय ज्ञयापींडे। युक्तां काञ्चित् तु संविदं ॥ <sup>४</sup>१२॥ **त्रभङ्गास्तेऽभिमामास्तस्येवासन् मनस्विनः।** 

म्रत्यवर्तत पेरेष वैधात्रीरपि वामताः ।। ४१३ ॥ स विसृज्य भुवं स्वां स्वां भूपतीननुयात्रिकान्। प्रयागमगमत् सैन्यैः परिमेयेनिजैः समं ॥ ४९४॥ तत्रावशिष्टान् निश्चित्य वाजिनः स मनाज्ञवान् । दिजेभ्या लच्चमेकानं प्रद्दी भूरिदिचाणं ॥ ४१५॥ संपूर्णमन्यो लत्तं यः प्रद्यादत्र वाजिनां। तन्मुद्रयेयं मन्मुद्रा विनिवार्पेत्युदीर्य च ॥ ४१६॥ श्रीजयापीउदेवस्येत्यचरिरुपलिचतां। दिग्देशगामिना मुद्रां गाङ्गस्य पयसो द्दी ॥ ४१७॥ तन्मुद्राङ्कं पयः पीवा गाङ्गमघापि निर्मलं । चित्ते प्रवर्द्धते तापा भूपानामभिमानिना ॥ ४१६॥ स्वदेशागमनानुद्धां सैन्यस्याप्तमुखेन सः। दवा निशायामेकाकी निर्यया करकात्तरात् ॥ ४११ ॥ मगउलेषु नरेन्द्राणां पंयादानामिवार्यमा । गाउराजाश्रयं गुप्तं जयन्ताख्येन भूभुजा ॥ ४५०॥ प्रविवेश क्रमेणाथ नगरं पाण्डवर्डनं । तस्मिन् साराज्यरम्याभिः प्रीतः वार्विभूतिभिः ॥ ४२१ ॥ लास्यं स द्रष्टुमविशत् कार्तिकेयनिकेतनं । भरतानुगमालच्य नृत्यगीतादिशास्त्रवित् ॥ ४५२ ॥

ततो देवगृरुदारशिलामध्यास्त स चर्णा । तेज्ञाविशेषचिकतेर्जनैः परिकृतासिकं ॥ ४२३॥ नर्तकी कमला नाम कासिमसं ददर्श तं। **ग्रसामान्याकृतेः पुंसः सा ददर्श सविस्मया ।।** ४२४ ।। श्रंसपृष्टे ज्य धावनं करं तस्यान्तरान्तरा । म्रचित्तयत् ततो गूढं चर्त्रेष भवेद्रव ॥ ४२५ ॥ राजा वा राजपुत्री वा लोकोत्तर्कुलोद्भवः। **एवं ग्र**कीतुमभ्यासः पृष्ठस्थाः पर्णावीठिकाः ॥ ४२६॥ श्रंसपृष्ठेन येनायं लसत्याणिः प्रतिचाणं । \* लोलश्रात्रपुटो मदोत्कमधुपापातात्यये ५ पि दिपः सिंक्रो॰सत्यिप पृष्ठतः कर्त्कुले व्यावृत्त्य विप्रेक्तिता । मेघान्मुख्यशमे प्रयशासवद्नो द्वीर्णस्वरो वर्हिणस्रेष्टाना विर्मे जत्र हेतुविगमे प्यभ्यासदी घीस्थितिः ॥ ४५७॥ इत्यसिश्चसयसी सा कृवा संक्राससंविदं । साखीमभिन्नकृद्यां विससर्ज तदिसकं ॥ ४२०॥ प्राग्वत्पृष्ठं गते पाणी पूगलण्डांस्तयार्पितान् । वक्रा बिपज्जयापीयः परिवृत्त्य ददर्श ता ।। ४२१।। भूसंज्ञयासि कस्य वं पृष्टाया इति सुभुवः। द्दन्या वीढिकास्तस्या वृत्तात्तमुपलब्धवान् ॥ ४३०॥

तया जनितदाचिषयस्तेस्तेर्मधुरभाषितेः। सख्याः समाप्तनृत्याया निन्ये स वसतिं शनैः ॥ ४३१ ॥ श्रयाम्यपेशलालापा तथा तं सा विलासिनी । उपाचरत् परार्खिश्रीः साज्यभूदिस्मिता वथा ॥ ४३२॥ ततः शशाङ्गधवले संज्ञाते रजनीमुखे । पाणिनालम्ब्य भूपालं शय्यावेश्म विवेस सा ॥ १३३॥ ततः काञ्चनपर्यद्वशायी मेरेयमत्तवा। तयार्थि ता प्रि शिथिलं विद्धे नाधरांशुकं ॥ ४३४॥ प्रवेशयनिव वृरुद्वनस्तां सत्रपां ततः। दीर्घबाद्धः समाश्चिष्य स शनैरिदमब्रवीत् ॥ ४३५॥ न वं पद्मपलाशाचि न ने कृदयकारिणी। किं तु कालानुरोधा ज्यं सापराधं करोति मां ।। ४३६ ।। दासस्तवायं कल्याणि गुणैः क्रीता अस्यकृत्रिमैः। म्रचिराङ्मातवृत्तासा ध्रुवं दाचिएयमेष्यसि ॥ <sup>४</sup>३७॥ कार्यशेषम्निष्याख सङ्जं मानिनि कञ्चन । ग्रभोगे कृतसंकल्पं सुखानां वमवेकि मा ॥ १३६॥ · तामेवमुक्ता पर्यक्षं साङ्गलीयेन पाणिना । वादयन्निव निःश्वस्य श्लोकमेतं पपाठ सः ॥ ४३१ ॥ श्र**समाप्ततिगीषस्य स्त्रीचित्ता** का मनस्विनः।

**ग्रनाक्रम्य जगत् सर्वे ना सन्ध्या भजते रविः ॥ ३**४० ॥ क्षोकेनात्मगतं तेन पठितेन मक्तिभुजा । सा कलाकुशलाज्ञासीन्यकालं कश्चिदेव तं ॥ <sup>88</sup>१॥ गसुकामं च तं प्रातर्नृपं प्रणियनी बलात् । **ग्रर्थि**येवा चिरं कालमप्रस्थानमयाचत ॥ ४४२ ॥ एकदा वन्दितुं सन्ध्यां प्रयातः सरितस्तटं । चिरायाता गृरुं तस्या ददर्श भृशविद्धलं ॥ ४८३ ॥ किमेतदिति पृष्टाय तमूचे सा शुचिस्मिता। सिंक्रो पत्र सुमकान् रात्री निपत्याकृति देकिनः ॥ ४४४ ॥ नर्नागाश्वसंहारः कृतस्तेन दिने दिने। वया द्वरं चिरायाते तद्भयेन समाकुलाः ॥ ४४५॥ राजाना राजपुत्रा वा तद्वयेन विसूत्रिताः। गुरुभ्या नात्र निर्याति प्रवृत्ते चणदाचणे ॥ ४४६॥ तामिति ब्रुवतीं मुग्धां निषिधा च विरुत्य च। सन्नीउ इव तां रात्रिं जयापीडेग प्रत्यवास्यत् ॥ ४४७॥ श्रपरेखुर्दिनापाये निर्गता नगरानरात्। सिंकागमप्रतीन्नो ४भून्मकावरतरोर्धः ॥ ४४६ ॥ **ऋदश्यत ततो द्वा**इत्फुल्लवकुलच्छ्विः। **ऋट्रुः**सः कृतानस्य संचारीव मृगाधियः ॥ ८४६ ॥

श्रध्वनान्येन यात्तं तमघ मन्यरगामिनं । राज्ञसिंके। नदन् सिंकं समाक्क्यत केलया ॥ ४५०॥ स्तब्धश्रोत्रो व्यात्तवहाः कम्प्रकूर्त्तः प्रदीप्तदुक् । उदस्तपूर्वकायस्तं सगर्जः समुपाद्रवत् ॥ ४५१॥ तस्यान्यस्याननविले कफोणिं पततः क्रुधा । निप्रकारी जयापीडे वत्तः नुरिकयाभिनत् ॥ ४५१॥ शोणितं जम्धगन्धेभितन्द्रराभं विमुचता । एकप्रकार्भिन्नेन तेनात्यवत डीवितं ।। ४५३।। ग्रामुक्तव्रणपट्ः स कफोणिमय गोपयन् । प्रविश्य नर्तकीवेश्म निशि सुष्वाप पूर्ववत् ॥ ४५४॥ प्रभातायां विभावयीं श्रुवा सिंहं रुतं नृपः। प्रकृष्टः कीतुकाद्र्र्ष्टुं जयत्ता निर्यया स्वयं ॥ ४५५ ॥ स दृष्ट्वा तं महाकायमेकप्रकृतिसंद्धतं । साश्चर्या निश्चयान्मेने प्रकृतीर्ममानुषं ॥ ४५६॥ तस्य दत्तान्तरालब्धं केयूरं पार्श्वगार्पितं । श्रीजयापीउनामाङ्कं ददशीय सविस्मयः ।। ४५७।। स्यात् कुर्तो ४त्र स भूपाल इति ब्रुवति पार्धि वे। जयापीउागमाशङ्कि पुरमासीद्वयाकुर्ल<sup>े</sup>।। ४५**८।**। ततः पारान् विमृष्येव जयसः जितिपो अबवीत् ।

प्रकृषीवसरे मूठाः कस्मादी भयसंभवः ॥ १५१॥ भ्रूयते कि जयापीडेा राजा भुजबलोर्जितः । केनापि केतुना भ्राम्यनेकाकोव दिगत्तरे ॥ ४६०॥ राजपुत्तः कछाट इत्युक्ता कत्त्यापादेव्यसा । तस्मे नियमिता दातुं निष्युन्नेषा सता मया ।। ४६१ ॥ 🗸 साजन्वेष्यश्चेत् स्वयं प्राप्तस्तद्रबाद्ध्रणोच्ह्या । रबदीपं प्रतिष्ठामा निधानासादनं गृक्तत् ॥ ४६२॥ म्रस्मिन्नेव पुरे तेन भाव्यं भुवनशासिना । ब्रूयादेनं समान्वेष्य योऽस्मै द्यामभीव्सतिं ॥ ४६३॥ वाचि सप्रत्ययाः पारा भूपतेः सत्यवादिनः । **ग्रन्विष्य कमलावासवर्तिनं तं न्यवेदयन् ।।** ४६४ ।। मामात्यातः पुरो ४ भ्येत्य प्रयत्नेन प्रमाग्व तं । ततः स्ववेश्म नृपतिर्निनाय विद्धितोत्सवः ॥ ४६५॥ कल्याणदेव्यास्तेनाथ कल्याणाभिनिवेशिना । राजलब्म्या व्यपास्ताया इव सो जियक्त् करं ।। ४६६ ।। व्यधादिनापि सामग्रीं तत्र शक्तिं प्रकाशयन् । पञ्च गौडाधिपान् जिला खशुरं तदधीखरं ॥ ४६७॥ गतशेषं प्रभुत्यक्तं सैन्यं संवारुयन् स्थितः । मित्रशमीत्मजा देवशमीमात्यस्तमायया ॥ ४६०॥

निजदेशं प्रति ततः स प्रतस्थे तदर्थितः । **ग्रग्ने जयश्रियं कुर्वन् पश्चात् ते ज्य मुलोचने ॥ ४६१ ॥** सिंकासनं जितादादी कान्यकुब्बमकीभुजः। स राज्यककुदं राजा जकारीदारपीरुषः ॥ ४००॥ तस्मिन् प्रविष्टे स्वभुवं स्पूर्जदूर्जितविक्रमे । मैन्येस्समं समित्सङ्जेर्डङ्जो योद्धं विनिर्ययो ॥ ४७१ ॥ पुष्कलेत्राभिधे ग्रामे तेन साई सुदारुणः। जयापीउस्य संग्रामः सुबद्गमि दिनान्यभूत् ॥ ४७२ ॥ श्रनुरुक्तप्रज्ञा राजा जङ्जराज्यासिक्ष्णुभिः। युधि सो ४ न्विष्यमाणा ४ भूद्धाम्या ठविकमण्डलैः ॥ ४७३ ॥ श्रीदेवो ग्रामचण्डातः प्राप्ता ग्राम्येः समं युधि । को पत्र जन्ज इति भ्राम्यन् योधान् पप्रच्छ सर्वतः ॥४७४॥ तृष्णार्ते स्वर्णभृङ्गारात् पिवनं वारि तस्य ते । रणमध्ये स्याद्वढं तं द्वरात् समदर्शयन् ॥ ४०५ं॥ भ्रमयन् चेपणीयं स चिप्ताश्मानं तदानने । साे प्यं क्तो मया जङ्ज इत्यमाघक्रिया प्रमद्त् ॥ ४०६॥ साक्षायकाय राज्ञो ऽकं यामीत्युक्तार्थिताशनः । मातुर्रुसन्या ज़ज़्स्य प्रतिज्ञाय यया बधं ।। ४००।। श्रश्मसंरुग्नभीमास्यं मुमूर्षु पतितं ख्यात् ।

विचेष्टमानं मेदिन्यां जङ्जं त्यका ययुर्निजाः ॥ ४०६॥ स समर्थाकितापातचित्रासततरुस्थितः। द्रोक्। ज्ञितन राज्येन त्रिभिविषैर्व्ययुज्यत ॥ ४०१ ॥ न्यासापकाराद्वणिज्ञां वेश्यानां कामिवसनात्। द्रोक्।चोपनता राज्ञामस्थिरा एव संपदः ॥ ४००॥ क्ते जड़्जे जयापोउः प्रत्यावृत्त्य निजां श्रियं । जग्राक् दोष्णा भूभारं कृत्येन च सतां मनः ॥ <sup>४८१</sup>॥ प्रपेदे यत्र कल्याणं स विरोधिखधात्रृपः । देशे कत्याणपुरकृत् तत्र कत्याणदेव्यभूत् ।। ४६२ ।। राजा मद्भागापुरकृषक्रे विपुत्तकेशवं । कमला सा स्वनाम्नापि कमलाख्यं पुरं व्यधात् ॥ ४८३ ॥ महीप्रतीहार्यीठाधिकारं प्रतिपच सः। कल्याणदेवी दान्निण्याद्करोद्धिकोत्रतिं ।। ४८४।। उत्पत्तिभूमे। देशे अस्मिन् द्वारू तिरोक्ति।। कश्यपेन वितस्तेव तेन विद्यावतारिता ॥ १८५॥ वचा मूर्खी प्यमित्येव कस्मैचिद्दरते स्फुटं। सर्वज्ञानं दद्चक्रे सर्वान् विद्याभियोगिनः ॥ १८६॥ देशासरादागमय्य व्याचन्नाणान् नमापितः। प्रावर्तयत विच्छित्रं मकाभाष्यं स्वमाउले ॥ ४००॥

त्तीराभिधाच्छ्द्विकोपाध्यायात् संभृतस्रुतः । बुधेः सक् यया वृद्धिं स जयापीउपिएउसः ॥ ४८८॥ भूपतिरात्मनः स्पर्डी चत्तमे न स कस्यचित्। श्रात्मनस्तु बुधेः स्पर्द्धा शुद्धधीर्वस्त्रमन्यत ॥ ४८१ ॥ तावत् पण्डितशब्दो प्रभूद्राजशब्दाद्वि प्रयुः । तेस्तेर्देषिर्नतु ह्यानिं कात्नात्तर्वदाययौ ॥ ४१०॥ नृपती विद्ययत्ते राज्यसाम्मुख्यकं जिभिः। गृका बभू वुर्विड्रषां ब्याप्ताः सेवागतेनृपैः ॥ ४११॥ समग्रहीत् तथा राज्ञा सो ४न्विष्यन् निखिलान् बुधान् । विद्वहुर्भित्तमभवद्ययान्यनृपमपंउले ॥ ४१२॥ श्रध्यचा भक्तशालायां शुक्रदत्तस्य मिल्लाः। विदत्तया षक्रियाख्यस्तेन स्वीकृत्य वर्द्धितः ॥ ४१३ ॥ विद्वान् दीनारलज्ञेण प्रत्यक्ं कृतवेतनः। भृहे। अध्यात्र म्यायितः ॥ १६४॥ स दानादरगुताच्यं कुढ़िनीमतकारिणं। कविं कविं बलिरिव धुर्ये धीसचिवं व्यधात् ॥ ४१५॥ मनार्थः शङ्कदत्तश्चरकः सन्धिमास्तथा । बभूवुः कवयस्तस्य वामनाग्वाश्च मिल्लाः ॥ ४१६॥ मुस्वप्ने पश्चिमाशायां लक्तयनुद्यं रवेः।

दशं धर्मीत्तराचार्यप्रविष्टं साध्वमन्यत ॥ ३६७॥ सचेताः संस्तवव्यक्तविवकृत्वा बभूव सः। भावानां भुज्यमानानामास्वादासर्वित्रृपः ॥ ४१०॥ **ऋपश्यद्विर्मकास्वादान् भावान् स्वाद्**विवेकिभिः । किं ज्ञेयमशनादन्यत् च्मापैरन्थेरिवोत्तभिः ॥ ४११ ॥ श्राद्रहस्य चितां कृतानुमर्गोायोगप्रियालिङ्गनं पुर्छ्वे बुद्रवपानमुल्वगाम्हामारुप्रलुप्तस्मृतेः । वीतासीर्वतंसमाल्यवलयामादश्च यादम्भवेद्गावानां सुभगः स्वभावमिस्मा निश्चेतसस्तादृशः ॥ ५००॥ मस्रविक्रमयोस्तस्य द्वयोर्दर्पणयोरिव । रकेव विदिता मूर्तिः सक्स्रगुणतां येया ।। ५०१।। श्रकुर्वन् विगुणामाज्ञां लङ्केन्द्रात् पञ्च राज्ञसान् । तेनानयेति जगदे द्वता जातु पुरःस्थितः ॥ ५०२॥ सान्धिविग्रहिकः साज्य गच्छन् पातच्युतोजम्बुधा । प्राप पारं तिमिग्रासं तिमिमुत्पाख निर्गतः ॥ ५०३॥ प्रियमर्त्यी रामभक्त्या नृपाज्ञालेखदायिनं । स्वदेशमनयद्त्रीरचीभिस्तं विभीषणः ॥ ५०४॥ द्वतं वित्तेः पूरियवा सरीज्याधं च राजसैः। चक्रे जयपुरं कोढ़ं त्रिविष्टयसमं नृपः ॥ ५०५॥

बुङ्ग्रयं महाकारं विकारं च विधाय सः। नगरात्तर्ज्ञयादेवीं पुण्यकमी स निर्ममे ।। ५०६।। तत्पुरे चतुरात्मा च शेषशायी च केशवः। विष्णुत्नोकस्थितिं त्यक्का ध्रुवं बधाति सन्निधिं ॥ ५०७॥ श्रन्यत् कमीसरं किञ्चित् कार्यिवा स राचसान् । प्यधात् कारुभिरेवाम्भ इति शंसित केचम ॥ ५००॥ स हि स्वप्ने जलात्तर्में कुरु दार्वतीमिति। उत्तः कंसारिणा चक्रे विनिर्माणं तथाविधं ॥ ५०१॥ श्रीदार्वत्यधिष्ठानं बाग्न कोटं तथास्त्रसी । **ग्रभ्यत्तरं जयपुरं ब्रूते प्यार्व्या**खिलो जनः ॥ ५१०॥ मस्री पञ्चमकाशब्दभाजनं जमतीभुजः। तस्मिन् जयपुरे कोट्टे जयदत्तीव्यधान्मठं ॥ ५११॥ राजन्तुः प्रमादस्य जामाता मधुरापतेः । **ग्राचाभिधा व्यर्**चयच्छुचिराचेश्वरं हुरं ॥ ५१२ ॥ पुनः संभृतसामग्र्या दिग्जयाय विनिर्यया । बलैर्जलिवेलाद्रीन् द्राघयत्रलपुर्दिपेः ॥५१३॥ संप्रविष्टापि पूर्वाद्रिमविच्छित्रा किमाचले । भगीर्यस्य गङ्गेव रेजे तस्यानुगा चमूः ॥ ५१४॥ सार्डे प्रचाउँश्वाखालीरटनः कटकाद्विः।

तस्यासन् यामिका रात्री सुम्मुनिप्रमुखा नृपाः ॥ ५१५॥ मामान्यद्विनयादित्य इति प्रख्यापयन् नृपः। पूर्वाशां विनयादित्यपुरेणालङ्गतां व्यधात् ॥ ५१६॥ श्रभ्युत्सेकेन सरुसा सारुसाध्यवसायिनां। श्रीरारोक्ति सन्देकं मक्तामपि भूभृतां ॥ ५१०॥ भीमसेनाभिधानस्य स दुर्गे पूर्वभूपतेः। निःशब्दो व्रतिभिः सार्ड व्रतिलिङ्गी विवेश यत् ॥५१०॥ तं रन्ध्रान्वेषिणं तत्र परिज्ञाय चिरस्थितः। श्राता ज़ज़स्य सिद्धाच्या गता राज्ञे न्यवेदयत् ॥ ५११ ॥ भूपतिभीमसेना ज्य राज्ञाकस्माद्बबन्ध तं । नङ्गषाजगरो भीममिव भीमपराक्रमं ॥ ५२०॥ तिस्मन् वीरे तथा बडे धुर्ये पुरुषकारिणां । वारुषदेषिणा जाने देवेनात्रमितं शिरः।। ५२१।। जयापीउस्वसंमूठा व्यसने प्यतिदारुणे। तांस्तान् संचित्तपत्रासीद्वपायानुद्योन्मुखः ॥ ५२२ ॥ श्रत्रासरे नरपतेः पौराणामतिइस्तरा । त्नूतामयकृता व्यापद्वद्ययत मण्डले ॥ ५२३॥ श्रामयः स्पर्शसंचारी तत्र व्यापाद्कश्च सः। देशदोषादतो जनुर्लूताव्याप्ता विवर्ज्यते ॥ ५२४॥

तदाकार्य जयापीडे। जातीपायप्रयुक्तधीः । स्वभृत्येनोपपुत्तानि द्रव्याण्यासीतवान् रहः ॥ ५२५ ॥ तैः पित्ताद्रेचकेर्युतिङ्खलित्पत्ता । वक्छवरं । वबवृत्तपयश्चाङ्गे स्निष्ठा स पिउकाे अवत् ॥ ५१६॥ तं लूताव्याप्तमाकार्य विपन्ना रिन्नणां मुखात्। विपत्स्यते ध्रुवमिति धाावा देशाह्विस्र्यधात् ॥ ५१०॥ एवं स्वमतिमासात्म्यात् ससीर्पी। विपदर्णवात् । व्याप्तव्यामाग्रकीहुर्गे वशस्य परिपन्यिनः ॥ ५२०॥ यः सर्वकालमबुधैः परिकृत्यमाना मूलाङ्कराचापि न जातु पुरस्करोति । व्यापत्सु शास्त्रवियपी स फलं प्रसूय पुंसः किलेकपद् एव लुमात्यल<del>दमीं</del> ॥ ५२<del>१</del>॥ तमेक्द्भिसन्थातुं विखाविक्रमसंयुतः। मायाव्यरमुडिनीम राजा नेपालपालकः ॥ ५६०॥ **त्रकृतप्रणितिस्तस्य प्रविष्टस्य स्वचण्डलं ।** श्रगात् सुदूरमध्वानं संसैन्वा प्यससार् सः ॥ ५३१ ॥ जिगीषोस्तस्य तु तथा तत् तत् पार्<del>धिचनिर्जयः</del>। पृथक् प्रयत्ननिर्वर्त्यो नाभृत् तदनुप्तारिणः ॥ ५३२॥ मग्रं क्वापि क्वचिद्श्यं प्रतिदेशं स वैशिणं।

श्येनः क्यातं कत्तात्तरिवान्विष्यन् जगाम सः ॥ ५३३॥ तता अनिः शेषितापाये तस्मिन् कुर्वन् स दिग्जयं । **ग्राशत्राब्धेस्तरे सिन्धास्समुपावेशयद्वलं ॥ ५३४**॥ प्रतस्ये दिवसेदि त्रेश्य पूर्वाणिवान्युखः। कर्षन् वेलानिलस्पर्शीत्सृष्टध्वज्ञपटाश्चमूः ॥ ५३५॥ ततस्तिस्मिन् सिर्त्यारे दिन्नणिस्मिन् न्नमापतेः। तस्थावरमुडिः सैन्यं स्वच्छत्रांकं प्रकाशयन् ॥ ५३६॥ भूरिभेरीरवोदारि प्रबलं वीच्य तदलं। प्रजङ्वाल जयापीडः पीतसपिरिवानलः ॥ ५३०॥ स जानुद्रघं निर्विघं पश्यत्रघे सिर्ज्जलं । अपूर्ववादभूमितः क्रुद्धस्तत् तं व्यगास्त ॥ ५३०॥ मध्यं प्राप्ते नृपे पूर्णा बेलया वर्द्धमानया । श्रकाले अयुद्गाधाम्भाः सार्णवाभ्यर्णमा सरित् ॥ ५३१॥ नरनागाश्चबङ्गलं तथा सैन्यं मकीपतेः। प्रवृद्धया प्राव्यमानं चाणात् संचयमायया ॥ ५४०॥ नृपतिवी चिसंमर्दभ्रंशिताभर्णांशुकः। बाङ्गभ्यां लक्र्रीष्टिक्द्न् जलैर्द्र्रमनीयत ॥ ५४१॥ एकस्य करुणाक्रन्दैः सैन्यस्यान्यस्य गर्जितेः। सरित्तरङ्गचेषिश्च बभू वुस्तुमुला दिशः।। ५४५।।

चिप्रकारी स दतिभिः सन्नद्धैः सरितो अनरात् । स चाकृष्य ज्ञयापीउं बबन्ध विक्तितात्सवः ।। ५४३ ।। दैवस्याम्बुमुचग्र नास्ति नियम को प्यानुकूल्यं प्रति व्यञ्जन् यः प्रियमुत्करं घरयते जन्ताः चाणाद्प्रियं। चिप्रं दीर्घनिदाघवासर्विपत्संतापनिवीपणं प्राडुष्कृत्य वनस्पर्तेः प्रकुरुते विखुद्दिसर्गे च य ।। ५४४ ॥ स कालगपिउकातीराश्रयात्युद्याश्मवेश्मिन । निचित्तेप जयापीउमाप्तानां रित्ताणां करे ।। ५४५।। तथा काश्मीरिको राजा निमग्नो व्यसने पुनः। स किंकर्तव्यतामूहः शुचा गूहमद्द्यत ॥ ५४६॥ कलावत्सु शशाङ्को ४पि तेजस्विष्वर्यमापि तं। न ददर्श यथा धीमान् स रर्ज्ञ तथा नृषः ॥ ५४०॥ म्रपश्यत्रिर्गतः किञ्चिदालोकन्यस्तलो<del>चनः</del> । त्रासन्नां तिरिनीमासीरुपायांश्च स चिसयन् ।। ५**४**८॥ **त्रवस्थावेदकास्तत्र ग्रथिताः पृथिवीभुजा** । म्राद्रीतः कर्षोः श्लोकाः स्मर्यते ज्यापि सूरिभिः ॥५४१॥ तथा तस्मिन् स्थिते मानी देवशर्मैव मस्त्रिषु । चित्तयन् स्वामिसंमानमनिशं पर्यतप्यत् ॥ ५५०॥ भर्तुः स्वदेकृत्यागेन स कितं कर्तुमुखतः ।

हुतैररमुडेश्रक्रे प्रियवाग्भिः प्रत्नाभनं ॥ ५५१ ॥ जयापीउश्रिया साकं राज्यं कश्मीरमएउले । दास्यामि तुभ्यमित्यस्य द्वतैः स श्रावितोजभवत् ॥ ५५५॥ प्राप्तेषु प्रतिदृतेषु पूर्णायामय संविदि । गृक्तीतकरको मल्ली नेपालविषयं येया ।। ५५५।। स कालगण्डिकासिन्धीर्र्वाचि कटकं तटे। स्थापियवा परं पारं वैया मितपरिच्हदः ॥ ५५८॥ सामन्तिरयमायातिस्तां सभा संप्रवेशितं । सत्कृत्यार्मुडिः प्रस्तं न्यवेशयत विष्टरे ॥ ५५५ ॥ श्रध्वश्रास इति ह्रिप्रं प्रतिमुक्तः चमाभुंता । तिद्वमृष्टोपचार्स्तिनायावसंये दिनं ॥ ५५६ ॥ स चार्मुडिभूभृच पीतकाशी परस्परं। **त्रासतां निर्ज्ञ ने अस्येम्युः कर्तव्यकृतनिश्चया ।। ५५७।।** नृपमूचे अय सचिवो जयापी उर्जितं धनं । श्रस्ति सैन्ये तदाप्तानां तस्य वा विदितं च तत् ॥ ५५६॥ दानेन भविता माचस्तवेत्युक्ता विमारुषन्। तस्मात् तं प्रष्टुमिच्हामि का वसु न्यस्तमित्यर्ह ॥ ५५६॥ श्रत एव मया सैन्यं संकृतं न प्रवेशितं । यदेतन्मध्यगाः शक्या न बद्धं न्यासधारिणः ॥ ५६०॥

तस्माद्कैकमाङ्गय तेषु बद्धेषु सैनिकाः। कापमञ्जातकृद्या न यास्यिति विवत्तवः ॥ ५६१ ॥ र्वं विमाक्तितत् तस्मात् प्राप्ताे प्याप्तां स लब्धवान् । बद्धस्य प्रयेषा पार्श्व जयापीउमक्रीभुजः ॥ ५६२ ॥ तदालोकमजं शोकं दर्शयन् धेर्यसागरः। गृरुं तिन्नर्जनं कृता चित्रं पत्रच्ह तं नृपं ॥ ५६३ ॥ श्रपि वया निजं तेजी भित्तिभूतं न कारितं। तिसम् हि सित सिध्यसि साक्सालेख्यकल्पनाः ॥ ५६४॥ स तं बभाषे निःशस्त्रा मिलनेवं व्यवस्थितः। श्रद्भतं कर्न किं कुर्वी श्रियमाणेन तेजसा ।। ५६५।। मस्री तमूचे तेज्ञश्चेद्राजम् न निसृतं तव । ज्ञानीकि तत्न्नणेनैव लंघितं विपद्णवं ॥ ५६६॥ श्रपि वातायनाद्स्मात् पतिवा निम्नगाम्भसि । पारं गत्तुं समर्थी पित सैन्यं कात्र नितं तव ॥ ५६०॥ राजा जगाद तं नास्मात् पतिवात्थीयते श्म्भसः। विना दृतिं दृतिश्चात्र द्वरूपातादिदीर्यते ॥ ५६०॥ तस्मात्रायमुपाया ५त्र न च नाम विमानितः । बक्ज मन्ये तनुत्यागमन्मिर्मध्यापकारिणं ।। ५६१।। इति निश्चित्य साजमात्यस्तमवादीन्मकीपते।

विहः केनाप्युपायेन वह बं मालिकाद्वयं ।। ५७०।। प्रविश्येकाकिनेवाय द्रष्टचाः संभृता मया। सरिद्वत्तर्षोापायः साजनुष्ठेयोज्यशङ्कितं ॥ ५७१ ॥ श्रुतेति निर्गतो गवा पायुद्धालनवेश्म सः। सविलम्बं विहर्वेलां तरुक्तामत्यवारुपत् ॥ ५७५॥ एकाकी संप्रविष्टाेश्य तं ददर्श च्युतं चिती। विपन्नं गलमुद्ध दृष्या चेलचीर्षा ॥ ५७३॥ सम्बो व्यापाद्दिततनुः श्वासापूरितविग्रहः। श्रमेखोण्हं तव दतिमीमाहृक्य तरापगा ॥ ५७४॥ म्रारोह्द्रुरुबम्धाय स्वोवीरुष्णीषपरिका । बद्धा मया वां प्रविश्य सिप्रमेव पताम्भसि ॥ ५७५ ॥ नखनिर्मिन्नगात्राम्नलिखितामिति संविदं । दृष्ट्वा चावाचयत् कारुमिबद्धाशुकपछवि ।। ५०६ ।। तिलकं ॥ विस्मयसेक्योः पश्चात् पूर्वे स सरितस्ततः । प्रवाहे पतितो राजा परं पारं समासदत् ॥ ५००॥ प्राप्तरीन्यः प्रविश्याय चर्गानैव निनाय सः। तमशेषं सभूपालं नेपालविषयं चयं ॥ ५७६॥ रिचापोपि न यावत् तमजानन् बन्धनास्युतं । तावदेव कथारीषं विषयं तं चकार सः ।। ५७१।।

नृत्यत्कबन्धः स्वर्गस्त्रीमुक्तस्रक् तूर्यघाषवान् । भूपतेर्बन्धनान्मोच्चे बभूव समरोत्सवः ॥ ५८०॥ दावानलोल्वणभुवा गिर्यो निदाघे यंत्रेव द्वरमितरे परिवर्जनीयाः। तत्रेव संभवति सान्द्रक्मिद्रवाद्रिश्चित्रं तुषारशिखरी नितरां निषेचाः ॥ ५८१ ॥ जजादीनां चणे यत्र जन्म स्वामिद्रकामभूत्। तत्रेव मिल्लणिश्चत्रं कृतिनो देवशर्मणः ॥ ५८२॥ नाभूदिसदशः सूनु स पितुर्मित्रशर्मणः। तमामवा भासुरस्य भानोरिव शनैश्वरः ॥ ५८३॥ र्चारत्नोपमे तस्मिन् सचिवे श्त्तसुपागते । प्राप्तामि श्रियं मेने नृपतिकीि स्तामिव ॥ ५६४॥ तस्य दिग्विजयस्यासे मानह्मानिर्विनिर्यःया । मानसात् पृथिवीभर्तुर्नामात्या ५पि क्रिया पुनः ॥ ५८५॥ चित्रं जितवतस्तस्य स्त्रीराज्ये माउलं मरुत् । इन्द्रियमामविजयं बक्तमन्यतं भूभुजा ॥ ५८६॥ कर्णभीपरृमाबद्य स्त्रीराज्यात्रिर्जितादृतं । धर्माधिकरणाष्यं च कर्मस्यानं विनिर्ममे ॥ ५००॥ दितीयं चलगजास्यं कर्मस्यानमपि व्यधात्।

## ॥ चतुर्घस्तरङ्गः ॥

उपयुक्तं प्रयाणेषु गञ्जेद्व्यस्थिते निजे ॥ ५००॥ किमन्यदू भुजावासनिवासिन्या जयश्रियः। चतारो अम्बुधयो अभूवन् विलासमणिदर्पणाः ।। ५०१।। पुनः प्रविश्य कश्मीरान् स भूपैः परिवारितः। चिराय बुभुते राजा विजनापार्जिता श्रियं ॥ ५१०॥ तं कदाचित्रपं स्वप्ने सर्वाशाविजयार्जितं । पुमान् दिव्याकृतिः को अपि व्याजकार् कृताञ्जलिः ॥ ५१९॥ मुखं बद्धिषये राजन् वसन्नस्मि सबान्धवः । नागेन्द्रो पहुं महाप्रधानामा वां शरणं श्रितः ॥ ५१२॥ द्राविडेा मास्त्रिकः कश्चिन्मामिता नेतुमुखतः। जलाकंाचिणि वित्तेन विक्रेतुं मरुमण्डले ॥ ५१३॥ तस्माचेत् पासि मां तत् ते स्वर्णधातुसुवं गिरिं। स्वदेशे दर्शियष्यामि स्फीतापकृतिकारिणः ॥ ५१४॥ राजा स्वप्ने निशम्येति दिन्तु संप्रेरितैश्वरैः। कुते। 🗸 प्राप्तमानीय तं पप्रच्छ चिकीर्षितं ।। ५१५।। दत्ताभयः स नागाक्तं यथावत् सर्वमुक्तवान् । सविस्मयेन भूभर्त्रा स्वयं भूयोज्ययमृच्छत ॥ ५१६॥ भूरि योजनविस्तीणीत् सरसेर अथनरात् वया । नागः प्रभावोत्कृष्टः स निष्क्रप्टं शक्यते कथं ।। ५१७।।

स तं व्यक्तिज्ञपद्राक्तविक्यामस्त्रशक्तयः। ताश्चेदिदत्त्वसे सिप्रमेत्याश्चर्यं विलोकाता ॥ ५१६॥ श्रयानुगम्यमानः स राज्ञा प्राप्तः सरो प्रतिकं । म्रभिमत्त्योक्तितीर्वाषीर्वहाशो**्शोषय**क्कालं ॥ ५६६ ॥ राजाऽपश्यत् ततः पङ्के लुठतं मानुषानमं । वितस्तिदेश्यमुरगं भूरिक्सवारगान्वितं ॥ ६००॥ मस्रसंकोचितं राजन् गृह्याम्यमुमिति ब्रुवन् । मायकीरिति भूपेन सो अभिधाय न्यषिध्यत ॥ ६०१॥ तूर्णी राजाज्ञयां याते मस्त्रवीयि प्य संस्ते । सरोज्भूत् प्रागवस्यं तत् पुनर्व्वातं दिगत्तरं ॥ ६०२॥ द्राविउं द्रविणं द्वा विमृत्याचित्तयत्रृपः। दयान् नायायासी नागः कषं स्वर्णाकरं गिरिं।। ६०३।। ध्यायसमेव तं स्वप्ने ततः प्रोवाच पन्नगः। केनेापकारेण गिरिः स्वर्णसूर्दश्यति तव ।। ६०४।। स्वदेशाण्यं विदेशाण्यमिति बुद्धेः प्रवर्तकः। श्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां स्थित्यभ्यासः शरीरिणां ॥ ६०५॥ शर्णं वामक्मगामवमानभवात् पुनः। शर्ण्येन सता तत् तु भवतेव प्रदर्शितं ॥ ६०६॥ उद्न्वानिव यो ज्ह्वाम्या ज्ञायते संभ्रितेः प्रभुः।

क क्रीस्ततो जन्या साजन्येर्यत् तेषामग्रे जिभूयते ॥ ६००॥ याभिरन्याभिर्भृताभिरीचितस्त्रातुमच्चमः। तासां केनाभिमानेन स्त्रीणां द्रच्याम्यकं मुखं ।। ६००।। ये कारणसधर्माणा व्यामूहस्य भवाम ते। विउम्व्यमानाः क्रीउपि ते वयं प्राकृता इव ।। ६०१।। श्रय वा श्रीमदान्धानामप्रेत्तापूर्वकारिणां । यत्किञ्चन विधायिवं पार्थिवानां किमदुतं ॥ ६५०॥ मन्यसे च्माभुतः क्रीउं।मुन्नतानां विमाननां। यावड्डीवनु सञ्चासं मर्पां तां विदन्ति ते ।। ६११-।। उपेच्यपने भूपानां मानः स्वार्थस्य सिद्धये । स तु प्राषाानुपेच्यापि ग्राक्षपत्ते मनस्विना ॥ ६१२॥ मक्ता घे ज्वमन्यसे घटसे च विमानितैः। मानस्वद्रपाभिज्ञवं तेषां केनानुमीयते ।। ६१६।। भवत्त इव तत्रापि न वयं व्यर्थदर्शनाः। तामधातुरसस्यन्दी दर्श्यते तिहिरिस्तव ॥ ६१४॥ इत्युक्ता संविदं तस्मै स्वप्न एव स तां ददौ। यथा प्रबुद्धः प्रत्यूषे प्राप ताम्राकरं गिरिं।। ६१५।। स तस्मात् क्रमराज्यस्थात् ताम्रमाकृष्य निर्म मे । शतं दीत्रारकाेटीनामेकाेनं स्वाभिधाङ्कितं ।। ६९६।।

पूर्ण कािंग्सनं कुर्याग्यः स मां निर्जयदिति । दर्पभङ्गाय भूपानां समयं स्थापयेत्रपः ॥ ६१७॥ समस्या इव स स्माभृत् सावशेषैर्वि चेष्टितेः। चित्तेप तुल्यनिर्माणकुण्ठवायेति भूभृता ॥ ६९८॥ श्रयाकस्मान् मङ्गीपालः प्रजाभाग्यविपर्ययैः । त्यक्का पैतामकुं मार्ग येथा पित्र्येण सो प्धुना । १ ६११।। किं दिग्जयादिभिः क्लेशैः स्वदेशादर्ज्यतां धनं । इत्यर्ध्यमानः कायस्यैः स्वमएउलमद्राँउयत् ॥ ६२०॥ शिवदासादिभिर्लुब्धेर्धनस्थानाधिकारिभिः। प्रविवर्द्धितवित्तेच्हः साः अभूलोभवशंवदः ॥ ६२१ ॥ काश्मीर्काणामुत्यत्रं निजाज्ञाव्यवधायकं। कायस्थवक्रप्रेचित्वं ततः प्रभृति भूभृता ।। ६२२।। मन्नस्तस्य महीभर्तु यी अभूत् तत् तन् नृपायहे । वास्तव्यबन्धचिनायां स एव स्थैर्यमायेया ।। ६२३।। यत् सतां प्रशमादायि पापस्योपदिदेश तत्। ज्ञयापीउस्य पाणिउत्यं प्रज्ञापीउनशोाण्डतां ।। ६२४।। स सीदास इवानेकलोकप्राणापकारकृत्। श्रस्तुत्यकृत्यंसाक्षित्यं स्वप्ने प्रिन समायंगे ॥ ६२५ ॥ कुर्मः किल्विषमेतदेव कुदये कुवेति कैातूकुलात्

स्वेरिएयः चितिपाश्च धिक् चपलतां क्रीयें च कुर्युः सकृत्। पापाक्रात्तिधयो भवस्यथ यथा नात्यान् स्पृशस्यो पि ता हूयते न च ते वथा स्विपतरी प्रतारिप शासत्रपाः ॥ ६२६॥ लोभाभ्यासात् तथा क्रीर्यं स येया वत्सरत्रयं। सक् कार्षकभागेन यथाकार्षीच्छ्रत्फलं ॥ ६२०॥ लब्धवध्वस्तधीर्भूभृत् स्वल्पवित्तलवप्रदान्। सर्वस्वकारिणा मेने कायस्थान् कितकारिणः ॥ ६२०॥ सामुद्रास्तिमया नृपाश्च सदृशा एके कृतानम्भसः स्वस्मादेव कणान् घनस्य बक्तो बानिस ये दातृता । सर्वस्मात् स्फुटलुपिठताद्वितरुमो लेशान् किलान्येऽपि ये उष्कायस्यकुलस्य रुन कलयन्यनर्हिताधायिता ॥ ६२१॥ सर्वकालं ब्राव्धणानामकेधिर्यमक्णिठतं । निह्मिंशस्य बभूवुर्वे तस्यापि परिपन्थिनः ॥ ६३०॥ देशान्तरं प्रयातेभ्या ये शेषास्ते व्यरंसिषुः । विक्रोशनोऽनुमर्गाडर्गानापि पार्थिवः ॥ ६३१॥ विप्रासां शतमेकानमेकाकृन विपस्ते। निवेखमेतदित्यूचे क्रीर्याक्रात्ता ज्य पार्थिवः ॥ ६३२॥ विपर्यस्तचरित्रस्य तस्य क्रूर्स्य भूपतेः। एवं स्तुतिविपर्यासः काव्येष्वपि बुधैः कृतः ॥ ६३३ ॥

नितानं कृतकृत्यस्य गुणवृद्धिविधायिनः। श्रीजयापीउदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरं ॥ ६३४॥ भाष्यव्याख्याचापो झोकेर्वैलचापयक्तैः कृतः। सो ज्यं तस्य विपर्यासो बुधेरिव विवर्तितः ॥ ६३५॥ कृतविद्रोपसर्गस्य भूतिमञ्जाविधायिनः। श्रीजयापीउदेवस्य पाणिनेश किमत्तरं ॥ ६३६॥ तूलमूलापकृती च चन्द्रभागातरे स्थितः। विप्राणां शतमेकानमशृणात् तज्जले मृतं ।। ६३७।। ततो प्रकारकरणादेव प्रविरतो प्रवत्। वास्तव्यानां कृतां भूमिं न तु निःशेषतो ब्रस्तै ॥ ६३८॥ श्रष्ट विज्ञप्तिसमये तृलमूलीकसो दिजाः। चुकुशुर्जातु तस्याग्रे प्रतीकार्कराकृताः ॥ ६३१॥ मनुमान्धातृरामाया बभू वुः प्रवरा नृपाः । श्रन्वभावि∙तद्ग्रेऽपि ब्राक्सणैर्न विमानना ।। ६४०।। सेन्द्रं स्वर्गे सशैलां च्यां सनागेन्द्रं रसातलं । मिर्दग्धुं हि चर्णेनेव विप्राः शक्ताः प्रकोपिताः ॥ ६४१ ॥ तदाकार्यास्तमामत्तत्यक्तपृष्टः समापतिः। उल्लासितेकश्रूलेखा द्पादचनमञ्जवीत् ॥ ६४२॥ भिज्ञाकराभुजां काे प्यं शठानां वो मद्ख्याः।

येनर्षय इव ब्रूथ प्रभावाच्यापकं वचः ॥ ६४३ ॥ भीमभूभङ्गभीतेषु तेषु तृष्णीं स्तितेष्वय । इंदित्नाख्यस्तमारु स्म ब्रह्मतेज्ञेनिधिर्दिजः ॥ ६४४॥ राजन् युगानुद्रपेण भावाभावानुवर्तिनः। शासितुस्ते प्रनुसारेण न कस्मादृषयो वयं ॥ ६८५॥ **ग्राक् स्म विश्वामित्रा वा वशिष्ठा वा तपोनि**धिः। त्रमगस्त्याज्य वा किं स्थ इति द्र्पेण तं नृपः ॥ ६४६॥ ज्वलन्निव ततः स्फूर्जनेजारुष्येच्यविप्रसः। स फणीवात्फणस्ताम्यन् कोपात्रृपतिमब्रवीत् ॥ ६४७॥ भवान् यत्र हरिश्चन्द्रस्त्रिश्हुर्नक्वषे। पि वा। विश्वामित्रमुखेभ्या ऽरुं तत्रिका भवितुं ज्ञमः ॥ ६४०॥ विरुस्यावाच तं राजा विद्यामित्रादिकापतः। क्रिश्चन्द्राद्या नष्टास्विय क्रुद्धे तु किं भवेत् ॥ ६४१ ॥ पाणिना ताउयञ्जर्बी ततः क्रुद्धा अथधाद्विज्ञः । मयि क्रुद्धे चाणादेव ब्रह्मद्गउः पतेन्नकिं ।। ६५०।। तत् श्रुवा विरुप्तत्राता कोपाद्वारुपामब्रवीत्। पतत् ब्राट्यदण्डोर्ग्सो किमग्रापि विलम्बते ॥ ६५१॥ नन्वयं पतितो ज्ञात्मेत्यय विप्रेण भाषिते। राज्ञः कनकद्एरे। जङ्गे वितानस्खिततो प्यतत् ।। ६५२।। तस्माद्कैकमाङ्गय तेषु बद्धेषु सैनिकाः। कापमज्ञातकृद्या न यास्यित विवत्तवः ॥ ५६१ ॥ एवं विमाक्तितत् तस्मात् प्राज्ञो प्याज्ञां स लब्धवान् । बद्धस्य प्रयंया पार्श्व जयापीउमरुभितः ॥ ५६२ ॥ तदालोकनजं शोकं दर्शयन् धेर्यसागरः। गृरुं तिन्नर्जनं कृता चिप्रं पप्रच्छ् तं नृपं ॥ ५६३ ॥ श्रपि वया निजं तेजी भित्तिभूतं न कारितं। तस्मिन् हि सति सिध्यति साहसालेख्यकल्यनाः ॥ ५६८॥ स तं बभाषे निःशस्त्रा मित्रवेवं व्यवस्थितः। श्रद्भुतं कर्म किं कुर्यी श्रियमाणिन तेजसा ।। ५६५।। मस्री तमूचे तेज्ञश्चेद्राजन् न निसृतं तव। जानीसि तत्वापोनेव लंघितं विपदर्णवं ॥ ५६६॥ श्रपि वातायनाद्स्मात् पतिवा निम्नगाम्भप्ति । पारं गत्तुं समर्थी पित सैन्यं कात्र निजं तव ॥ ५६०॥ राजा जगाद तं नास्मात् पतित्वात्यीयते अस्भतः। विना दृतिं दृतिश्वात्र द्वर्यातादिदीर्यते ॥ ५६०॥ तस्मात्रायमुपाया ५त्र न च नाम विमानितः । बक्ज मन्ये तनुत्यागमिमिष्यापकारिणं ॥ ५६१ ॥ इति निश्चित्य साज्मात्यस्तमवादीन्मकीपते।

विसः केनाप्युपायेन वक् बं मालिकाद्वयं ।। ५७०।। प्रविश्येकाकिनेवाय द्रष्टचः संभृता मया । सिर्उत्तर्णोपायः साजनुष्ठेयोज्यशङ्कितं ॥ ५७१॥ श्रुतेति निर्गतो गवा पायुद्धालनवेश्य सः। सविलम्बं विहर्वेलां तद्वकामत्यवारुयत् ॥ ५७५॥ एकाकी संप्रविष्टाेश्य तं ददर्श च्युतं सिता । विपन्नं गलमुद्ध दृढ्या चेलचीर्या ॥ ५७३॥ सयो व्यापादिततनुः श्वासापूरितविग्ररुः । श्रमेखी परं तव दृतिमीमारुखा तरापगा ॥ ५७४॥ ग्राहोहद्वरुबम्बाय स्वोवीरुष्णीषपिटका । बद्धा मया वां प्रविश्य निप्रमेव पताम्भसि ॥ ५७५ ॥ नखनिर्मिनगात्राम्नलिखितामिति संविदं। दृष्ट्वा चावाचयत् कगठिमबद्धाशुकपछवि ।। ५७६ ।। तिलक ॥ विस्मयस्रेक्योः पश्चात् पूर्वे स सरितस्तसः । प्रवाहे पतितो राज्ञा परं पारं समासदत् ॥ ५७०॥ प्राप्तिन्यः प्रविश्याय ज्ञोनिव निनाय सः । तमशेषं सभूपालं नेपालविषयं चयं ॥ ५७६॥ रिचागोपि न यावत् तमज्ञानन् बन्धनास्युतं । तावदेव कथारीषं विषयं तं चकार सः ।। ५७१ ।।

कुकृत्यं योगवाहितं वैधुर्यं द्रोहवृत्तिता । द्रवृत्तस्य प्रभारन्यत् परिकारात्र भेषतं ॥ ६७१॥ सुवर्णपार्स्व विप्रेभ्या द्धत् फलपुरं तथा। भूभृत् स लोचनात्सं च द्वादशाब्दानभूदिभुः ॥ ६७२॥ कल्याणदेव्यां संज्ञाता जयापीउम्रुशिजा । संग्रामापीउनामाय बभूव भुवमेश्वर्ः ।। ६७३ ।। पृथिव्यापीउ इत्यन्यन्नाम ब्यित् स पार्थिवः। समाप्तिं सप्तभिर्विषेः साम्राज्यस्य समासदत् ॥ ६७४॥ श्रीचिष्यठज्ञयापीडे। वृक्स्यत्यपराभिधः। लितापीउन्ना राज्ञा शिशुंदेश्यस्तत्तो प्रभवत् ॥ ६०५॥ रागग्रकुगृकीतस्य ललितापीउभूपतेः। वेश्यायां कल्पपाल्यां या जपादेव्यामजायत ॥ ६०६ ॥ उपाख्यस्याखुवग्रामकल्पपालस्य तां सुतां । त्रपत्तां अवस्था विष्या स्थानिक स्थानि पद्मोत्पलककल्याणमम्मधर्मैः समापुलैः। बालकैः पाल्यमानाभूत् पृथिवी भागभागिभिः ॥ ६७६॥ तस्य पञ्च महाशब्दान् ज्यायानुत्यलका प्रयहीत्। म्रन्ये जगुद्धिरे जन्यानि कर्मस्थानानि मातुलाः ॥ ६७१॥ श्रायत्तीकृतसाम्राज्येभ्रीतृभिवीन्दिताज्ञया ।

भूभृज्जनन्या विद्धे जयदिव्या जयेश्वरः १। ६०० ॥ राज्ञां कृपणवित्तिर्यत् प्रविष्टेः पुष्यते धनं । म्रचिरात्रीयते शासिमपूर्वैः कैश्चिद्च तत् ॥ ६८१॥ 🗸 जयापीउस्य यत्किञ्चित् सूनुना व्हि व्यवीकृतं । मून्श्यालीरशेषं तत् तैः क्रमेगा कृतं वसु ॥ ६०२॥ भगिनीभगसीभाग्यसंभवैर्विभवैः कृताः । ते अङ्गराणां भागानां भाक्तारों भाग्यभागिनः ॥ ६८६ ॥ निर्द्धशं चेष्टमानाः शनकेस्त्यस्तरीशवात्। ते स्वसीयात्रृपात्राशमकुलीनाः शशक्किरे ॥ ६८४॥ श्रथाभिचार क्रियया निषः संमन्त्र्य पापिभिः। राज्येच्ह्या तैः स्वस्रीयः स्वामी च स नृपौ कृतः ॥ ६०५॥ **भुक्तज्ञिती दादशाब्दांस्तस्मिन् व्यापादिते तथा।** नैक्क्नेकस्य ते राज्यं परस्परमकंकृताः ॥ ६८६॥ तेषामाकासदेशानां नाममात्रमङ्गीपतीन् । तांस्तान् कर्तुमसामान्यान् विरोधो उन्यान्यमुखयौ ॥ ६००॥ श्रय मेघावलोदेव्यां साता विष्यपभूपतेः। ज्येष्ठा प्र्यचाक्रिकतया यो प्रृहाज्यविवर्जितः ।। ६८८।। सोज्यं त्रिभुवनापीडे। जयादेव्यामजीजनत्। राजानमजितापीउं तं बलाइत्यला व्यधात् ॥ ६०१ ॥ युमा

शेडादिगणनास्थाननिष्यन्दोत्था नृपाय ते । पञ्चमाद्रणनास्थानादशनाच्हादने दुरः ॥ ६१०॥ एकसंभाषणात् खेदं यात्स्वन्येषु दिने दिने । पञ्चतुत्त्यसुष्वान् नैच्ह्दुस्था राजा तदाश्रितः ॥ ६११॥ ते राजन्यजितापीडे राज्योत्यत्त्यपकारिणः। पुरदेवगृहादीनां प्रतिष्ठाकर्म चिक्रिरे ॥ ६१२॥ सापत्यास्ते बुभुजिरे राज्यं स्वामिविवर्जितं । निर्ज ने मिह्यं शानं मिष्यः मेर्ष्या वृका इव ॥ ६१३॥ उत्पत्तेनात्पत्तस्वामी तथात्पत्तपुरं कृतं । पद्मस्य पद्मस्वान्यास्ते कृतिः पद्मपुरं तथा ॥ ६१४॥ बधूर्व्यधत्त पद्मस्य गुणादेवी गुणोड्डवला । मठमेकमधिष्ठाने द्वितीयं विजयेश्वरे ॥ ६१५॥ धर्मी धर्मीग्रमो हेतुर्धर्मस्वामिविनिर्मितेः। कल्याणवर्मा सत्कर्मा कल्याणस्वामिकेशवे ॥ ६१६॥ दीनाराणां सङ्खाणि पञ्चापकर्णां कृती । र्टकेकस्याः सुधीर्धेनोः कृत्वा मम्मा म्रहाधनः ॥ ६१७॥ पञ्चाशीतिसक्स्राणि गवां द्वा प्रकल्पयन्। कुम्भप्रतिष्ठासंभारं या मम्मस्वामिनं व्यधात् ॥ ६१६॥ तस्यैकस्यैव सामग्र्यां कः संख्यां कर्तुमर्रुति ।

आतृणां किं पुनस्तेषां सर्वेषां भूरिसंपदां ।। ६२६ ॥ द्राकार्जितास्तु वा लच्मीः सुकृतापार्जिताय वा । सर्वेषां स्पृक्तीयेव तेषां दातृतया तया ।। ७०० ॥ कृता देवगृकास्ते र्ये तत्यार्श्वेश्न्यसुरास्पदेः। दिझातङ्गसमीपस्थकलंभापम्यमाश्रितं ॥ ७०१ ॥ एकाननवते वर्षे स्वसीये शांतिमागते । निर्विघ्रभागास्ते प्रभूवन् षर्त्रिशाब्दात्ययाविष ॥ ७०२॥ श्रय मम्मात्पलकयोज्ञदभूदारुणा रणः । रुद्धप्रवाका यत्रासीद्वितस्ता सुभैरेक्तिः ॥ ७०३॥ कविर्बुधमनःसिन्धुशशाङ्गः शङ्गकाभिधः । यमुद्दिश्याकरोत् कार्व्यं भुवनाभ्युद्याभिधं ॥ ७०४॥ मम्ममूनुर्यशोवमी संग्रामाग्रे व्यपारुरत्। स यत्र तेतः शूराणां नत्तत्राणामिवार्यमा ॥ ७०५॥ श्रंथोत्पाद्याक्तितापीङं संग्रामापीउसंभवः । **ग्रनङ्गापीउनामाभूत्** कृतो मम्मादिभिर्नृपः ॥ ७०६॥ मम्मात्सासासिष्णुवात् संभृतामर्षे वेकृतः। तस्य राज्यं द्विषत्रासीत् मुखवर्मीत्यलात्मजः ॥ ७०७॥ वर्षत्रयेगोात्पलके ततः प्रमयमागते । स चकारोत्यलापीउमितनापीउतं नृपं ॥ ७०६॥

तेषामाच्युते राजसदशामा महीभुता । भूवापि भृत्याः कृतिना विभूतिं के पि लेभिरे ।। ७०१।। सान्धिवियस्किस्तस्य रत्ना नाम विभूतिभाक् । तस्मिन् काले प्रियक्षे रह्मस्वामिसुरास्पदं ॥ ७१०॥ भेजुर्दावीभिसारादीन् देशानुत्तम्यः भूपता । विमत्नाश्चाग्रामभुतो नराम्बा व्यवकारिणः ॥ ७११ ॥ राज्ञां कर्कीटवंश्यानां चीषाप्रायमभूत् कुलं । वंशस्तृत्यत्तकुल्यामां भुवि वेपुल्यमायया ॥ ७१२॥ सामर्थ्योपनतप्रायपार्थिववा व्यपग्रत । विदेषात् सुखवर्माय शुष्काखोन स्वबन्धुना ॥ ७१३ ॥ ततः शूराभिधा मल्ली मुखवर्मात्मजेऽकरोत्। राज्ययोग्याज्यमित्यास्यां सगुषोज्वस्तिवमीषा ।। ७१४।। एकत्रिंशे स वर्षे ज्या प्रजाविसवशास्ये। विनिवार्षीत्यलापीउं तमेव नृपतिं व्यधात् ॥ ७१५॥ यत्कृते विफलल्लेशा ग्रासन् पितृपिताम्हाः। पौत्रेण केलवा प्राप्ता सा सिद्धिः पुण्यकर्मणा ।। ७१६॥ कुम्भाः पयानिधिपयोक्र्गाप्रवृत्ता नित्यं वरुत्ति किल ये विफलश्रमवं । चित्रं चणादिक तदेकसमुद्रवेन सन्दर्शिता

निखिलवारिधिपानलीला ॥ ७५०॥

ग्रमृत तर्रमृद्धि राजलक्मीघितकराज्ञकृतादिपरृवन्थे ।

कनकघरमुखान्नवाभिषेकं किरिति

पतलमवित्तवमिद्वः ॥ ७१०॥

संप्राप्तावुपदेष्ट्रमिन्द्रतपना युक्तं स्ववंशोद्धवेभूपालेर्मवराज्ञ्यतस्त्रमिव स श्रोत्रद्धये धार्यन् ।

राज्ञा मण्डनकुण्डलदयमिषात् स्वच्छतपत्र
क्लाह्मक्मीविष्टरपुण्डरीकघरितक्षायादया हियाते ॥ ७११॥

॥ राज्ञानः ॥ १०॥ ग्रन्थाः ॥ ७११॥ ग्रादितः राज्ञानः
॥ ७०॥ ग्रन्थाः ॥ १०००॥

इति श्रीकाश्मीरिकमक्समात्यचम्यकप्रभुसूनाः कक्कणस्य कृती राज्ञतश्क्षिणयां चतुर्शस्तरङ्गः ॥ समाशतद्वेये षष्टियुते मासेषु च । निर्दशाकेषु काकीठवंशे सप्तदशाभवन् ।

नितालं कृतकृत्यस्य गुणवृद्धिविधायिनः। श्रीजयापीउदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरं ॥ ६३४॥ भाष्यव्याख्याच्यो झोकेर्वेलचायक्तैः कृतः। सो ज्यं तस्य विपर्यासो बुधेरिव विवर्तितः ॥ ६३५॥ कृतविद्रोपसर्गस्य भूतिनशाविधायिनः। श्रीजयापीउदेवस्य पाणिनेश्च किमसरं ॥ ६३६॥ तूलमूलापकृती च चन्द्रभागातरे स्थितः। विप्राणां शतमेकानमशृणात् तज्जले मृतं ॥ ६३७॥ ततो प्रकारकरणादेव प्रविरतो प्रवत्। वास्तव्यानां कृतां भूमिं न तु निःशेषतो जक्ते ॥ ६३०॥ श्रय विद्यप्तिसमये तूलमूलीकसो दिजाः। चुक्रुशुर्जातु तस्याये प्रतीकार्कराकृताः ॥ ६३१॥ मनुमान्धातृरामाचा बभूवुः प्रवरा नृपाः। श्रन्वभावि तर्ग्रे पि ब्राक्सीर्न विमानना ॥ ६४०॥ सेन्द्रं स्वर्गे संशैलां च्यां सनागेन्द्रं रसातलं । मिर्दग्धुं कि चर्णेनेव विप्राः शक्ताः प्रकोपिताः ॥ ६४१ ॥ तदाकार्ग्यास्तसामत्तत्यक्तपृष्टः समापतिः। उल्लासितैकश्रूलेखा द्पीद्वचनमञ्जवीत् ॥ ६४२॥ भित्ताकणभुतां काे प्यं शठानां वो मद्द्व्यः ।

येनर्षय इव ब्रूय प्रभावख्यापकं वचः ॥ ६४३॥ भीमभूभङ्गभीतेषु तेषु तृष्णीं स्तितेष्वय । र्िृताच्यस्तमारु स्म ब्रह्मतेज्ञानिधिर्द्धितः ॥ ६४४॥ राजन् युगानुद्रपेषा भावाभावानुवर्तिनः। शासितुस्तेऽनुसारेण न कस्मादृषया वयं ॥ ६८५॥ ग्रारु स्म विश्वामित्रा वा वशिष्ठा वा तपोनिधिः। वमगस्त्याज्य वा किं स्थ इति द्वींण तं नृपः ॥ ६४६॥ ज्वलिव ततः स्पूर्जतेजे। उष्प्रेच्यविपकः। स फगीवात्फगस्ताम्यन् कोपात्रृपतिमब्रवीत् ।। ६४७।। भवान् यत्र हरिश्चन्द्रस्त्रिश्हुर्नद्वेषोऽपि वा। विश्वामित्रमुखेभ्यो*ऽ*रुं तत्रेको भवितुं <del>ज</del>मः ॥ ६८८॥ विरुस्यावाच तं राजा विद्यामित्रादिकापतः। क्रिश्चन्द्राद्या नष्टास्विय क्रुद्धे तु किं भवेत् ॥ ६८९ ॥ पाणिना ताउयञ्जर्बी ततः क्रुह्वा अथधाद्भिज्ञः । मिय क्रुद्धे चाणादेव ब्रक्सद्गरः पतेन्निकं ॥ ६५०॥ तत् श्रुवा विरुप्तत्राता कापादाराणमन्नवीत्। पततु ब्राह्मद्राडो जैंगे किमस्यापि विलम्बते ॥ ६५१॥ नन्वयं पतितो जात्मेत्यव विप्रेण भाषिते। राज्ञः कनकद्रांडो उङ्गे वितामस्खितितो पतत् ॥ ६५२॥

निजेर्ज्जितिभिः प्रादाद्विचन्मभ्यः करम्भकं ॥१६॥ साधु भूपेति वक्तव्ये कुर्षात्रिगीरवं दिजः। साध्ववतित्रिति त्रद्त्रेकः प्रापाञ्चलीन् बक्रन् ॥ १७॥ लक्मीं कृवार्थिसात् कृत्स्रां कृतिनावसिवर्मणा। विभूतिश्वामर्च्छत्रमात्रशेषा व्यधीयत ॥ १६॥ ग्रनससंपत्संपन्नभूरिगोत्रज्ञविप्नवे । राजधीर्देर्जरा तस्य नववे भूभुजो प्यवत् ॥ ११ ॥ विद्युतः समरे भ्रातृन् भ्रातृच्यांश्च विजित्य सः। चकार् भूरिभिर्विरिराझ्यं विगतकारटकं ॥ २०॥ राज्यं निष्पास्त्र निर्विघ्रमय वात्सत्त्यपेशतः। विभज्ञ्य बन्धुभृत्येषु बुभुज्ञे पार्थिवः श्रियं ॥ २१ ॥ भ्राता देमातुरस्तेन शूर्वमीभिधः मुधीः। ज्ञातिप्रियेण वितते यावराज्ये अध्यविच्यत ॥ २२॥ खाधूयास्तिकणीख्यावग्रसारी प्रदाय यः। शूर्वमी स्वामिनं च गोकुलं च विनिर्म मे १। २३।। संपूर्णपुण्यमिस्मा मर्त्यमास्त्रात्म्यमन्दिरं । पञ्चरुस्तप्रदश्चक्रे मठं सुकृतकर्मठः ॥ २४॥ श्राता च्यथत्त नृपतिरूपरः समराश्रिधः । 🕟 केशवं चतुरात्मानं समरस्वामिनं तथा ॥ २५॥

दे। शूरावर्ती धीर्वित्रपाखी निजाख्या। व्यथत्तां विबुधावासी दावन्याः गणनापती ।। २६।। भूवा बाङलताङ्चप्रभावानुभवी भुवि । गती सविग्रकावेव क्रावासाम्यसत्यता ॥ २७॥ युम्मं ॥ राजदीवारिकः श्रीमान् शूरूस्यासीन्मकेाद्यः । मक्रोदयस्वामिनो यः प्रतिष्ठां समपादयत् ।। २८।। रामजाष्यमुपायायं खातव्याकर्णाश्रमं । व्याख्यातृपदकं चक्रे स तस्मिन् सुरमन्दिरे ॥ २१ ॥ श्रमात्येन मङ्गीभर्तुः श्रीप्रभाकर्वर्मणा । कृतं प्रभाकरस्वामिनाम्नोविष्णोानिकेतनं ॥ ३०॥ **त्रायातेन शुकैः सार्ड इत्ता गृरुशुकेन यः।** मुक्ताः प्राप्य प्रतिष्ठायां चक्रे ख्यातां शुकाबलीं ॥ ३१॥ विच्छित्रप्रसरा विधा भूयः शूरेण मस्त्रिणा । सत्कृत्य विदुषः सभ्यान् देशेऽस्मिन्नवतारिता ॥ ३२॥ युग्येः चितिभुजां योग्येत्रस्वमानामक्ईयः। बुधाः प्रवृद्धसत्कारा भूपतेविविशुः सभा ।। ३३ ।। मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्द्धनः। प्रयां रत्नाकरश्चागात् साम्राज्ये व्वित्वर्मणः ॥ ३४॥ म्रास्थाने कृतमन्दारो वन्दी शूरस्य मन्निणः।

संकल्पस्मृतिमाधातुमिमामार्यी सदापठत् ॥ ३५॥ श्रयमवसर उपकृतये प्रकृतिचला यावदस्ति संपद्धियं। विपदि सदाभ्युद्यिन्यां पुनरुपकर्तुं कुतो वसरः ॥ ३६॥ कृतः सुरेश्वरी चेत्रे बङ्गोरुविधायिना। शिवयोर्मिश्रयोस्तेन प्रासादः सोऽव्ययस्थितिः ॥ ३०॥ शूरेश्वरं प्रतिष्ठाप्य स्ववेश्मेव स्मृत्रतं । चक्रे शूर्मठं धीमान् स भागाय तपस्विना ॥ ३०॥ स्वकृते पत्तनवरे तेन शूरपुराभिधे । क्रमवत् तु प्रदेशस्थो ६क्राज्भूदिनिवेशितः ॥ ३१ ॥ मुरेश्वरीप्राङ्गनतश्चन्ने भूतेश्वरं क्रं। मठं शूर्मठात्तश्च शूर्ते। रह्मवर्द्धनः ॥ ४०॥ काव्यदेव्यभिधा शूर्वधूः शुद्धान्वया व्यधात् । सदाशिवं सुरेश्वर्यी काव्यदेवीश्वराभिधं ॥ ४१ ॥ : निर्मत्सरोऽवित्तवमी सोदरेभ्योऽनपायिनी । शूराय च स पुचाय नृपतिः प्रक्रियां ददी ॥ ४२॥ **इन्दानुवर्त्ती भूपाला दैवतस्येव मलिणः।** म्राबाल्याँदेषावा **प्यासीच्हेवतामुपद्रशयम् ॥ ४३ ॥** त्तेत्रे विश्वेकसाराच्ये मृतानामपवर्गदे । भूरिभागास्पदं राज्ञा तेनावसिपुरं कृतं ।। ३४ ।।

म्रवितस्वामिनं तत्र प्राग्राज्याधिगमात् कृती । विधाय प्राप्तसाम्राज्यस्रक्रेऽवन्तीस्ररं तदा ॥ ४५॥ त्रिपुरेश्वरभूतेशविजयेशेषु भूमृता । ह्मानद्रोपया रीप्यमय्या तेन पीठत्रयं कृतं ॥ ४६॥ शूरस्यापि नरेन्द्रं तं धायतः स्वाधिदैवतं । तित्रवार्यमुपेच्याऽभूद्धर्मः प्राणाः मुतोऽपि वा ॥ ४०॥ तथा चार्चियतुं जातु याता भूतेश्वरं नृपः। विभवानुगुणे स्वस्मिन् पूजापकर्णोऽपिते ॥ १८॥ ददर्श पीठे देवस्य पूजकैरुपपादितं। वन्यमुत्पत्तशाकाख्यं तिक्तशाकमवस्थितं ॥ ३१ ॥ तत्रस्थाः स्माभुजा पृष्टास्तन्निवेदनकार्षां । 🕟 व्यजिञ्जयम् चितिन्यस्तज्ञानुप्राञ्जलयस्ततः ॥५०॥ उामरो धन्वनामास्ति लहरे विषये बली । शूरस्य मिल्लिणी देवसेवकी यः सुप्तोपमः ॥ ५१ ॥ क्तेषु तेन ग्रामेषु निर्वग्रक्शितना । निवेद्यमेतदेवास्मै भूतेशाय निवेद्यते ॥ ५२॥ **त्रकाएउशूलजनितां पार्थिवः क्षययन् व्यथा । श्रुतमश्रुतवत्कृता त्यक्तपूजाि ५ निर्वेया ।। ५३ ।।** पूजां सत्यज्य गमनं शूलं चाकस्मिक प्रभाः।

सक्तुकं विद्नृ शुरो वृत्तानान्वेषकाज्भवत् ॥ ५४॥ **ज्ञाततत्रक्ततस्तूर्णं भूतेशाभ्यर्णवर्तिनः ।** क्रुद्धः समातृचक्रस्य भैर्वस्याचिशदृहं ।। ५५ ।। निषिद्वजनबाद्धत्यो भूवा विर्लपार्श्वगः। प्राक्तिणोद्धन्वमानेतुं तता द्वतान् पुनःपुनः ॥५६॥ स ज्ञितिं पत्तिपृतनासंमर्देन प्रकम्पयन् । **ग्रप्रकम्पतनुः प्राप क्रूरः शूरान्तिकं पुनः ।।** ५७।। तस्य प्रविष्टमात्रस्य शिक्षिणः शूरुचोदिताः। मुण्डं सजीवितस्यैव चिच्हिडुर्भेर्वायतः ॥ ५०॥ श्रासन्ने सर्सि चिप्ता रुधिरोद्रारि तद्वपुः । क्मापतेः चालितामर्षी धीरः शूरो विनिर्वयो ॥५१॥ तस्य श्रुवा शिर्ष्टित्रं स्वपुत्रस्येव मस्त्रिणा । चीणमन्युः चितिपतिः सवैलक्य इवाभवत् ॥ ६०॥ शूरोज्य पृष्टकुशलो निर्द्यचाज्स्मीति भाषिणं। उत्याप्य तत्त्पात् तं देवं पूजाशेषमकार्यत् ॥ ६१ ॥ इत्यं समस्तकृत्येषु भावज्ञः स मकीपतेः। **अनुक्री**व कितं तत् तु प्राणंक्तियक्वीयसायषत् ॥ ६२ ॥ परस्परमनुत्पन्नमन्युकालुष्यद्वषाीा । न दृष्टी न श्रुतावन्या तादृशा राजमिल्लिणा ॥ ६३ ॥ श्रीमेघवारुनस्येव साम्राज्येऽवसिवर्मणः । त्रशेषप्राणिनामासीदमारो दशवत्सरान् ।। **६८।।** जलं जरुद्धिः शिशिरं तटानेस्याकुतोभयेः। तत्कालं सेवितः पृष्ठे पार्ठीनैः शर्दातपः ॥ ६५॥ **त्रनुग्रकाष लोकानां भट्टाः श्रीकलंटादयः**। ग्रवित्वर्मणः काले सिद्धा भुवमवातर्न् ॥ ६६॥ चरित्रे बङ्गवक्तव्ये येषामेकस्य पावनः। म्रयं प्रासङ्गिकः कश्चिद्धत्तान्ता वर्णीयेष्यते ।। ६० 🙀 देशः प्रवत्नतीयोऽयं महापद्मसरोज्ञतीः। कृलिनीभिश्च शवलः स्वल्पात्पत्तिः सद्भवत् ॥ ६०॥ लितादित्यभूभर्तुरुखोगेन बलीयसा । किञ्चिदाकृष्टसिललः प्रापात्पत्तिं मनाक् ततः ॥ ६१॥ जयापीडे क्रमामाति स्वल्पवीर्येषु राजसु । सित्तलोपप्रवेरासीत् पुनरेवावृता सितिः ॥ ७० ॥ दीन्नाराणां दशशती पञ्चाशत्यधिकाभवत्। धान्यखारीक्रये केतुर्देशे ड्रैंभेन्नविन्नते ॥ ७१॥ -**अवित्तवर्मणः पुर्णेर्वर्तनूं चीविषतुं ततः।** स्वयमन्नपतिः श्रीमान् सुय्यः चितिमवातरत् ॥ ७२॥ यस्याविज्ञातसंभूतेस्तूर्ये काले पि निश्चितं ।

श्रयानिज्ञत्रं कृतिनश्चरितैर्भुवनाद्गुतैः ॥ ७३ ॥ पुरा र्ष्यारतःपुत्रं सम्मार्तनी पिधानवत् । स्याभिधाना चण्डात्नी मृद्गाएँ प्राप नूतनं ॥ ७४॥ तस्मिन् विधानमुद्भृत्य सावश्यन्मध्यशायिनं । बालं कमलपत्राचं धयसं स्वकराङ्कलीः ॥ ७५ ॥ मात्रा कयापि त्यक्तार्श्ती सुन्दरी मन्दभाग्यया । श्रंषेति चिन्तयन्यासीत् सा स्नेकात् प्रस्नुतस्तनी ॥ ७६॥ श्रद्भषयन्याः स्पर्शेन धात्र्याः श्रद्धस्त्रिया गृहे । तया विक्तिवृत्तिः स शिशुवृद्धिमनीयत ॥ ७०॥ स सुष्यमामा मतिमान् प्रवृद्धः शिन्नितान्नरः। कस्याप्यासीद्रृक्षपतेर्श्रकाध्यापको गृक्ते ।। ७६।। व्रतस्नानादिनियमैस्तं सतां ऋदयङ्गमं । गोष्ठीषु विशद्प्रसं विद्ग्धाः पर्यवार्यन् ।। ७१ ।। तेषां कथाव्यवस्थाम् निन्दतां जलविद्भवं । धीर्स्ति मे निर्यस्तु किं कुर्यामिति साज्ब्रवीत्।। ६०॥ **उन्मत्तरोव वदतस्तरय तन्नियनिद्धचः।** निशम्य भूभृचारेभ्यश्चिरमासीत् सविस्मयः ॥ ६१ ॥ ततस्तमानीय नृषः किं ब्रूष इति पृष्टवान् । धीरस्तीत्यादि राजाग्रेऽप्यवीचत् साऽप्यसंभुमः ॥ ८२ ॥

वातृत्नो प्राविति निजेह्नो प्रयथ म्हीपतिः। धियं दिदृज्विद्धे सस्यायत्तं निज्ञं धनं ॥ ६३॥ कोशादीनारभाष्डानि वङ्गन्यादाय हेलया। येया मडवराज्यं स नावमारुखा रंक्सा ॥ छ।। ग्राभे तत्र प्रवृद्धाम्बुनिमग्रे नन्दकाभिधे । एकं निचिप्य दीन्नारभाएंड व्यावर्तत दुतं ।। ६५।। सत्यं वातूल एवासा सभ्येष्वपि वदत्स्वपि । वात्ती निशम्य तां राजा तिन्नष्ठान्वेषकाज्भवत् ॥ ६६॥ क्रमराज्यं समं प्राप्य देशे यत्तदराभिधे । श्रक्जित्थां निचिच्चेप दीन्नारान् मिललासरे ॥ ७०॥ यत्र तीर्द्वयालम्भि शैलनिलुठिताः शिलाः। चक्कुर्वितस्तां निष्पीद्य पयः प्रतिपयोन्मुखं ॥ ६६॥ उभिन्नोपक्ता ग्राम्या दीन्नारान्वेषिणस्तदा । शिलाः प्रवाकारुडुत्य वितस्तां समशोधयन् ॥ ६१॥ एवं दिनानि दित्राणि पये। युक्त्या विकृष्य तत्। वितस्तामेकतः स्थानात् कर्मकृद्धिर्वन्थयत् ॥ १०॥ पाषाणासेतुबन्धेन सुय्येनाद्वतकर्मणा । सप्तारुमभवद्वद्वा निकिला नीलजा सरित् ।। ११।। श्रधः प्रवारुं संशोध्य लुठदश्मप्रतिक्रियां ।

कृताबद्धेः शिलाबन्धेः सेतु<del>षम्धम</del>पाटयत् ॥ १२॥ चिर्कालनिरोधेन सात्काउँचाम्बुधिं प्रति । ततः प्रावर्तत जवादनुं सागर्गामिनी ॥ १३॥ जम्बालाङ्का स्पुर्म्मीमा भूर्बिभा सलिलाज्जिला । व्यक्तकार्ष्या सनस्त्रा निर्मे येव नभस्यती ॥ १४॥ यत्र यत्र विवेदीषवेधं सत्तित्तविद्ववे । तत्र तत्र वितस्तायाः प्रवाहान् नूतनान् व्यधात् ॥ १५॥ मूलस्रोतोयनिष्ठूतभूरिस्रोता बंभी सरित्। रकभोगाश्रयानेकफ<mark>णेवासितपन्नगी ॥ १६॥</mark> वामेन सिन्धुस्त्रियाम्या वितस्ता दक्तिपोम तु.। यात्र्या ये समगंसातां प्राग्वेन्यस्वामिनोऽसिके ।। १७।। वर्तते ज्या महानयोः कल्यापाये ज्यानत्ययः। संगमो नगरीपासे स सुय्यीपक्रमस्तयाः ॥ १०॥ श्रयाध्यास्तां फलपुर्परिकासपुरस्थिता । विष्णुस्वामी संगमस्य वैन्यस्वामी च तीर्घोः ॥ ११ ॥ सुन्दरीभवनाभ्यर्णप्राप्तस्याद्यतनस्य तु । योगशायी कृषीकेशस्तुष्यस्याभ्यर्चितस्तटे ॥ १००॥ दृश्यने अधापि सिर्तां पूर्व स्रोतस्तरोद्भवाः । निषादाकृष्टने।रञ्जुरेखाज्ञाजीर्पापाद्याः ॥ १०१ ॥

स्पुर्त्तरङ्गतिद्धाः स नदीर्मार्यमितियक्त् । तास्ताः स्वेच्हानुसारेण मास्त्रिकः पन्नगीरिव ॥ १०२॥ बड्वा शैलमयान् सेतून् वितस्ता सप्तयोजनी । मकापद्मसरो वारि स चकार नियन्तितं ।। १०३ ।। मकापद्मसरः कुणडाहितस्ता वेन योनिता। जवानिर्याति कादण्डयन्त्रादिषुरिवाधुना ।। १०४।। उद्भत्य सलिलाडुवीं मिवमादिवरास्वत् । श्रनेकजनसंकीर्णान् ग्रामान् नानाविधान् व्यधात्।। १०५।। पालीभिरम्भः संरोध्य यान् कुगउसदृशान् व्यधात्। क्एउलानीति सर्वान्नसमृद्धान् ब्रुवते जनाः ॥ १०६॥ उत्त्वातकीलनिवका नयोज्यापि शर्तकृशाः। व्यञ्जिति जलगन्धेभवन्धनं स्तम्भतिभान् ॥ १०७॥ दीन्नारभाषडाने। इसीत् स यदगाधन्नलासरे। नन्दके निर्गतज्ञले स्थलान्तरात् तदलभ्यत ॥ १०६॥ **श्रदेवमातृकान् ग्रामान् परीच्य विविधाः स्नितीः ।** संविभेजे विभक्तेन नार्देयेन स वारिणा ॥ १०१॥ श्रितिश्वच जलैर्यामान् ग्रामान्मृद्मुपास्तां। या यावता चोपनागाच्हाेषं तां तावता ऋदि ॥ ११०॥ कालेन मवा तेकार्क्तां प्रतिग्रामं जलस्तिः।

परिमाणं विभागं च परिकल्प्य निर्त्ययं ॥ १९१॥ चकार चानूलाखाभिः सिन्धुभिः सर्वता दिशः । सत्फलोदार्केदार्संपत्संपन्नविभ्रमाः ॥ ११२॥ तिलकं॥ न कश्यपेनापकृतं न यत्संकर्ष पोन वा। केलया मण्डले ज्मुष्मिंस्तत् सुय्येन सुकर्मणा ॥ ११३॥ भूमेर्जलाइडर्गां दिजनेत्रे तथार्पगां। चतुर्षु सिद्धमिति यद्विष्योाः सत्कर्मजन्मसु । मुखस्य तत्युपयराशेरेकस्मिनेव जन्मिन ॥ ११५॥ युगलकं ॥ यस्मिन् मकासुभिन्नेषु दीत्राराणां शतदयी। धान्यखारी प्राप्तिकेतुरासगीदभवत् पुरा ॥ ११६॥ ततः प्रभृति तत्रेव चित्रं कस्मीर्माउले । षट्त्रिंशता धान्यखारी दीन्नारे हिदतः क्रयः ॥ ११७॥ निर्गताया मकापद्मसिललात् स्वर्गसिन्नमं । वितस्तायास्ति चन्ने स्वनामाङ्कं स पत्तनं ॥ ११६॥ मुकृता स्थापिता तेन सर्सि व्याप्तदिक्तरे। श्रासंसारं स्थिरामार्मयीदा कवपित्ताणां ॥ १११॥ सुष्याक्षाउलनामानं ग्रामं कृता दिज्ञातिसात्। सुय्यामुद्दिश्य तत्रामा सुय्यासेतुं स निर्ममे ॥ १२०॥

तेनाङ्कतासु सत्तिलादूषु ग्रामाः सरुस्रशः । **त्रवत्तिवर्मप्रमुखिर्बयस्थलमुखाः** कृताः ॥ १२१ ॥ ईदृशिर्धर्म्यबृत्तानेः प्रवर्त्तितकृतादयः। ग्रवसिदेवः पाति स्म मान्धातेव वसुन्धरां ॥ १२२॥ प्राणप्रयाणसोखोगरोगग्रस्तस्तता वया । नेत्रं स त्रिपुरेशादिनिष्ठज्येष्ठेश्वराश्वितं ॥ १२३ ॥ श्रात्मनस्तत्र निश्चित्य विपत्तिं चिर्गापितां । प्राणाने प्राञ्जलिः शूरो वैष्णववमदर्शयत् ॥ १२४॥ तेनाने भगवद्गीताः शृपवता भावितात्मना । ध्यायता वैष्णावं धाम निर्मुच्यत जीवितं ॥ १२५॥ श्राषाठशुक्तपन्नस्य तृतीयस्यां न्नमापति । वर्षे रुकानषष्ठे स झ्मावृषा अस्तमुपायेया ॥ १२६॥ तस्मिन् प्रशाने प्रत्येकं विभवोत्सिक्तचेतसं।। तुत्यमुत्यत्तवंश्यानां राज्येच्हा भूयसामभूत् ॥ १२७॥ ततश्रक्रे प्रतीकारः प्रयत्नाद्रत्रवर्धनः । नृपं शङ्करवर्माणमवसिनृपतेः सुतं ॥ १२०॥ कर्पापो विश्रपामात्यस्तनूतं शूर्वर्मणः। तद्वेषात् सुखवर्माख्यं यावराज्ये अवयोजयत् ॥ १२१॥ त्रतस्तयारभृद्धेरं चितीशयुवराजयाः।

यस्मिन् चणे चणे राज्यमासीद्दालामिवाश्रयत् ॥ १३०॥ शिवशत्त्रगाद्यावीराः स्वामिकार्यीक्सितासवः। यत्राभूवन् स्वसन्नस्य परीचाचणलाभिनः ॥ १३१॥ कुर्वतां स्वामिशत्रूणां दानमानप्रतिश्रवं। सविकाय्यात्र ते यस्मादानुकूल्यमशिश्रयन् ॥ १३२॥ पिएउस्पृक्तं परित्यस्याक्ंकृताः शिव्विताः कचित् । तावन्न वीततमसः श्रवृत्तिमनुजीविनः ॥ १३३॥ कथिबद्य निर्जित्य युवराजं नक्रीजसं । प्राज्यः स्वविज्ञयोङ्कार्श्वक्रे शङ्कर्वर्मणा ॥ १३४॥ सम्राट् समर्वमीयवितीर्णसमरो असकृत्। कीर्त्ति श्रिया प्रणयिनीं लब्धयाधिविवेद सः ॥ १३५॥ श्रथ निर्जित्य दायादालाब्धा लच्नी चितीसरः। जिष्णुदिग्विजयं कर्तुं श्रीमानासीन्महे।ग्रमः ॥ १३६॥ तस्य कालबलाद्देशे प्रचीपाजनसंपदि । लचाणि नवपत्तीनां द्वारान्निष्क्रमता अभवन् ॥ १३० ॥ स्वपुरस्यापकारहे पि यो अभूत् कुपिहतशासनः। स एव रत्नात्तंसेषु राज्ञामातां न्यवेशयत् ॥ १३०॥ गच्छ्माम्नायविष्क्रेदसंप्रदायः ककुब्लये। स्वप्रज्ञया समुझीता राज्ञा शङ्कर्वर्मणा ॥ १३१॥

तत्तेनानर्नाषामां पृतनाभिः पदे पदे । कुल्यापगैव कुल्यामिर्विशसीभिरवर्द्धत ॥ १४०॥ दार्वाभिसार्राजेन त्रस्यता समुपाश्रिताः। **ब्रद्रिद्रोर्ह्यो न वास्टिन्यस्तत्सेना नादमाद्धः ।। १**४१ ।। त्रवोत्वपीर्सरिगपीर्गृह्मन् स्रिशियां चापात्। श्रनासादितदुर्गे स चक्रे दुर्गासरातिथिं।। १४२।। लज्ञाणि सवपत्तीमां वार्णामां शतत्रपी। लत्तं च वाजिनामासीग्रस्य सेनापुरःसरं ॥ १४३॥ स गुर्तर्त्रपट्ययः स्वपराभवशङ्किनं । त्रेगर्ते पृथिवीचन्द्रं मिन्ये तमित कास्यतां ॥ १८८॥ पुत्रं भुवनचन्द्राख्यं नीविं प्रागेव दत्तवान् । स क्यभूत् प्रणतिं कर्तुं तस्याभ्यर्णमुपागतः ॥ १८५॥ श्रथ तत्कारहकं भ्राम्यद्गरिमाउलनायकं । वीच्य सम्मुखमायानं महार्गावमिवोत्स्वलं ॥ १४६॥ सम्प्रगमज्ञाषे यस्माच्हद्भमानः स्वबन्धनं । पत्नाय्य प्रयया द्वरं निर्वाणाजोविज्यस्मितः ॥ १४७॥ तिलमं॥ यमप्रतिमसीन्द्र्यमधाष्याङः पुराविदः। तमेवाद्रानुरुन्नस्ता नृपाः कालमिवाल्वणं ॥ १४०॥ उच्चलामात्मलामस्य संस्थे गुर्तरभूभुतः ।

बद्धमूलां चणाछास्मी शुचं दीर्घामरोपयत् ॥ १४१ ॥ तस्मे दवा रक्देशं विनयाद दुलीमिव। स्वशरीर्मिवापासीन्मण्डलं गुर्बराधिपः ॥ १५०॥ क्तं भाजाधिराजेन स साम्राज्यमद्रापयत्। प्रतीकार्तया भृत्यीभूते षक्वियकान्वये ।। १५१ ।। द्रत्तुरूष्काधिपयार्यः केशरिवरारुयाः । क्रिमविद्ययोगासीदाष्टीवर्त इवान्तरे ॥ १५२॥ ननन्नेष्विव भूपेषु नभसीवोत्तरापये। यस्यैव विपुत्ना ख्यातिर्मार्तपउस्येव मण्डलं ॥ १५३॥ स भीमाँछछियः शास्त्रित्त्वानाश्रयः क्रुधा । निराकरिष्णुः साम्राज्यात् तस्य सेवां न लब्धवान् ॥ १५४॥ एवं दिग्विजयं कृता प्राप्तः स निजमपडलं । प्रदेशे पञ्चसन्नाख्ये स्वनाम्ना विद्धे पुरं ॥ १५५॥ तस्य श्रीस्वामिराजस्य तन्त्योदक्पथप्रभाः । पूर्णिमेव चपाबन्धाः सुगन्धाख्याभवत् प्रिया ॥ १५६॥ तया समं पुरवरे सुरुराजीपमा नृपः । तस्मिन् शङ्करगारीशसुगन्धेशा विनिर्ममे ॥ १५७॥ दिजस्तयोनीयकाच्या गारीशसुरसद्यनाः। चातुर्विधः कृतस्तेन वाग्देवीकुलमन्दिरं ॥ १५६॥

प्काळोन कवयः प्रद्रव्येषा चेश्वराः। निर्तीिठतेन स्वकृतिं पुष्पास्यद्यतमे चपो ॥ १५१॥ स्वल्यसचो नर्पतिः स्वपुर्ख्यापनाय सः। सारापकारमकरीत् परिकासपुरस्य यत् ॥ १६०॥ ख्यातिकेतुः पर्वानां पश्नां क्रयविक्रया । इत्यादि यत्यत्तने अस्ति तत् तस्मिन् हि पुरे अवत् ॥ १६१॥ राज्यप्रदेन नृपतेर्व्वर्धनमन्त्रिणा । श्रीरृत्ववर्ध नेशाख्या व्यधीयत सद्शिवः ॥ १६२॥ चित्रं नृपद्विपाः पूतमूर्तयः कीत्तिनिर्करेः। भवित व्यसनासित्रयांशुस्नानमलीमसाः ॥ १६३॥ श्रथ क्रमेण नृपतिर्लीभाश्यासेन भूयसा । <del>ब्राधीयमानचित्ते।ऽभूत्</del> प्रज्ञापीउनपणिउतः ॥ १६४ ॥ श्रार्ब्वेर्व्यतनिभूमा चीणकोशः चणे चणे। देवादीनां स सर्वस्वं जकारायामयुक्तिभिः ॥ १६५ ॥ कर्मस्थाने पुरमृष्ट्यामादिधनकारिषा। तेनारृपतिभागाच्यगृरुकृत्याभिधे कृते ॥ १६६॥ धूपचन्दनतेलादिविक्रयोत्यं समाद्धे । द्रविणं देववेश्मभ्यः क्रयमूल्यकला इत्तात् ॥ १६७॥ प्रत्यवेद्मां मुखे द्वा विभन्तेर्धिकारिभिः।

चतुःषष्टिं सुरगृकान् मुनेषितरद्यसा ॥ १६८॥ यामान् देवगृक्याक्यान् सज्ञा प्रतिकरेण सः। स्वयं स्वीकृत्य चात्पत्तिं स्मां कार्षक इच व्यधात् ।। १६१ ॥ तुलां कुवा त्रिभागानां वर्षदेयां संपर्षदे। भृतिकम्बलमूल्यादिदम्भादप्यधिकं दरी ।। १७० ।। दिगसरस्था ग्रामीणानुहभारमनमगतान् । तदेशार्चेभारमूल्यं वर्षमेकमद्ग्रयत् ॥ १७१॥ वर्षे पर्सिमन् निखिलान् भारमूल्यं निरागसः । तयेव संख्यया ग्राम्यान् प्रतिग्राम्यमद्राउयत् ।। १७२।। इत्येषा द्रहभारोहिः प्रथमं तेन पातिता । दारिन्यदूतीयामीणां या त्रयोदशवा स्थिता ॥ १७३॥ स्कन्द्कग्रामकायस्थमासवृत्त्याहिसंग्रहेः। म्रन्येश्व विविधाषासिर्व्यधाद्वामान् स निर्धनान् ॥ २७३ ॥ तुलापकारोपचयग्रामदण्डादिधसंग्रकेः। इत्येष तेन संवाहो गृरुकृत्ये प्रवर्तितः ॥ १०५॥ व्यथत्त पञ्च शिविरान् स तस्मिन् भिन्नकर्मीण । षष्ठं तथा गञ्जवरं शकचं लवटाभिधं ।। १७६।। श्रात्मना निर्यं मूढः सोऽङ्गीकृत्येत्युपक्रियां । भाविनामकरोद्राज्ञां पापीयस्वानियोगिनाम् ॥ १७७॥

निमित्तं मण्डले अमुष्मिन् सविद्यानामनाद्रे । राज्ञां प्रतापकाना च मान्यः शङ्करवर्मणः ॥ १७८॥ मुख्येन गुणिनां राज्ञां धनकान्या प्रचापका । मूर्खेण येन कायस्था दास्याः पुत्ताः प्रवर्तिताः ॥ १७१॥ तथा कायस्थेभेाज्या भूजीता तत्प्रात्यवेसया । यथा संजायते वर्णाहरू गादिव भूभुक्तां ।। १६०।। तिस्मन् घोरे प्रजाउः खे कृपार्दः पृथिवीपितं । पुत्री गापात्मवर्माख्यः कराचिदिदमब्रवीत् ॥ १८१॥ प्रदातुस्तात भवतः पूर्वे न्यासीकृतः स्थितः । वरो यः सत्यसन्धस्य साज्धुना प्रार्थ्यते मया ॥ १८२॥ कायस्यप्रेर्णादेतिर्दे वेनास्य प्रवर्तितेः। त्रायांसेः **श्वासशेषेव प्राणवृत्तिः शरीरिणां ।। १**८३ ।। न च नामास्ति तातस्य काचिछोकद्वेर्याचता । मनागपि क्तिप्राप्तिरेतया जनपीउया ॥ १०४॥ श्रदृष्टविषयां वार्ती गरुनां विवृणोति कः। दृष्टेज्यिनिष्टाद्न्यन्न कर्मणा तेन दृश्यते ॥ १८५॥ एकतो व्याधिद्वर्भिचप्रमुखा विपदो श्विलाः। प्रज्ञानामेकतस्त्रेका लुब्धता वसुधापतेः ॥ १८६॥ भूभुजोऽभ्यस्तलोभस्य श्रीः केश्वित्राभिनन्धते ।

**त्रकात्तकुसुमस्येव फलसंभावनोक्किता ।। १८७ ।।** दानं च सूनृता सूक्तिर्विद्यसंवननं प्रभाः। लोभः पूर्वे तयोरेव विनाशाय महोद्यमः ॥ १८८॥ प्रतापमायतिं शोभां रहमत्तारुस्य वारिदः । स्मृतिशेषां करोत्येव लाभग्र पृथिवीभुजां ॥ १०१॥ दायादाव्ययभीरुतापरिक्तारब्धेर्भवन्युन्नता भृत्याः प्रत्युपकारकातर्मतेः कुर्युर्न के प्रिपं प्रियं । राशीभूतधनस्य जीवितक्ती शश्चयंतर्न् निजा भूभर्तुः क्रियते दिषेव रभसाछोभेन किं नाप्रियं ॥ ११०॥ राजसंवाक्मामायं नवायासा जनासुकृत्। तदेव लोभप्रभवः प्रज्ञानाय निवार्यता ॥ १११॥ शुविति राजपुत्रस्य साजन्येनाङ्खलं वचः । स्मितधीताधरी राजा शनैर्वचनमञ्ज्यीत् ॥ ११२॥ तवाकृत्यविर्सवादि वचः साजन्यपेशलं । स्मार्यत्यद्य मामेतचित्तवृतिं पुरातनीं ॥ ११३॥ कुमार्भावे पूर्वे मे तवेवादीक्रास्मनः। प्रज्ञावत्सलता वत्स पर्याप्ता पर्यवर्धत ।। ११८।। सो अहं घर्ने वरुन् वर्म शीते अद्त्राष्णामंश्कं । पदातिरूपपादत्रः पित्रा संचाहिताज्भवं ॥ ११५॥

मृगव्याधा रुयेः साईमिटनं नाएकत्ततं । म्रन्तर्वाष्यं मां विलोका तमतूषिषुरुगगाः ॥ ११६॥ स तानुवाच सामान्या भूबाहं राज्यमाप्तवान् । काले काले सेवकानां जाने सेवापरिश्रमं ॥ ५१७॥ ईदृग्डुःष्ट्रमयं भुक्ता ज्ञास्यत्यन्यव्यथां ध्रुवं । प्राप्तिश्चर्या भवेन्मूठा गर्भेश्चर्तयान्यया ॥ ११०॥ उपायेरीदशैयीऽकं कृतःपित्रा सुसिच्चितः। तेनापि प्राप्तराज्येन मंपेवं पीडिताः प्रजाः ॥ १११ ॥ गर्भवासव्यथां जातः शरीरी विस्मरेग्यथा । प्राप्तराज्यस्तवा राजा नियतं पूर्वचित्तनं ॥ २००॥ वयेव तस्मादेकाज्य वरो मन्तां प्रदीयतां । प्राप्तराज्यः प्रजापीडां माकाषीित्वमता अधिकां ॥ २०१ ॥ सामूयमिति तेनोक्तः कृतान्योन्यस्मितेविधः। राजारीवी चितश्रासीत् कुमारो ऋीनताननः ॥ २०२॥ त्यागभीरुतया तस्मिन् गुणिसङ्गपराञ्चे । **त्रासेवत्तावरावृत्तीः कवेषा भद्यटाद्यः ।। २०३ ।।** निर्वेतनाः सुकवयो भारिकोलघटस्वभूत्। प्रसादात् तस्य दीन्नार्सरुस्रदयवेतनः ॥ २०४॥ कल्यपालकुले जन्म तत् तेनिव प्रमाणितं।

**ज्ञी**वोचितापश्चंशो**त्तेर्देवीवाग्यस्य नाभव**त् ॥ २०५ ॥ वेष्टितश्मश्रुरुष्णीषा घाणस्याये प्रदेशिनी । ध्यानेकाग्रा दगित्यासीत् सुखराज्ञस्य मिल्रणः ॥ २०६॥ याज्यमायये चितावेशा दुर्नयासेविनः प्रभाः। क्र्न्सनुवृत्त्या स प्राप नरस्येव विउम्बना ॥ २००॥ मुम्मः साजनुगैः सरू निर्दीहं जघान द्राह्मशङ्कया । शूरं दार्वाभिसारेशं शर्वयी नरवारुनं ॥ २०६॥ प्रज्ञाभिशापे पतिते नृपस्यान्मार्गवर्तिनः । त्रिंशहिंशाः सुतास्तस्य व्यपद्यसामयं विना ॥ २०१ ॥ वंशः श्रीजीवितं दारा नामापि पृथिवीभुजां। चापादेव चयं याति प्रजाविप्रियकारिणां ॥ २१०॥ इत्युक्तं वस्यते चाग्रे व्यक्तमेतत् तु विन्यतां। प्रनष्टं तस्य नामापि यथा क्रूरेण कर्मणा ॥ २११॥ नाम्ना पत्तनमित्येव प्रख्यातं स्वपुरं कृतं । कस्यान्यस्याभिधाध्वंति यथा शङ्कर्वर्मणः ॥ २१२॥ स्वस्रीयः सुखराजस्य तेन ढाराधियः कृतः । चीरानकाभिधे स्थाने प्रमादादासदृह्यं ॥ २१३ ॥ 💨 तत्कापात् स स्वयं राजा दत्तवात्रा मदोर्जितः। वीरानकं समुन्यूत्य प्रविवेशीत्तरापयं ॥ २१४॥

तिन्धुकूलाश्रयान् देशान् जिल्ला भूरीन् भयात्रिः। कृतानतिर्महीपालैः प्रत्यावृत्ता अवत् ततः ॥ २१५॥ उर्शा विशतस्तस्य वास्तव्येरीरशेःसमं । निकेतन्हेतोः सैन्यामामकस्माउद्भूत् कलिः ॥ २१६॥ गिरिशुङ्गाधिञ्चढेन श्रपाकेन निपातितः। वेगवाकी शरस्तस्य प्रमादाद्विशदलं ॥ २१७॥ मुमूर्जुराप्तान् कटकं संरूच्य नयतेति सः। उक्ता कर्णोर्याद्वरः स्थानात् तस्माहिनिर्ययो ॥ २१८॥ क्रीनदर्शनसामर्थाः परिद्याय शनिगिराः। क्रन्द्स्या वपुरालिंग्य स्थितायाः चामभाषितः ॥ २११॥ पुन्नं गापालवर्नाख्यं न्यासीकृत्य च रिन्ततुं। शिशुदेश्यं महादेव्याः सुगन्धाया स्रष्ठान्धवं ।। २२०।। फाल्ग्णो कृष्णासप्तम्यां वत्सरे सप्तसप्ति।। उत्खायमानविशिखे मार्ग एव व्ययस्त ॥ २२१॥ तिल्नं॥ सुखराजादयः सैन्यं रच्चसः पर्भूमिषु । वृत्तातिर्गीपयसस्तं यास एवाभवन् पवि ॥ २२२॥ तं यत्त्रसूत्रेस्ते मूर्द्वी नम्रतोत्त्रमतावर्षेः । प्रतिप्रणामं प्राप्तानां सामन्तानामकार्यन् ॥ २२३॥ षद्गिर्दिनेनिजे स्थाने प्राप्ते वोद्यासकारिधे।

चित्रिरे गतसन्त्रासास्ततस्तस्यात्तसिक्यां ॥ २२८॥ तिस्रः सुरेन्द्रवत्याचा रास्या राज्ञानमन्वयुः । वालावितुः कृतज्ञश्च जयसिंकाक्वयः कृती ॥ २२५॥ देै। लाडावबसार्थं तं भृत्यावनुकम्तुः। इति सद्विश्विताद्विः सरुसाक्रियताग्रिसात् ।। २२६ ॥ तते। जुगोप गोपालवमी धार्मिकतोड्डवलः । स्गन्थया पाल्यमानः सत्यसन्धा वसुन्धरां ॥ २२७॥ मध्ये लालितकादीनां उर्वृत्तानां वसन्नपि। **ग्रनतिक्रात्तवात्या प्रयाद्य द्वारात्र में सार्य्यकीत् ॥ २२६॥** भूपालज्ञननी भागेर्विधव्ये ४धिकमुन्मदा । सा प्रभाकर्देवाख्यमचीकमत मन्निणं ॥ २२१॥ तया निर्भरसंभोगप्रीतया स व्यधीयत । सीभाग्यपदशृङ्गार्मीत्तिचक्रत्रयाङ्कितः ॥ २३०॥ काशाध्यत्तेण रागिण्यास्तस्या लुपिठतसंपदा । तदा भाषडापुरे तेन शाहिरात्यं व्यधीयत ।। २३१।। म्राज्ञातिक्रमिषाः शास्त्रेः कृत्वा कमलकाभिधं । तोमराणाय स प्राद्यद्राज्यं लिखियसूनवे ।। १३२।। प्रत्यावृत्ताण्य नगरं विवेस विजयार्जितः। शीर्यशृङ्गार्वसते। साभिमानः स्वविग्रव्हे ॥ २३३ ॥

स राजजननीजारः सारुंकारो जयार्जनात्। मानन्तिमधिन्नेपैविरिाणां व्यधितान्वकं ॥ २३४॥ ज्ञुद्रेण कामिना वेश्यावेश्मनीव नृपास्पदे । तेनावृते संप्रवेशो नाभूदन्यस्य कस्यचित् ॥ २३५॥ शनैर्विज्ञातवार्तस्य धनमानापकारकृत् । सोऽभुदिचगताऽत्यर्थं राज्ञोगोपालवर्मणः ॥ १३६॥ विम्यते यत्र गञ्जे अस्मिंस्तत्सर्वे शाक्तिवयके । गतमित्यब्रवीदूपं स केाषगणनोग्नतं ।। ५३०।। श्रथ गञ्जाधियो राजभीतः खर्खीद्वेदिनं ।, रामदेवाद्वयं बन्धुमभिचारमकारयत् ॥ २३६॥ तयाभिचार् क्रियया भुक्तभूर्वत्सर्द्वयं । गोपालवर्मनृपतिर्जातदाह्ये व्यपचत ॥ २३१॥ व्यक्तीभूतकुकमी स राजद्गउभयाकुलः। रामदेवा जबधीत् पापः स्वयमेव स्वविग्रहं ॥ २४० ॥ रथ्यागृङ्गीता गापालवर्मभ्राताय सङ्गरः। बभूव प्राप्तराज्यः स दशभिर्दिवसैर्व्यानुः ॥ २४१ ॥ श्रय वंशचये वृत्ते राज्ञः शङ्कर्वर्मणः। प्रजाप्रार्थनया राज्यं सुगन्धा विद्धे स्वयं ।। २४२।। गोपालपुरगोपालमठगोपालकेशवान् ।

सा पुरं च स्वनामाङ्कं विद्धे धर्मवृद्धये ॥ २४३॥ गापालवर्मणा जाया नन्दानिन्धान्वयोद्भवा। शिशुरुव्यभवन्नन्दा महकेशवधारिणी ॥ ५४४॥ ग्रनर्वत्याः चणे तस्मिन् पत्या गापालवर्मणः। जयत्तद्म्यां बबन्धास्यां श्वश्रृः सन्तानकां चिणी ।। **२**४५ ।। तस्यां विपन्नापत्यायां प्रसवान्ते अतिदुः खिता । साभूदन्वयिने राज्यं कस्मैचिदातुमुखता ।। ५४६॥ तस्मिन् काले म्हीपातावियकानुयक्तमं। तत्र तत्र पदातीनां कृत्यसंरुत्यभूत् कुलं ॥ २८७॥ ततः समाश्रितेकाङ्गा स्वयं संवत्सर्द्धयं । मुगन्धा विद्धे राज्यं समन्निवेन तन्निणां ॥ ५४ ।। याग्याय दातुं साम्राज्यं कस्मेचित् सा किलेकदा । मस्राय मस्त्रिसामत्तात् तत्त्र्येकाङ्गानिकयत् ॥ ५४१॥ म्रवितवर्मवंशाने नप्तारं शूरवर्मणः । गर्गायाः स्वकुटुम्बिन्याः संज्ञातं सुखवर्मणा ॥ २५०॥ **ग्रनुव्रतो में संबन्धिह्मेहादेवं भवेदिति** । राज्ये निर्जितवर्माख्यं कर्तुं तस्या मनोज्भवत् ॥ २५१ ॥ युमं॥ तया तर्क्तं विषयव्यसनिवेन जागरात्। रात्री दिवाशयतया योज्यनुत्यानद्वषितः ॥ २५२॥

नाम पङ्किरिति प्राप राज्ये का तस्य याग्यता । इत्युदीर्याभवन् प्रसा यावत् केचन मिल्लाः ॥ २५३ ॥ संक्तेभेदिनियातिस्तावन्निर्जितवर्मजः। दशवर्षः कृते। राजा पार्थस्तंत्रिपदातिभिः ।। २५४ ।। तिल्लक्ष ते गञ्जाधिपवाक्यानां सुगन्धोत्पारनात् कृतं । प्रायश्चित्तममन्यत्त मानचतिविधायिनां ॥ २५५॥ सा राजधान्याः साम्राज्यपरिश्रष्टा विनिर्धियो । क्ताधिकार्ग कार्त्य पतितैर्वाष्यविन्डभिः ॥ २५६॥ शर्णं प्रत्यभाइत्या या यस्तस्याः क्रमागतः । तं तमेिचिष्ट निर्यासी विपद्धैः सक् संगतं ॥ २५०॥ वर्षे रकोननवते संभूपेकाङ्गसैनिकाः। गता सुगन्धामानिन्युः पुनर्क्षष्कपुरे स्थितां ॥ २५६॥ तामापतत्तीमाकार्य पार्धानुयाक्का मदात्। चैत्रात्ते तन्त्रिणः सर्वे निर्ययुः समरोन्मुखाः ॥ ३५१ ॥ ते जिवा नवते वर्षे वैशाखे भिन्नसंक्तीन्। रुकाङ्गान् व्यूष्टसंघातान् बबन्धुस्तां पत्नायितां ॥ २६०॥ निष्पालकविकारासस्तैर्बद्धा सा व्यपद्यत । **म्रनित्यपतनो**ङ्घाया विचित्रा भाग्यवृत्तयः ॥ २६१ ॥ श्रस्मिन् धनजनन्नीएयनिमित्तं मण्डलोत्तमे ।

सर्वतो दिवामुत्तस्यावयानर्यपरम्परा ॥ १६१॥ जनकः पालको भू**वा पङ्गुर्बालस्य भूपतेः** । सामात्यो प्रीउयल्लोकमुत्को चग्रक्तत्यरः ॥ १६३॥ भूभुतो ग्रामकायस्या इवान्येान्यविपाटनं । दत्ताधिकाधिकात्काचा विद्धुस्तित्रिसेवया ।। २६८।। यद्रातेः कान्यकुब्बाग्वा विलब्धास्तत्र मण्डले । तिल्लां ङिएउकादानाइ भुतं तीविकाभवत् ॥ १६५॥ विष्णुः पुराणाधिष्ठाने मेरुवर्धनमन्त्रिणा । श्रीमेंरुवर्धनस्वामिनामा येन व्यधीयत ।। २६६।। तदात्मजाः चापो तस्मिन् गरुनद्रोरुचाक्रिकाः। चक्रुर्निगूठराज्येच्हाः प्रज्ञायांत्रैर्धनार्जनं ।। २६७।। युम्मं ॥ सार्धे सुगन्धादित्येन गृढं शङ्करवर्मनः। तेषां ज्येष्ठा बद्धसाख्या मुमोष नृपमन्दिरं ॥ २६६॥ चीणप्रजे चणे तस्मिन् चार्पात ३व चते। उदीपः प्राविताशेषशर्ष्कालिरज्ञम्भत ॥ २६१॥ खायी सक्स्रक्रेयायां दुर्लि भे भाजने प्रवत्। वर्षे त्रिनवते घारे उर्भित्तेण जन्त्वयः ॥ २७०॥ श्वैश्चिरप्रविष्टाम्ब्संसेकोच्छूनविग्रहैः। वितस्ता सर्वतम्ङ्बा इर्लिच्यसिललाभवत् ॥ २७१॥

विश्वता अस्थिमये जाते नैविद्यात् चितिमण्डले । सर्वभूतभयादायि श्मशानिकामज्ञायतः ॥ २७२ ॥ मक्तर्क्धान्यसंभार् विक्रयप्राप्तसंपदः । मिल्रणः स्मापतेः प्रापुस्तिल्रणश्च धनाष्ट्रतां ।। २७३ ।। म्रादेयः क्माभुजः सोऽभून्मस्त्री यस्तादशीः प्रजाः । विक्रीय वारुयत्रासीत् तिल्लााां कुणिउकाधनं ॥ २७४॥ **ग्र**टव्यां वृष्टिसंपाते वातवर्षेरुपद्गतं । विकः सर्वे जनं पश्यन् कश्चित् प्राप्तोष्णमन्दिरः ।। २०५।। यया तया जनं दुःस्यं वीच्य कापुरुषश्चिरं । राजधानीस्थितः पद्भः स्वसुखं बक्बमन्यत ॥ २७६ ॥ युग्नं ॥ तुङ्गीनचन्द्रापीडादिप्रज्ञापालप्रियाः प्रजाः । ष्टवं तस्मिन् चणे नीताः संचयं राजराचसैः ॥ २७७॥ प्रापुश्चिरमवस्थानं पार्थिवा न तरा क्वचित्। धारासंपातसंभूतादुदुदा इव इर्दि ने ।। २७६।। पार्षः पितर्मुत्पाट्य कदाचित् प्राभवत् स्वयं । कदाचित् मुतमुत्याळा तिल्लचिक्रकयाय्यभूत् ॥ २७१॥ श्रप्रीपायत् पङ्गबधूवउवामण्डलं युवा । र्मुगन्धादित्यवीजाश्चा व्यवायविधिसवया ।। २८०।। राज्यावप्यरदेव्याः स निर्दे यैः सुरतोत्सवैः ।

खगउयामास कगडूतिं साव्यस्यार्थेषणां धनैः ॥ २०१ ॥ भगिनीभगसीभाग्यबद्धराज्याः स्वयं दुरुः । यां पङ्गवे मनोज्ञाङ्गीं मेरुवर्धनसूनवः ॥ २८२॥ सुगन्धादित्यमात्सुवद्यात् सापि देवी मृगावती । स्वयं संबुभुज्ञे प्रथावकात्ताकामितकामिनी ।। २८३।। पर्यायेणाभवद्दत्यः स तयोभीगवृद्धये । दरिद्रयोषितोरेकं भुक्तिपात्रमिवान्वकं ॥ २०४॥ पुत्रयोराज्यलाभाय स्पर्धयाभ्यां स्वमिल्लाो । दत्ता निधुवनश्रद्धा धनदानैः सदिसाणा ।। २०५।। श्रय पार्चे समुत्पाळा तत्पिता पङ्गराश्रितः । तन्त्रिभिः सप्तनवते वर्षे पौष्ऽभिषेचितः ॥ २८६॥ माघे अष्टानवते वर्षे सो अभिषिच्य शिशुं सुतं। चक्रवर्माभिधं रात्ये चीणपुण्या व्यपद्यत ॥ २००॥ पैतृकं वाञ्छता राज्यं पार्थस्यानुचरा व्यधुः । एकाङ्गेः सक् संग्रामं तत्र तिल्लपदातयः ॥ २८८॥ मातुर्वप्ययदेव्याः स कञ्चित् कालं शिशुर्नृपः। मातामकााः चिछिकायाः पाल्यस्वासीत् समा दश ॥ २६१॥ बाल्याद्व्यक्तदीःशील्ये तस्मिंस्तत्यालनं तयाः । निर्देषिमासीद्राउस्थफणिलालनसिन्नमं ॥ २१०॥

जातः पङ्गामृगावत्यां नवमे अब्दे अध मस्त्रिभिः। चक्रवर्माणमृत्याव्य शूर्वमी नृषः कृतः ॥ ५११॥ निःस्नेका मातुलामात्याः प्रययुः स्वार्थतत्पराः । म्रद्वा तन्त्रिणां देयं तस्यात्पाटनकेतु<mark>सां</mark>.॥ २१२ ॥ श्रुडवृत्ताि पि स स्माभृद्विना भूरिधनार्पणं । गुणवानिव वेश्यानां तिल्लाणां नाभवत् प्रियः ॥ २१३ ॥ वर्षे गते तमुत्याळा दृष्टात्यत्तितया नृपं। बद्धर्यदं पुनः पार्यं व्यधुस्तित्विपदातयः ॥ २१४ ॥ ग्रभूत् साम्बवती वेश्या साम्बेग्ररीवधायिनी । पांचीप्रिया तिस्रक्क्रसंग्रहे ज्ञातचिक्रका ॥ ५१५॥ कालापेची चक्रवमी तता उद्योच्हदनं बङ्ग । ष्टकादशाब्दस्याषां कृता भूयोऽपि तत्त्रिभिः ॥ २१६॥ पार्थादीन् येः संमुत्पाट्य भुक्तं चित्रकया पुरा । तिस्तेः स्थानैश्च ये तेभ्या जीवनासुपलेभिरे ।। २१०।। पिता भ्राता च वैरस्य राज्याइत्याहितोऽभवत्। संबन्धिस्योऽपि येर्डुग्धं कन्यां द्वेतरेतरं ॥ २१६॥ **त्रकरोदृष्टरोषाणां तेषामेव स नष्टधीः** । मेरुवर्धनपुत्राणामधिकार्समर्पणं ॥ २११ ॥ सिल्कं ॥ कृतो उत्तपरलाधीशस्त्रेन शङ्कर्वर्धनः।

ज्ञीवोचितापभ्रंशोत्तिर्देवीवाम्यस्य नाभवत् ॥ २०५॥ वेष्टितश्मश्रुरुषाीषा प्रापास्याग्रे प्रदेशिनी । ध्यानेकाग्रा दगित्यासीत् सुखराज्ञस्य मिल्रणः ॥ २०६॥ याज्यमायये चितावेशा उर्नयासेविनः प्रभाः। ह्न्दानुवृत्त्या स प्राप नरस्येव विउम्बना ॥ २००॥ मुम्मः॥ साजन्गैः सक् निर्देश्वं जवान द्राक्शङ्कया । शूरं दार्वाभिसारेशं शर्वयी नरवाकृनं ॥ २०६॥ प्रजाभिशापे पतिते नृपस्यान्मार्गवर्तिनः। त्रिंशद्विंशाः सुतास्तस्य व्ययम्बनामयं विना ॥ २०१ ॥ वंशः श्रीजीवितं स्रा नामापि पृथिवीभुजां। चागादेव चयं याति प्रजाविप्रियकारिणां ॥ २१०॥ इत्युतं वस्यते चाग्रे व्यक्तमेतत् तु विस्यतां । प्रनष्टं तस्य नामापि यथा क्रूरेण कर्मणा ॥ २११॥ मामा पत्तनमित्येव प्रख्यातं स्वपुरं कृतं । कस्यान्यस्याभिधाध्वंति यथा शङ्कर्वर्मणः ॥ २१२॥ स्वस्रीयः सुखराजस्य तेन दाराधियः कृतः। वीरानकाभिधे स्थाने प्रमादादासदृह्यं ।। २१३ ।। तत्कोपात् स स्वयं राजा दत्तयात्रा मदोर्जितः। वीरानकं समुन्मूल्य प्रविवेशात्तरापयं ॥ २१४॥

तिन्धुकूलाश्रयान् देशान् जिल्ला भूरीन् भयात्रिः। कृतानतिर्मकीपालैः प्रत्यावृत्तो अवत् ततः ॥ ११५॥ अ्शां विशतस्तस्य वास्तव्येरीर्शेःसमं । निकेतकेतोः सैन्यामामकस्माउदभूत् कलिः ॥ २१६॥ गिरिशृङ्गाधिद्वहेन ग्रपाकेन निपातितः। वेगवाकी शरस्तस्य प्रमादादविशदलं ।। २१७।। मुमूर्षुराप्तान् कटकं संरूच्य नयतेति सः। उक्ता कर्णीर्याद्वहः स्थानात् तस्माहिनियी।। १९६॥ क्रीनदर्शनसामर्घाः परिज्ञाव शनिगिरा । क्रन्द्न्या वपुरात्निंग्य स्थितायाः चामभाषितः ॥ २११ ॥ पृत्रं गापालवर्माख्यं न्यासीकृत्य च रित्ततुं। शिश्देश्यं मक्ददेव्याः सुग्रम्थाया स्रबान्धवं।। २२०।। फाल्गुणे कृष्णसप्तम्यां वत्सरे सप्तसप्ती । उत्खायमानविशिखे मार्ग एव व्यपचत ॥ २२१ ॥ सिरुकं॥ सुखराजादयः तेन्यं रच्चसः पर्भूमिषु । वृत्तानेर्गीपयसस्तं यास हवाभवन् पत्रि ॥ २२२ ॥ तं यत्रसूत्रेत्ते मूद्वी नमतोन्नमतावर्षेः। प्रतिप्रणामं प्राप्तानां सामत्तानामकार्यन् ॥ २२३॥ पदिदिनिनि स्थाने प्राप्ते वोद्यासकाभिधे।

चक्रिरे गतसत्त्वासास्ततस्तस्याससिक्यां ॥ २२४॥ तिस्रः मुरेन्द्रवत्याचा रास्या राज्ञानमन्वयुः । वालावितुः कृतज्ञश्च जयसिंकाद्वयः कृती ।। २२५ ।। देैा लाडेावबसार्थ तं भृत्यावनुबग्मतुः । इति सद्धियाद्विः सरुसाक्रियताग्रिसात् ॥ २२६॥ तता बुगोप गोपालवमी धार्मिकतोड्डवलः। सुगन्धया पाल्यमानः सत्यसन्धा वसुन्धरां ॥ २२७॥ मध्ये लालितकादीनां दुर्वृत्तानां वसन्नपि । **ग्रनतिक्रा**सबात्याे पि दुःसंस्कारान् न साे प्रक्तित् ।। २२६।। भूपालजननी भागेर्विधव्ये ४धिकमुन्मदा । सा प्रभाकरदेवाख्यमचीकमत मिल्लाणं ॥ २२१ ॥ तया निर्भरसंभोगप्रीतया स व्यधीयत । साभाग्यपदशृङ्गार्मात्तिचक्रत्रयाङ्कितः ॥ २३०॥ काशाध्यत्तेषा रागिष्यास्तस्या लुपिठतसंपदा । तदा भाषडापुरे तेन शाहिराज्यं व्यधीयत ।। ५३१।। ग्राज्ञातिक्रमिणः शास्त्रेः कृत्वा कमलकाभिधं । तोमराणाय स प्राद्यहाड्यं लक्षियसूनवे ।। १३२।। प्रत्यावृत्ताज्य नगरं विवेस विजयोर्जितः। शीर्पशृङ्गार्वसता सामिमानः स्वविग्रहे ॥ २३३॥

स राजजननीजारः सारुंकारो जयार्जनात् । मानचित्रमिषचेपिवीराणां व्यधितान्वकं ॥ २३४॥ ज्ञेण कामिना वेश्यावेश्मनीव नृपास्पदे। तेनावृते संप्रवेशो नाभूद्न्यस्य कस्यचित् ॥ १३५॥ शनैर्विज्ञातवार्तस्य धनमानापकारकृत् । सोऽभुदिचागताऽत्यर्थं राष्ट्रोगोपालवर्मणः ॥ २३६॥ विम्यते यत्र गञ्जे अस्मिंस्तत्सर्वे शाक्तिवयके । गतमित्यब्रवीदूपं स कीषगणनोग्नतं ॥ २३०॥ श्रय गञ्जाधियो राजभीतः खर्खीद्वेदिनं ।. रामदेवाद्वयं बन्धुमभिचारमकारयत् ॥ २३०॥ तयाभिचार क्रियया भुक्तभूर्वत्तर्ह्यं । गोपालवर्मनृपतिर्जातदाके। व्यपद्यत ॥ २३१॥ व्यक्तीभूतकुकमी स राजद्गाउभयाकुलः। रामदेवाजबधीत् पापः स्वयमेव स्वविग्रहं ॥ २४०॥ र्ष्यागृहीता गापालवर्मभ्राताय सङ्गरः। बभूव प्राप्तराज्यः स दशभिर्दिवंसैर्व्यसुः ॥ २४१ ॥ <mark>श्रय वंशत्त</mark>ये वृत्ते राज्ञः शङ्करवर्मणः । प्रजाप्रार्थनया राज्यं सुगन्धा विद्धे स्वयं ॥ २४२ ॥ गोपालपुरगोपालमठगोपालकेशवान् ।

श्रकीनिव खिलीकृत्य भित्तयनः त्रणे त्रणे ॥ ३३०॥ श्रनयन् क्रीउपा स्रीडां मास्त्रते। प्रागाकितु**षिउकाः क्रूरा इव ये गक्**वित्तयः ॥ ३३६॥ ते तिल्लाः चाणाद्या गूडवैरविषाग्रिना । विमानेना विविग्रेन चक्रवर्ममक्।किना ॥ ३३१॥ तिल्बं। श्रथ दितीये दिवसे भग्नानामपि तन्त्रिणां। वीरसंघरृनं यावदकरोच्छम्भुवर्धनः ॥ ३४०॥ तावन्मिलितसामनसिववैकाङ्गलालितः। सैन्येर्नानापथायातेर्नदद्भिर्व्वाप्तदिक्र्पयः ॥ ३४१ ॥ वल्गान् मध्ये श्यवाराणां नृत्यतेवाग्रवाजिना । वल्गांकेनाद्वरुद्यम्वं शिरस्तं वामपाणिना ॥ ३४२॥ सस्वेदेतरकस्ताग्रवेष्टनोद्यासनस्पृशः। खद्गस्य विम्बितार्कस्य भाभिर्योतितकुण्डलः ॥ ३४३ ॥ कवचात्सेधसंर्ब्धकपठायासेन ताम्यता । बङ्गभुकुिंबन्धेन वद्नेन भयावकः ॥ ३४४॥ तर्जयन् कृतङङ्काराँ खुब्धकाँ खुषिठतापणान्। शिरोऽित्तसंज्ञया त्रस्तवास्तव्यकृतसास्वनः ॥ ३४५ ॥ भेरीरवैः श्रुतिं हिन्दन् पाराशीर्घीषरोधिभः। संग्रामजयशोभाङ्कश्चक्रवर्माविशत् पुरं ॥ ३४६॥ कुलकं ॥

तस्मिन् सिंकासनं प्राज्यमाक्रम्यातिजयोर्जिते । बद्धा कुतश्चिदाबिन्ये भूभटः शम्भुवर्धनं ॥ ३४७॥ राज्ञः पुरस्तात् तं शस्त्रधातिभिनीतितेचाणं । भिक्तं प्रदर्शयन् पापश्चाउाल र्व सोज्बधीत् ॥ ५४६॥ उत्सतां धर्ममयीदां भृत्यानां जनकोपमान् । क्तुं नरेन्द्रान् द्रोकेण प्रारुखः शम्भुवर्धनः ॥ ५४१ ॥ प्राप्य निष्कारक राज्यं चक्रवर्ननृपः क्रमात् । **ग्रजायत धृतोत्सेका नृशंसविषमक्रियः ।। ३५०।।** स्वविक्रमकथास्तात्ररोमन्यप्रियताकृतः। साज्भवद्वियवन्यादिचारुकार्विधेयधीः ।। ३५१ ।। **ग्रात्मानं दैवतमिव स्तुतिमोक्दितचेतसः । ज्ञानतः प्राभवं**स्तस्य विवेकविगुणाः क्रियाः ॥ ३५२॥ त्रस्मिन् प्रसङ्गे रंगाखः प्रख्याता उाम्वगायनः । वैदेशिको प्रवदाज्ञा वितीर्णावसरी विसः ॥ ३५३ ॥ प्राप्तान् मचिवसामतान् विन्यस्यता यद्याक्रमं । प्रतीकारा नृपस्याग्रमनयत्त विविक्ततां ॥ ३५४॥ विबंभा धवलाष्णीषा सभा दीपप्रभाद्भवला । शेषशय्येव मणिभिः कृतात्नाका फणाद्रवैः ॥ ३५५ ॥ कृतावरोधधर्मिछमालान्दोलनकेलिभिः।

प्रदोषपवनिश्वक्रे शिशिरे घीणतर्पणं ।। ३५६।। जातगीतदिद्वाणां गवाचावलया बभुः। म्रासवामादिभिवित्रित्वरोधमृगीदशां ॥ ३५७॥ क्रारकङ्क्रणकेयूर्पारिकार्पादिशोभिना। स्ववृन्देनानुषातो ज्य प्राविशत् डोम्वगायनः ॥ ३५६॥ हंसीनागलताचास्य सुते ललितलीचने । चक्रतुः केातुकोद्वीवां सभां चित्रार्पितामिव ।। ३५१।। तयार्विलासवलितैश्वलितापाङ्गविश्रमेः। द्वितीयपुष्यप्रकरो व्यकीर्यत सभान्तरे ॥ ३६०॥ गायनैर्जयज्ञीवेति कृतकोलारुलैरभूत्। सदः सशब्दं कुर्विद्विस्तत्तत्रृपगुणग्रहं ॥ ३६१ ॥ भुक्तींत्तरोचितोद्यत्यञ्चमस्थानचारिषाः। वंशीरागविशेषस्य दत्ते स्थाने ततः शनैः ॥ ३६२ ॥ **म्रविक्रियशिरःकम्पभुनेत्रभ्रमशोभितः।** ग्रभिन्न इव गायस्योगीतिध्वनिरुजुम्भतः ॥ ३६३ ॥ श्रय ताम्बूलरोमन्यत्यागनिश्चलमूर्तिना । जातं राजकुरङ्गेण प्रमीदास्पन्ददृष्टिना ॥ ३६८॥ गायन्या भावमालन्य तस्य स्निम्धमगायतां । ग्रधिकोद्रेचिताभिष्यं विलासस्मितविश्रमैः ॥ ३६५॥

राज्ञस्तयाश्च संसक्तश्चित्तयोरितरेतरं। दुग्व्यापारिः स्वसंवेधीः संलाप इव पप्रथे ॥ ३६६ ॥ नृपं कारितचित्तं तं विद्यायेकः प्रिया विदः। ततः प्रसङ्गे प्रोवाच प्रीतिवृद्धिकरं वचः ॥ ३६७॥ देव गीतमिदं यातं संप्राप्येते मनारमे । कर्पूरपारीपतितं मैरेयमिव सारितं ॥ ३६०॥ गायन्यामीर्जितामेतां रागाइत्तचतुष्किकां। **म्रनयाः प्रतिमाव्या**जा<u>म्</u>चम्वतीव निशाकरः ॥ ३६१ ॥ कर्न्यस्तकपोलात्तमुद्रायत्याविमे ध्रुवं। करात्नेः कुरुता व्याम्नि वैमानिकविमारुनं ॥३७०॥ ज्ञानस्या स्वाश्रयां चर्चामनयोरेकयावयाः। **त्रमूयास्मितगर्भी ज्यं कटान्तः पश्य पातितः ।। ३७३ ।।** गायन्येकानतमुखी कर्णव्यालोलकुण्डला । विपरीतर्तोद्रेककृतारम्भेव शोभते ॥ ३०२॥ सफलं तस्य तारुण्यमीदृश्या निर्जने स्त्रियः। त्रीत्सुक्याद्विरुहे यस्य गायन्येवंविधेः स्वरैः ॥ ३७३ ॥ अपित्तिपरित्यक्तशास्त्रानुष्ठानमोर्क्तिः। एकसार्थप्रयातेभ्यः कथमेको विवर्द्यते ॥ ३७४॥ नेत्रस्य रूपं श्रोत्रस्य ध्वनिं संस्पृशतो न चेत्।

खगउयामास कगडूतिं साप्यस्यार्थेषणां धनैः ॥ २८१ ॥ भगिनीभगसीभाग्यबद्धराज्याः स्वयं दुः। यां पङ्गवे मनोज्ञाङ्गीं मेरुवर्धनसूनवः ॥ २८२॥ सुगन्धादित्यमात्सुव्यात् सापि देवी मृगावती । स्वयं संबुभुज्ञे प्रथार्वकात्ताकामितकामिनी ।। २८३ ।। पर्यायेणाभवदृत्यः स तयोभीगवृद्धये । दरिद्रयोषितोरेकं भुक्तिपात्रमिवान्वकं ॥ २०४॥ प्त्रयोराज्यलाभाय स्पर्धयाभ्यां स्वमिल्लाो । दत्ता निधुवनश्रद्धा धनदानैः सद्विणा ॥ २०५॥ श्रथ पार्चे समुत्याळा तत्यिता पङ्गराश्रितः । तिल्लिभिः सप्तनवते वर्षे पौष्ऽभिषेचितः ॥ २०६॥ माघे अष्टानवते वर्षे सो अभिषिच्य शिशुं सुतं । चक्रवर्माभिधं रात्ये चीणपुण्या व्यपद्यत ॥ २००॥ पैतृकं वाञ्छता राज्यं पार्यस्यानुचरा व्यधुः । एकाङ्गेः सक् संग्रामं तत्र तिल्लपदातयः ॥ २००॥ मातुर्वप्पटदेव्याः स कञ्चित् कालं शिशुर्नृपः । मातामक्याः चिछिकायाः पाल्यस्वासीत् समा दश ॥ २६१ ॥ बाल्याद्व्यक्तदीःशील्ये तस्मिंस्तत्यालनं तयाः । निर्देषिमासीद्राउस्थफणिलालनसन्निभं ॥ २१०॥

ज्ञातः पङ्गार्मृगावत्यां नवमे अब्दे अय मिलिभिः । चक्रवर्माणमुत्याळा शूर्वमी नृषः कृतः ॥ २११॥ निःस्नेक्त मातुलामात्याः प्रययुः स्वार्धतत्यराः । म्रद्वा तन्त्रिणां देयं तस्यात्पाटनकेतु<mark>सां</mark>.।। २१२ ।। **त्र**द्ववृत्ताि पि स स्माभृद्विना भूरिधनार्पणं । गुणवानिव वेश्यानां तिल्लाणां नाभवत् प्रियः ॥ २१३ ॥ वर्षे गते तमुत्पाळ रृष्टोत्पत्तितया नृपं। बद्धर्घदं पुनः पार्चे व्यधुस्तित्विपदातयः ॥ २१४ ॥ ग्रभूत् साम्बवती वेश्या साम्बेग्ररीवधायिनी । पांचीप्रिया तिश्विचक्रसंग्रहे ज्ञातचिक्रका ॥ ५१५॥ कालापेची चक्रवर्मा तता प्रयोक्त्द्रनं बङ्ग । ष्ट्रकादशाब्दस्याषां कृता भूयो । पि तत्त्रिभिः ॥ २१६॥ पार्थादीन् येः संमुत्याटा भुक्तं चित्रकया पुरा । तेस्तेः स्थानैश्च ये तेभ्या जीवनासुपलेभिरे ॥ २१०॥ पिता भ्राता च पेर्स्य राज्याइत्याहितो प्भवत्। संबन्धिस्योऽपि येर्दुग्धं कन्यां द्वेतरेतरं ॥ २१६॥ **त्रकरोदृष्टरोषाणां तेषामेव स नष्टधीः**। मेरुवर्धनपुत्राणामधिकार्समर्पणं ।। २११ ।। तिलकं ॥ कृता उत्तपरलाधीशस्त्रेन शङ्कर्वर्धनः।

तदाच्हादनदृतेच्हा मिल्लाः प्राविशन् सभा ॥ ३११ ॥ कैश्चित् चितिभुजा वैरमङ्गीकृत्यापि तत्चणं। यैनीशि श्रपकोच्छिष्टं तेऽभूवन् सामपेः समाः ॥३१२॥ मएउले अस्मिन् प्रभावाग्रा न देवा न्यवसन् ध्रुवं । तदेश्मिन तदा ना चेच्कुपाकी प्रविशेत् कथं ।। ३१३ ।। तां र्षास्वामिनं द्रष्टुं तिलद्वाद्श्यक्रागतां । सामन्तेभ्यः साभिमानानन्वयुर्डामराः परं ॥ ५१८॥ राजकोरुम्बद्धानां अम्बानां निर्गता मुखात्। राज्ञामिवाज्ञा उर्लेच्या न केनाप्युदलंच्यत ॥ ३१५॥ राज्ञा प्रदत्ते रङ्गायं हेलुयामेऽयकार्वत् । लिलेख पट्टापाध्याया न यदा दानपट्टकं ॥ ३१६॥ तदाचपटलं गता रङ्गः कोपात् तमब्रवीत् । रङ्गः स केलुदिषोति दासीसुत न लिष्यते ॥ ३१७॥ लिलेख साज्य मस्त्रामाद्रङ्गभूभङ्गतर्जितः। को न राजनि दुर्वृत्ते भवेन्नीतिव्यतिक्रमः ॥ ३१०॥ श्रन्यागमनपापस्य पापः पृच्छ्न् स निष्कृतिं । विंटेर्हास्यावहान्येव प्रायश्चित्तानि कारितः ॥ ३११ ॥ क्रिमेनेव किमं शाम्येहुष्कृतेनेव दुष्कृतं। साजनुशिष्टोविटेरेवं द्धत् पामरसारता ॥ ४०० ॥

पवित्रास्पर्श तास्पृष्मा स्पर्शपापं जिन्हीर्षुणा । तेनाद्रूष्यत विप्रस्य योषिन्मासोपवासिनः ॥ ४०१ ॥ ततो पि पापिनो प्र्वन् के पि तस्मिन् ज्ञणे दिजाः। तस्माद्प्यप्रकारान् मे जगृङगृक्भोजिनः ॥ ४०२॥ चक्रे चक्रमठं सोऽपि पाषः पाशुपताश्रयं। तस्मिन् रुते पर्दिनिष्पन्नं तद्वधूर्यदयोजयत् ॥ ४०३॥ पूर्वीपकारान् विस्मृत्य उामरान् स मिरागसः । नृपतिः श्रपचाकामी विश्वस्तांश्रह्यनाबधीत् ॥ ४०४॥ क्तुं व्याजेन विश्वस्ताः केचिडुामरतस्कराः। तस्युस्तस्यात्तिके द्रोक्चिद्धानेकुः प्रतीविषाः ॥ ४०५॥ श्रपाकीशयनावासासन्नावस्करमन्दिरे । शीचस्थितं तं निःशस्त्रं ते रात्री प्रापुरेकदा ।। ४०६।। श्रय तेः प्राप्तसमयेरकस्मात् तस्य सर्वतः । न्निप्रं न्यपात्यताशेषशातशस्त्रपरम्परा ।। ४००।। मुप्तस्तराद्वदे अष्ट इव निदालसेचणः। प्रबुद्धः शस्त्रपातेः स व्यमुचंद्रेश्वान् र्वान् ॥ ४००॥ निःशस्त्रः शस्त्रमन्विष्यन् त्तरत्त्वतत्रंनिर्करः । **अनुदुता रिभिधीवन् शयावेश्म विवेश तत् ॥ ४०१ ॥** श्रप्राप्तकेतिं क्रन्दस्या श्रपाक्यालिङ्गिताङ्गकं ।

16.

तत्क्चोत्सङ्गलगार्डं जघुस्ते प्नुप्रविश्य तं ॥ ४१०॥ स्वेरेव प्रेरिता दरिस्ते तस्य नृपतेः किल । मुमूर्षीजीनुनी स्वैरं शिलायां समचूर्णयन् ॥ ४११॥ त्रयोदशाब्दे त्येष्ठस्य शुक्ताष्टम्यां चपाचणे । श्रपाकभोग्यः स श्रेवावस्करे तस्करैर्कृतः ॥ ४१२॥ उन्मत्तावंतिनामाथ पार्थसू नुर्द्वराशयः । म्रभ्यषिच्यत वैधेयैः सचिवैः शर्वटादिभिः ॥ <sup>४</sup>१३ ॥ श्रयाकीकामुके पापे निकृते निशि तस्करेः। प्रज्ञाना पाप्नना सोऽभूत् पापात् पापतरो नृपः ॥ <sup>४५४</sup>॥ स्थगिता तत्कथापापस्पर्शभीत्या सरस्वती । कथंचित् त्रस्तुरश्चेव सेयं प्रस्थाप्यते मया ॥ ४१५॥ म्रासीत् पितृकुलं तस्य भद्धं दुर्नृपर्द्धसः । त्रीर्वाभिधस्य कृव्याशिवशेषस्येव तीवनं ॥ ४१६॥ तस्यासंष्टकूराघातसटाङ्कार्करोठिकाः। **प्राणस्कन्दादिवास्त्रज्ञाः सभायां मुख्यमन्त्रिणः ॥**४१७॥ ते ज्यात्याश्चार् पावेन निर्लङ्जास्तमर अयन् । कालात्तरेण वैरेव भूमिपालैभीविष्यते ॥ ४९६॥ पर्वगुप्तो अवत् तस्य सर्विभ्या उद्यधिकं प्रियः। म्रास्थाने नर्तनं कुर्वन्नपाकृतकटीपरः ॥<sup>१८</sup>१॥

म्रातन्त्रिविप्रवादृष्ट्वा कीरप्रायान् मकीपतीन्। पर्वगुप्तः सर्वदाभूद्राज्यावाप्तिकृतोखनः ॥ ४२०॥ तदा निगूद्राज्येच्हः सख्यं मुख्यैः स मिल्लिभिः। पीतकोशैः प्रविद्धे पञ्चभिर्भूभटादिभिः ॥ ४२१ ॥ भूभटः शर्वटष्ट्होतः कुमुद्ः साज्मृताकरः। पर्वगुप्तेन संबन्धं चिक्ररे कोशपीयिनः ॥ ४२२॥ गवाचसर्सि प्राप्तश्री जलो ज्वागलद्विजः संग्रामडामरगृहे यो रकुः खातपारुषः ॥ ४२३॥ पदातिमात्रा भूपेन दृष्टशौर्यः स संयुगे । मकोद्रो मक्तावायः प्रापितो मुख्यमित्रतां ॥ ४२४॥ यादशी तेन ददशे देवी श्रीः सरसोऽसरे । तादृग्रकुतया देवीत्यभिधानेन निर्ममे ॥ ४२५॥ राज्यं निष्कारठकं कृता धूर्तेनापजिसीर्षुणा । प्रेरितः पर्वगुप्तेन भूभृचक्रे कुलच्चयं ।। ४२६।। तेन लुण्ठितसर्वस्वः पार्धस्तस्या कलत्रवान् । श्रीतयेन्द्रविकारात्तः श्रमणैर्दत्तभातनः ॥ ४२७॥ शिशून् शङ्कर्वमीदीन् आतृन् दाराविरोध्य सः। तत्र स्थिताननशनिरुत्क्रानासूनकार्यत् ॥ ४२०॥ उद्यतः पितरं रुत्तुं मिलणोऽनुमतप्रदान् ।

श्रकीनिव खिलीकृत्य भित्तयतः द्वापी द्वापी ।। ३५७।। श्रनयन् क्रीउपा घ्रीडां माखत्ता जीविकाकृते। ष्रागासितु**षिउकाः क्रूरा इव ये गर्स्यवृत्तयः ॥** ३३६॥ ते तिल्लाः चाणाद्या गूडवैरविषाग्रिनाः। विमानेना विविग्नेन चक्रवर्ममकाकिना ॥ ३३१॥ तिल्बं॥ श्रय दितीये दिवसे भग्नानामपि तन्त्रिणां। वीरसंघट्नं यावदकरोच्छम्भुवर्धनः ॥ ३४०॥ तावन्मिलितसामन्तर्सचिवेकाङ्गलालितः। सेन्येनीनापयायातेर्नदद्विर्ज्ञाप्तदिकूर्पयः ॥ ५४१ ॥ वल्गान् मध्ये श्यवाराणां नृत्यतेवाग्रवाजिना । वल्गांकेनाद्वरुखम्यं शिरस्तं वामपाणिना ॥ ३४२॥ सस्वेदेतररुस्ताग्रवेष्टनोञ्जासनस्पृशः। खद्गस्य विम्बितार्कस्य भाभिर्योतितकुगउलः ॥ ३४३ ॥ कवचात्सेधसंरब्धकएठायासेन ताम्यता । बङ्गभुकुिं वन्धेन वद्नेन भयावरुः ॥ ५८८ ॥ तर्जयन् कृतङङ्काराँ खुब्धकाँ खुपिठतापणान्। शिरोऽ चिसंज्ञया त्रस्तवास्तव्यकृतसान्त्वनः ॥ ३८५ ॥ भेरीरवैः श्रुतिं हिन्दन् पाराशीचीषरोधिभः। संग्रामजयशाभाङ्कश्चक्रवर्माविशत् पुरं ॥ ३४६॥ कुलकं ॥

तिस्मन् सिंकासमं प्राज्यमाक्रम्यातिजयोर्जिते । बड्डा कुतश्चिदानिन्ये भूभटः शम्भुवर्धनं ।। ५४७।। राज्ञः पुरस्तात् तं शस्त्रपातभिमी लितेनाणं। भिक्तं प्रदर्शयन् पापश्चण्डाल इव सोज्बधीत् ॥ ५४६॥ उत्कतां धर्ममयीदां भृत्यानां जनकोपमान् । क्तुं नरेन्द्रान् द्रोकेण प्रारुष्यः शम्भुवर्धनः ॥ ५४१ ॥ प्राप्य निष्कपरक राज्यं चक्रवर्मनृपः क्रमात् । **ग्र**जायत धृतोत्सेका नृशंसविषमक्रियः ।। ३५०।। स्वविक्रमकथास्ते।त्ररोमन्थप्रियताकृतः। साज्भवद्वियवन्यादिचारुकार्विधेयधीः ।। ३५१ ।। ग्रात्मानं दैवतमिव स्तुतिमोक्षितचेतसः। ज्ञानतः प्राभवंस्तस्य विवेकविगुणाः क्रियाः ॥ ३५२॥ त्रस्मिन् प्रसङ्गे रंगाच्यः प्रच्याता उाम्वगायनः । वैदेशिकोण्भवद्राज्ञा वितीर्णावसरो विहः ।। ३५३ ।। प्राप्तान् सचिवसामतान् विन्यस्यता यथाक्रमं । प्रतीकृारा नृपस्याग्रमनयत्त विविक्ततां ॥ ५५८॥ विबंभा धवलाष्णीषा सभा दीपप्रभाद्धवला । शेषशय्येव मणिभिः कृतालोका फणोद्भवैः ॥ ३५५ ॥ कृतावरोधधर्म्मिल्लमालान्दोलनकेलिभिः।

म्राषा**टशुक्तसप्तम्यां शिशुर्द्रष्टुं विनि**र्यया ॥ ४४६॥ नवा विरेते राजग्रीबीलस्य पृथिवीपतेः। कृपाणवेणिललिता इत्रचामरकासिनी ॥ ४४१॥ म्रत्रासरे जवायातेश्वारेरावेदितसुतः। सामत्तेर्नगरोपात्तं प्राप्तः कमलबर्धनः ॥ ४५०॥ एकाङ्गतिस्रामसस्यात्तसार्वसादिभिः। नगरं प्रविशन् श्रात्तः समं सैन्येरुह्यत् ॥ ४५१ ॥ विरुद्धडामरानीकान् युद्धा मार्गेषु निर्गतः। श्राना उर्घाता वेश्तिनामजयद्विक्रमार्जितः ॥ ४५२॥ सरुस्रमञ्चवाराणां विद्राव्य तुर्गेर्मितेः। राजधानीमसंरुद्धः प्रविवेश ततः स्रणात् ॥ ४५३ ॥ तं लब्धजयमाकार्यं सैन्येस्त्यक्तं पलायितेः। एकाकिनं क्वाप्यनयद्धननी शिशुभूपतिं ॥ ४५४॥ प्राकुर्मिभेमीहितो वा प्रेरितो वा कुमिल्लिभिः। नाभृत् सिंकासनाद्वे मृदः कमलवर्दनः ॥ ४५५॥ तदानीं स्वगृहान् याता राज्यकामो प्रन्यवासरे । संघरृयन् दिजान् सर्वानचूचुद्दनीतिवित् ॥ ४५६॥ प्राढं शक्तं च कुरुत च्मापं कञ्चित् स्वदेशजं। मामेव कुर्युः सामर्थ्यादिति मूहः स चित्तयन् ॥ ४५७॥

एकाकिनीं रहः सीवां लब्धा दुर्लभयोषितं। म्रीको जनुपभुज्यान्यदिने द्रत्यार्थ येत यः ॥ ४५०॥ विभूतिं रभसावाप्तां यश्च सन्यस्य तत्स्त्रणं । नीत्या कामयतेजन्येयुः शोच्यस्ताभ्यां परीजस्ति कः ।।४५१।।युग्नं॥ म्रयोत्पलकुले हिन्ने स्यूलकम्वलवाहिनः। **त्रशृङ्गोत्तिभा विद्राः समगंसत**-गोकुले ॥ <sup>8</sup>६०॥ धूमनिर्दग्धकूचीनां राज्ञस्तांस्तांचिकीर्षतां । राज्यव्यवस्थापन्यासस्तेषां चिर्मवर्द्धत ॥ ४६१ ॥ वैमत्येन मिथस्तेषां नात्यः को प्रयम्यषिच्यत । कूर्चाभाषणानिष्यूतेः स्वकूर्चष्ठीवनेः परं ॥ ४६२॥ राज्यार्हान्वेषिभिविप्रैः प्राप्तः स्वस्मृतिक्कप्तये । म्रवार्य तेष्टकाघातेर्मुम्धः कमलवर्धनः ॥ **१६३**॥ पञ्चषाणि दिमान्येव यावत् तस्युर्दिज्ञातयः। काकृताकास्यतालादिवास्यकोलाकृताकुलं ॥ १६४॥ उत्पताकध्वज्ञच्छ्त्रशोभियुग्यार्पितासनं । श्रशेषं पारिषद्यानां तावत् तत्रामिलद्दलं ॥ ४६५ ॥ युम्मं॥ स्वपत्नीं बन्धकीभूतामिवान्यवशवर्त्तिनीं। वीद्य रातिश्रयं शाचन्नासीत् कमलवर्धनः ॥ १६६॥ पितृघातिवधूष्ट्चपुत्तराज्यार्थिनी ततः ।

तदङ्गस्यान्यकात्ताङ्गं स्पृशतो डुष्कृतं कुतः ॥ ६०५ ॥ ग्रभिलाषाङ्करः सिक्त इव तैर्विटभाषितेः। राज्ञः स्वभावलोलस्य शतशाखवमायया ।। ३७६।। ये विस्तारितवर्णातंकरुत्यः सन्दर्श्य गात्रासकृद्-बद्धावस्थितिचापलं घनमलं पार्श्वे ध्वयन्युद्धताः । नीयने विपयावपातपरतां लब्धोद्येस्तेः चणात् सिंका वार्रिधरेरमी च रभसादूपालसिंका विटेः ॥३७०॥ वस्तुन्नणाद्नुपपत्त्युपपत्तियुक्तं कृवा जडान् यदि विमारुपितुं समर्थाः। न स्युर्विटा ग्रथ कुतर्कपथस्थिताश्च नित्याद्वतेषु निर्येषु मृगाश्चरेषुः ॥ ३०६॥ सन्ताष्य कार्केयूर्कुण्डलैडीम्वमण्डलं । **ग्रमार्गत्यागराधेयः शुद्धात्तमगमत्रृ**यः ॥ ५७१ ॥ कात्ता अस्याः चितिवद्यभा अयमभिधेत्युवीपितेरे कता ब्रूते प्सावतिचाउताएउवयुतं उाम्वः स्वनामान्यतः । मध्ये यत् किमपीति गीतिरचना काव्यं यदेति दिदो यह्यस्मी चपयित तान्धिगबुधान् कीर्त्यिर्धनः पार्धिवान् ।। ३६०।। वेश्यानुरागस्य मक्नेन्द्रचापधाच्चो कृरिद्रारसर्ज्ञनस्य । उपाङ्गगीतस्य च कारिणाजिप तीन्दर्यमस्थैर्यकृतप्रकर्ष ॥ ३०१॥

दर्शनाभ्याससंवृद्धचनूरागः चमापतिः । विना श्रपाककन्ये ते न पुनः प्राप निवृत्तिं ॥ ३०२॥ गायस्या शयनापासे शनैविकितचुम्बनं। नृपं रित्रमुखाभिन्नं तं कुठात् ते प्रचन्नतुः ॥ ३०३॥ समागमेन नव्येन तयोर्वेयात्यशाभिना । चक्रे चिपतसामर्थाः स लज्जादरुनाचमः ॥ ३८४॥ रत्यसमुलभोद्देदैनिस्मृतैः स्वेदविन्डभिः। भाग्याष्ट्रसंत्तयतः वपुस्तस्य व्यधीयत ॥ ३६५॥ रागान्थेन कृता हंसी महादेवी महीभुता। भेजे राजबधूमध्ये वालव्यजनवीजनं ।। ३०६ ।। तस्या येर्भृत्तमुच्छिष्टं ते यथा चक्रवर्मणः। नृपात्तराणामन्येषामच्यभूवन् सभासदः ।। ३००।। मिल्लिणामन्तपरलप्रख्यमुख्याधिकार्दा। प्रवृद्धिकेतुतां प्राप डाम्वसेवनचित्रका ॥ ३००॥ मार्खात् सचिवतां केचिच्कुपाका न व्यधुः स्वयं । केचिव्वकुर्वन्नीतिज्ञा राजकायीिया मिल्लवत् ॥ ३०१॥ मिल्लणस्तस्करा राज्ञी श्वपाकी श्वपचाः प्रियाः । किं न लोकोत्तर्मभू द्रूपतेश्रक्रवर्भणः ॥ ३१०॥ सतुस्रातार्तवाङ्कानि श्वपाकी स्वांशुकान्यदात्।

तदाच्हादनदृतेच्हा मिल्लाः प्राविशन् सभा ।। ३११।। कैश्चित् चितिभुजा वैरमङ्गीकृत्यापि तत्चणं। यैर्नाशि श्वपकोच्छिष्टं तेज्भूवन् सामपेः समाः ॥३१२॥ माउले अस्मिन् प्रभावाया न देवा न्यक्सन् ध्रुवं । तदेश्मिन तदा ना चेच्कुपाकी प्रविशेत् कथं ॥ ३१३ ॥ तां र्षास्वामिनं द्रष्टुं तिलढाद्श्यकागतां। सामत्तेभ्यः साभिमानानन्वयुडीमराः परं ॥ ५१८॥ राजकोर्यम्बदप्तानां अम्बानां निर्गता मुखात्। राज्ञामिवाज्ञा उलीचा न केनाप्युदलंच्यत ॥ ३१५॥ राज्ञा प्रदत्ते रङ्गायं केलुयामे ज्यकारवत् । त्तिलेख पट्टापाध्याया न यदा दानपट्टकं ॥ ३१६॥ तदात्तपटलं गवा रङ्गः कीपात् तमब्रवीत्। रङ्गः स केलुदिषोति दासीमुत न लिख्यते ॥ ३१७॥ त्तित्नेख साज्य मन्त्रामाद्रङ्गभूभङ्गतर्जितः । को न राजनि दुर्वृत्ते भवेन्नीतिव्यतिक्रमः ॥ ५१०॥ **ग्रन्यागमनपापस्य पापः पृच्ह्न् स निष्कृतिं ।** विंटेर्हास्यावहान्येव प्रायश्चित्तानि कारितः ॥ ३११ ॥ क्रिमेनेव किमं शाम्येहुष्कृतेनेव दुष्कृतं । साजनुशिष्टोविटेरेवं द्धत् पामरसारता ॥४००॥

पवित्रास्पर्श तास्पृश्या स्पर्शपापं जिन्हीर्षुणा । तेनाद्रुष्यत विप्रस्य योषिन्मासोपवासिनः ॥ ४०१ ॥ ततो पि पापिनो प्रथम् के पि तस्मिन् सणे दिजाः। तस्माद्प्ययकारान् मे जगृङ्गर्रक्भोजिनः ॥ ४०५॥ चक्रे चक्रमठं सोऽपि पापः पाशुपताश्रयं। तिस्मन् क्ते र्इनिष्पन्नं तद्वधूर्यद्योजयत् ॥ ४०३॥ पूर्वीपकारान् विस्मृत्य डामरान् स निरागसः । नृपतिः ग्रपचाकामी विश्वस्तांश्रह्यनाबधीत् ।। ४०४।। क्तुं व्याजेन विश्वस्ताः केचिद्राम्रतस्कराः । तस्युस्तस्यात्तिके द्रोक्च्द्रिद्रानेकुःप्रतीविषाः ॥ ४०५॥ श्रपाकीशयनावासासन्नावस्करमन्दिरे । शीचस्थितं तं निःशस्त्रं ते रात्री प्रापुरेकदा ।। ४०६।। श्रय तेः प्राप्तसमयेरकस्मात् तस्य सर्वतः। **चित्रं** न्यपात्यताशेषशातशस्त्रपर्म्परा ॥ ४०७॥ मुप्तस्तटाडुदे श्रष्ट इव निद्रालमेचाणः। प्रबुद्धः शस्त्रपातेः स व्यमुचद्देर्वान् र्वान् ॥ ४००॥ निःशस्त्रः शस्त्रमन्विष्यन् सर्तस्ततन्तर्भरः। म्रनुदुता **रिभिर्धावन् शयावेश्म विवेश तत् ॥** ४०१ ॥ श्रप्राप्तकेतिं क्रन्द्स्या यपाव्यालिङ्गिताङ्गकं ।

तत्कुचात्सङ्गलगार्डं जघुस्ते प्नुप्रविश्य तं ॥ ४१०॥ स्वेरेव प्रेरिता दरिस्ते तस्य नृपतेः किल । मुमूर्षीजीनुनी स्वेरं शिलायां समचूर्णयन् ॥ ४११॥ त्रयोदशाब्दे त्येष्ठस्य शुक्ताष्टम्यां त्रपान्नणे। श्रपाकभोग्यः स श्रेवावस्करे तस्करैर्कृतः ॥ ४१२॥ उन्मत्तावंतिनामाथ पार्थमू नुर्दुराशयः। स्रभ्यषिच्यत वैधेयैः सचिवैः शर्वटादिभिः ॥ ४१३ ॥ श्रपाकीकामुके पापे निरुते निशि तस्करेः। प्रजानां पाप्नना सो अभूत् पापात् पापतरो नृपः ॥ ४१४॥ स्यगिता तत्कयापापस्पर्शभीत्या सरस्वती । कथंचित् त्रस्तरश्चेव सेयं प्रस्थाप्यते मया ॥ ४१५॥ श्रासीत् पितृकुलं तस्य भन्यं दुर्नृपर्वासः । त्रीर्वाभिधस्य रुव्याशविशेषस्येव जीवनं ॥ ४१६॥ तस्यासंष्टकुराघातसटाङ्कार्करोटिकाः। **प्राणस्कन्दादिवास्त्रज्ञाः सभायां मुख्यमन्त्रिणः ।। ४**५७ **।।** ते ज्यात्याश्चार् पावेन निर्लेड्यास्तमर जयम् । कालात्तरेण येरेव भूमिपालीभीवष्यते ॥ ४१६॥ पर्वगुप्तो अवत् तस्य सर्वेभ्या अध्यक्षिकं प्रियः। श्रास्थाने नर्तनं कुर्वन्नपाकृतकटीपरः ॥ ४५१॥

**ग्रातन्त्रिविप्नवादृष्ट्वा की**टप्रायान् मसीपतीन् । पर्वगुप्तः सर्वदाभूद्राज्यावाप्तिकृतोग्धमः ॥ ४२०॥ तदा निगूठरात्येच्हः सख्यं मुख्येः स मिल्लिभिः। पीतकोशैः प्रविद्धे पञ्चभिर्भूभटादिभिः ॥ ४२१ ॥ भूभटः शर्वटप्रहोतः कुमुदः साऽमृताकरः। पर्वगुप्तेन संबन्धं चिक्ररे कोशपीयिनः ॥ ४२२॥ गवाचसर्सि प्राप्तश्री जलो ज्वागलद्विजः संग्रामडामरगृहे यो रकुः खातपारुषः ॥ ४५३॥ पदातिमात्रा भूपेन दृष्टशीर्यः स संयुगे । मक्रोदरो मक्राकायः प्रापितो मुख्यमस्त्रितां ॥ ४२४ ॥ यादशी तेन ददशे देवी श्रीः सरसोऽसरे । ताद्वयकुत्रया देवीत्यभिधानेन निर्ममे ॥ ४२५॥ राज्यं निष्कपठकं कृवा धूर्तेनापजिसीर्षुणा । व्रेरितः पर्वगुप्तेन भूभृचक्रे कुलत्तवं ॥ ४२६॥ तेन लुणिठतसर्वस्वः पार्धस्तस्या कलत्रवान्। श्रीजयेन्द्रविकारात्तः श्रमणैर्दत्तभाजनः ॥ ४२७॥ शिशून् शङ्करवर्मादीन् भ्रातृन् दाराविरोध्य सः। तत्र स्थिताननशनिरुत्क्रात्तासूनकार्यत् ॥ ४२०॥ उचतः पितरं रुनुं मित्रोग अनुमतप्रदान्।

बद्ययान् व्यधाद्वद्वनिगडानितरान् पुनः ॥ १२१ ॥ एकदा मस्त्रिसामसतस्त्रिकायस्थरीनिकाः। पार्चे तदाज्ञामासाम्य निशायां पर्यवेष्टयन् ॥ ४३०॥ स्नानचीणां वरां पत्नीं रुद्धदारां निपात्यते । म्रालिंग्यमानां क्रन्दद्विस्तर्णकेरिव दारकैः ॥ ४३१॥ केशानालम्ब्य कर्षनः शर्करोत्याटिताङ्गकं । विपन्नं गोकुलाद्दात्तमिव निर्हत्य तं गृहात् ॥ ४३२॥ चुत्चामरुच्मं ऋन्द्तं निज्ञघुर्नग्रविग्रहं। चाउाला इव निःशस्त्रं कुमुदाचा नृपप्रियाः ॥ ४३३ ॥ पितरं निरुतं श्रुवा राजा संज्ञातकातुकः। प्रातः स्वसिचवैः सार्द्धे गता कृष्टो ज्य दृष्टवान् ।। ४३४ ॥ **श्रत्राङ्गे**ऽस्य प्रकृष्गेऽयं मद्दत्त इति वादिनः । तस्याग्रे राजपुरुषाः शशंसुर्निजविक्रमं ॥ ४३५॥ न्यक्कृत्य स्वीकृतो राज्ञा तदा तदज्जनोखताः। **श्चचूचुद्त् पर्वगुप्ता देवगुप्ताभिधं मुतं ॥ ४३६**॥ पार्थस्य निरुतस्याङ्गे सोऽिचपत् चुरिकां ततः। रिजितो येन भूपाली जातकासी प्रभविधरं ।। ४३७।। उामरेर्त्तिपिठता देशः प्रणाशे चक्रवर्मणः। उत्थाप्य पापकायस्थास्तेन भूवा प्रि द्रिउतः ॥ ४३०॥

संप्रेरितः कुसचिवैः शस्त्राभ्यासं चकार सः। पाटयन् चुरिकाधातैः काट्वीस्तनकाटरं ॥ ४३१॥ गर्भिणीनां च जठरं गर्भान् द्रष्टुमपाटयत्। काठिन्यस्य परीचार्थमङ्गं कर्मकृतामपि ॥ ४४०॥ प्रतियकायकाद्वाराम्बद्धा बधभयाद्विजाः । प्रत्यगृह्मत्रग्रहारांस्तस्माद्पि नृपाधमात् ॥ ४४१ ॥ क्रूरपापानुद्रपेण चयरोगेण पार्थिवः। तेनानुबाध्यमाने। ४भृद्पर्यन्तव्यथातुरः ॥ ४४२ ॥ व्यथया तस्य तादश्या प्रजा एव न केवलं। तुतुषुर्निज्ञशुद्धात्तमस्रिष्याऽपि चतुर्दश ॥ ३४३ ॥ **ग्रथानःपुरदासीभिर्यः कुतश्चिद्रपाक्**तः । **चितिपालात् प्रज्ञातो ज्यमिति प्र**ष्यापितो मुषा ॥ ४४४ ॥ तं शिशुं शूर्वमीख्यं विनिवेश्य नृपासने । कुस्ते निन्निप्य सामलसचिवेकाङ्गतिलागां ।। ४४५ ।। कम्पनाधिपतेर्बद्धदेषः कमलबर्धनात् । विभ्यन् मडवराज्यस्थात् उामरोत्पारनन्तमात् ॥ ४४६॥ श्रासन्ननिर्यप्राप्तिः पितृका पार्थिवाधमः । शुचा पञ्चदशाब्दस्य प्रजापुष्यैः त्तयं यया ।।४४०।। चतुर्भः कुलकं॥ पितृघातिसुज्ञो राज्ञा जयस्वामिविरोचनं ।

म्राषा**ढशुक्त**सप्तम्यां शिशुर्द्रष्टुं विनिर्यया ।। ३३६ ।। नवा विरेते राजग्रीबीलस्य पृथिवीपतेः। कृपाणवेणिललिता इत्रचामरकासिनी ॥ ४४१॥ श्रत्रात्तरे जवायातेश्वारेरावेदितसुतः। सामत्तेर्नगरोपात्तं प्राप्तः कमलबर्धनः ॥ ४५०॥ एकाङ्गतिस्त्रामसस्यात्तकार्कसादिभिः। नगरं प्रविशन् श्रात्तः समं सैन्येरुज्ध्यत ॥ ४५१॥ विरुद्धउामरानीकान् युद्धा मार्गेषु निर्गतः । श्रात्ता ज्यांसा वैश्सिनामजयद्विक्रमार्जितः ॥ ४५२॥ सरुस्रमञ्चवाराणां विद्राव्य तुर्गेर्मितेः। राजधानीमसंरुद्धः प्रविवेश ततः चणात् ।। <sup>४५</sup>३।। तं लब्धजयमाकार्यं सैन्येस्त्यक्तं पलायितेः। एकाकिनं क्वाप्यनयद्धननी शिशुभूपतिं ॥ ४५४॥ प्राकुर्मभिर्मीहितो वा प्रेरितो वा कुमिस्रिभिः। नाभूत् सिंकासनाद्रहा मूहः कमलवर्द्धनः ॥ ४५५॥ तदानी स्वगृहान् याता राज्यकामो प्रन्यवासरे। संघर्यम् दिज्ञान् सर्वानचूचुद्दनीतिवित् ॥ ४५६॥ े प्रीहं शक्तं च कुरुत च्मापं कञ्चित् स्वदेशजं। मामेव कुर्युः सामर्थ्यादिति मूहः स चित्तयन् ॥ ४५०॥ एकाकिनीं रहः सीवां लब्धा उर्लभयोषितं । म्रप्रीाठा प्रनुपभुज्यान्यदिने द्रत्यार्थ पेत यः ॥ <sup>४५६</sup>॥ विभूतिं रभसावाप्तां यश्च सन्यङ्य तत्साणां । नीत्या कामयतेऽन्येखुः शोच्यस्ताभ्यां परोऽस्ति कः ।।४५१।।युग्मं॥ ग्रयोत्पलकुले हिन्ने स्यूलकम्वलवाहिनः। त्रशृङ्गाचनिभा विद्राः समगंसत-गोकुले ॥ ४६० ॥ धूमनिर्दग्धकूर्श्वानां राज्ञस्तांस्तां चिकीर्षतां । राज्यव्यवस्थापन्यासस्तेषां चिर्मवर्द्धत ॥ ४६१ ॥ वैमत्येन मिथस्तेषां नात्यः को प्रयभ्यषिच्यत । कूर्चाभाषणानिष्यूतेः स्वकूर्चष्ठीवनैः परं ॥ ४६२॥ राज्यार्ह्यान्वेषिभिविप्रैः प्राप्तः स्वस्मृतिक्कृप्तये । म्रवार्य तेष्टकाघातेर्मुग्धः कमलवर्धनः ॥ <sup>8</sup>६३ ॥ पञ्चषाणि दिमार्न्येव यावत् तस्युर्दिजातयः। कारुलाकास्यतालादिवाधकोलारुलाकुलं ।। ४६४।। उत्पताकध्वज्ञच्छत्त्रशोभियुग्यार्पितासनं । त्रशेषं पारिषयानां तावत् तत्रामिलदत्नं ।। ४६५ ।। युम्मं **॥** स्वपत्नीं बन्धकीभूतामिवान्यवशवर्त्तिनीं। वीद्य राजिश्रयं शाचन्नासीत् कमत्तवर्धनः ।। ४६६ ।। पितृघातिवधूश्र्वत्रपुत्रहास्यार्थिनी ततः ।

प्राहिणोद्राजपुरूषान् पार्स्व प्रायोपवेशिना ।। ४६७ ।। पिशाचकपुरे ग्रामे वीरदेवाभिधस्य यः। क्टम्बिनः कामदेवनामा सूनुर्जायत ॥ ४६०॥ म शिव्विताचरो लब्धा मेरुवर्धनमन्दिरे । बालाध्यापकतां स्नानशीलादिगुणभूषितः ॥ ४६१ ॥ क्रमादञ्जाधिकायीसीद्य तस्यात्मज्ञः शनिः। लेभे गञ्जाधिकारित्वं राज्ञः शङ्करवर्मणः ॥ ४७०॥ यः प्रभाकर्देवोऽपि सुगन्धाङ्चकामुकः । लक्या सरस्वतिद्वेषादेशविद्मवतोज्यवः ॥ ४७१ ॥ विद्वान् यशस्करो नाम तत्युत्राऽत्यसदुर्गतः । सख्या फल्गुणकाख्येन समं देशासरं गतः ॥ ४०५॥ मुस्वप्रदर्शनिः पीठदेव्याशीर्भिश्च कुर्जुलः। तस्मिन् प्रसङ्गे सेात्सारुः प्रत्यावृत्ता निज्ञा भुवं ॥ ४७३॥ पितृषातिबधू दूतेर्पतिर्वेधिषतुं दिजान्। मध्ये गृक्तीवा वाग्मिवात् प्रविवेश तद्तिकं ॥ ४७४ ॥ कुलकं। दृष्ट्रेव तं देववशादेकमत्यस्पृशे दिजाः। ध्वनिं राजायमेवास्त्रित्युचकैरुदचारयन् ॥ ४७५ ॥ **त्रयाभ्यषिच्यत न्निप्रं विप्रे**रेत्य वशस्करः । च्माधृतिः प्राेष्ठमामर्थाः सानुमानिव तोयदैः ॥ ४०६॥

द्ग्धं वेणुवनं प्रस्पामकासंघर्षजेनाग्निना तन्मूलोइतिरम्भता चणधृते।द्रेकेण संपादिता । वात्यावेगविपारितं विरुपिनं प्राप्तं कुतश्चिद्दं ऋिं नेतुमको मकाद्रिकुक्रे धात्रा न किं सूत्रितं ॥ ४०० ॥ भृत्यप्रेरणया वंशं पार्थतः स्वं न चेद्देत् । तत्पुन्नोत्पारनं कुर्याञ्चेत् कमलवर्धनः ।। ४७६।। श्रनुचकुलजातस्य दरिद्रस्याटतः चिति । तम्बशस्करदेवस्य राज्यप्राप्तिः कथं भवेत् ॥ ३०१ ॥ पद्यां व्रजन् निर्नुगा ददशे जनेन यस्तत्वणं निष्विललोकसमानकीर्तिः। <mark>साम्राज्यर्</mark>म्यमनुमीचितुमास्त नारीदुङ्गीरजस्तविकती मरनाथमार्गः ॥ १६०॥ नृपतिवसतिं प्रत्यागच्छन् यशस्करभूपतिः पुरमृगदृशामाशीर्मध्ये वचो पि विवित्ततं । स्तिमितवलितापाङ्गं शृषवन् निमीलदहंकृतिः कृतपरिकरस्तज्जीर्ज ज्ञे प्रजापरिपालने ॥ ४८१॥ प्रतिमितर् विद्यिगद्वासिशुभ्रातपत्र-प्रचयर्जतपात्रासूत्रितारात्रिकाश्रीः। श्रय मुखरितमाशीर्मङ्गलैरङ्गनानाम्

श्रविनक्रिणधामा राजधाम प्रपेदे ।। ४८३ ।। इति श्रीकाश्मीरिक मक्तामात्यचम्पकप्रभुसूनोः कद्भणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां पञ्चमस्तरङ्गः । राजानः श्रादितः ।।११ ८०॥ श्रिधकायां समाशिता मासेषु च चतुर्ष्वगात् । कल्पपालाष्टकं रूष्ट्याकृतस्त्रीसचिवा श्रिप ।



नेदं पर्णातमीरणाशनतपोमाकात्म्यमुचीर्गी। पश्येतावत एव संप्रति कृती तन्मात्रवृत्ती बहिः। प्रेम्गीवार्डमिदं चराचर्गुरोः प्रापेयमात्मस्तुर्तीरेवं । देवबधूमुखाच्छुतिसुखाः शृषवत्यपर्णा वतात् ॥१॥ इच्छ्न्नलंघनीयवम्य कद्यां विलंघयन् । प्रतीकारान् दिजा हुरं वार्यनामिति साज्वशात् ॥२॥ वेत्रिवित्रास्यमानांस्तु तान् कृताञ्जलिर्व्रवीत्। राज्यप्रदाश्च पूज्याश्च यूयं नो दैवतेः समाः ॥ ३॥ राज्यदानाभिमानेन वर्तिष्यत मदोद्धताः। यत्कार्यकालाद्न्यत्र नागत्तव्यं मद्त्तिकं ॥ १॥ तदाकार्याखिलोलोकस्तमदृश्यममन्यतं । व्यस्मर्त् सरुसंवाससंभूतमपि लाघवं ॥५॥ खिलीभूताः पूर्वराजव्यवस्या प्रतिभाबलात् । उन्नीतवान् स सुकविः प्राकृविप्रक्रिया इव ॥ ६॥ 🔻 श्रचाराभूत् तथा भूमिर्यथा रात्री वणिक्पथाः। त्रतिष्ठन् विवृतदारा मार्गाश्चाविधिताध्वगाः ॥०॥

प्रत्यवेचापरे तस्मित्रासीत् सर्वापकारिणां। कृष्यध्यत्त्वसुत्सृत्य कृत्यं नान्यत्रियोगिनां ॥ ६॥ ग्राम्याः कृषिपराधीना नापश्यन् राजमन्दिरं । विद्राः स्वाध्यायसंसक्ता नाकुर्वन् शस्त्रधारणं ॥ १॥ न विप्रगुरवः साम गायने। मदिरां पपः। न तापसाः पुच्चदार्पशुधान्यान्यंहे।कयन् ॥ १०॥ न मूर्जी गुरवा मत्स्या पूपयागविधायिनः। चिक्रोरे स्वकृतिर्ग्रन्थेस्तकागमपरीचाणं ॥ ११॥ नादृश्यस च गेक्टिन्या गुरुदीचोत्यदेवताः। कुर्वाणा भक्तिशीलभीनिषेधं मूर्धधूननैः ॥ १२ ॥ कार्तात्तिको भिषक् सभ्या मुहर्मस्त्री पुरोव्हितः। द्भतः स्थेयो लेखको वा न तदाभूदपिउतः ॥ १३॥ प्रायोपवेशाधिकृतेर्बेधितेन मुहीभृता। प्रायोपविष्टे। निकटं प्रापितः कश्चिस्ब्रवीत् ॥ १४॥ त्र**स्मा**खाज्भवं पूर्व वास्तव्याज्त्र महीपते । निष्किञ्चनवं शनकैरागच्छन्दैवयोगतः ॥ १५॥ उत्तमर्गीः पीडितस्य प्रवृद्धर्णस्य तस्य मे । निश्चयो अभूद्रणं हिला परिभ्रासुं दिगसरे ॥ १६॥ श्रय विक्रीय सर्वस्वमृणं शोधयता मया।

मकाधनाय विणिजे विक्रीतं निज्ञमन्दिरं ॥ १७॥ ः भाषीमुद्दिश्य भर्तव्यामेकरव तु वर्जितः। सापानकूपा विक्रीतान्मकृता वेश्मनस्ततः ॥ १६॥ निदाघे पुष्पताम्बूलीपर्णाग्वत्रातिशीतले । न्यस्यद्भिमीत्निकेर्दत्तात् सा जीवेद्राटकादिति ॥ ११॥ ततादिगनरादुस्वा विंशत्या वत्सरेर्हं। लब्धाल्पवित्तः संप्राप्ता जन्मभूमिमिमा पुनः ॥ २०॥ म्रन्विष्यता मया साध्वी स्वबधूर्द्रशेष्य सा । विवर्णादेका जीवृत्ती प्रेष्यावेनान्यवेश्मसु ॥ २१ ॥ किं दत्तजीविकापिं वमीदृशीं वृत्तिमाश्रिता । मयेति सा सुद्रःखेन पृष्टा स्वोद्त्तमब्रवीत् ॥ २२॥ सापानकूपं संप्राप्ता विष याते दिगसरं । लगुँउस्ताउयिवाहं विषाता तेन वारिता ॥ २३ ॥ तद्न्या कास्ति मे वृत्तिरित्युक्ता विर्राम सा। तदाकार्ष निमग्राऽहमत्तरे शोककोपयोः ॥ २४॥ कृतप्रायोपवेशो अय स्येपेस्तेस्तेः पदे पदे । प्रत्यर्थि ने। दत्तज्ञयैः किमप्यस्मि पराजितः ॥ २५ ॥ 🧪 जउत्रादेशि न न्यायं न विक्रीता मया पुनः । सापानकूप इत्यस्मित्रर्थे प्राणा इमे पणः ॥ २६॥

सा असं विषये सीणार्थे। दारि शास्तुस्तव ध्रुवं। वृज्ञिनाद्स्ति चेद्गीतिर्वस्तु निर्णीयता स्वयं ॥ २०॥ राजेति तेन विज्ञप्ता गच्चा धर्मासमं स्वयं । संघर्याखिलान् स्येयानासीत् तंत्रं विचार्यन् ॥ २०॥ स्येयास्तमूचुर्वद्गशे। विचार्यायं पराजितः। शाबादगणयन् न्याय्यं दण्डोा लिखितद्रूषकः ॥ ५१ ॥ सापानकूपसिहतं विक्रीतंगृक्मित्यथ । राजा विक्रयपत्रस्थान् स्वयं वर्णानवाचयत् ॥ ३०॥ ततो अधिगतमित्येव सभ्येषु निगद्तस्विपं। **त्रत्तरात्मा जगादेव नृपतेर्रिधिना जयं ।।३१।।** मुद्भतिमिव संचित्य राजान्याभिरभूचिरं । कथाभिरतिचित्राभिमीक्यन् सभ्यमएउलं ॥ ३२॥ कयानाराले सर्वेभ्या गृह्यम् रत्नानि वीचितुं। कुतन् प्रत्यर्थिना कुत्ताडुपाद्त्ताङ्गुलीयकं ॥ ३३॥ चणादिवाखितैः स्थेयमित्यमेवेति सस्मितं । वचेा ब्रुवाणः प्रयेषा पाद्चालनकेतवात् ।। ३८।। **ऋभिज्ञानाय तत्रस्यः स वितीर्याङ्गलीयकं ।** भृत्यमेकं विणाग्वेश्म प्राक्तिणाद्तत्तवाचिकं ।। ३५ ।। स विषागगणनाध्यतं ययाचे साङ्गलीयकः ।

यत्राब्दे पत्रमुत्पन्नं गणनापत्रिकां ततः ॥ ३६॥ निर्णाये अस्य तया कृत्यमस्ति भागउपतेरिति । श्रुवादाद्गणनाध्यचस्तां गृहीताङ्गुलीयकः ॥ ३७॥ दीन्नाराणां दशशती तस्यां भूभृदवाचयत् । व्ययमध्ये अधिकर गालेखकाय समर्पिता ।। ३०॥ तस्मे मितधनार्हाय बङ्गमूल्यार्पणात्रृपः। रेफे सकारं विषाजा कारितं निश्चिकाय सः ॥ ३१ ॥ सभायां तत्प्रदर्श्याय पृष्ट्वा द्वाभयं च तं। **ग्रानीय लेखकं सभ्यान् संज्ञातप्रत्ययान् व्यधात् ।। ४० ।।** सभीरभ्यर्चमानेन राज्ञा सार्वे विषाग्गृहं। वितीर्णमर्थि ना देशात् प्रत्यर्थी च प्रवासितः ॥ ४१ ॥ कृताक्निकं भाक्तुकामं तं दिनासे च भूपतिं। श्रकालावेदनादिभ्यत् चत्ता जातु व्यजिज्ञपत् ॥ ४२ ॥ देवः समाप्तकृत्याज्य विज्ञती स्रस्तव चणः । इत्युक्ती दर्शने प्राणत्यागी विप्रो विहःस्थितः ॥ ४३ ॥ दत्तप्रवेशादेशाज्य रुडसूदेन भूभुजा। दिजः प्रविष्टः पृष्टो**ण्य** तीब्रातिरिदमब्रवीत् ॥ ४४ ॥ ः मुवर्णाद्रपकशतं भ्रान्वा देशान्तरे अर्जितं । गृहीबा श्रुततीरास्यः स्वदेशमङ्मागतः ॥ ४५॥

विय राजनि निश्चीरेरध्वभिर्विशतः सुखं। क्याज्भवलवणीत्से मे दिनासे श्राम्यतः स्यितिः ॥ ४३ ॥ दीर्घाध्वलंघनह्नात्तस्तत्रारुमकुतोभयः। मार्गारामतरोर्मू ले त्रियामामत्यवारुयं ।। ४७।। वेतानं ग्रन्थिबद्धं तदुत्यास्नोर्पतन्मम । श्ररघट्टे समीपस्थे कह्मयोगादलह्मिते ॥ ४०॥ तिमन् द्वर्याहे अतिनिर्वसुवाङ्यहृद्धः। सारकं कारितसर्वस्वः श<del>ाचन्</del> रुद्धश्चिरं क्रनेः ॥ ४६ ॥ एका प्रध्वितः का प्रधि साहसी पुरुषो प्रवीत्। मक्यं दापितवित्ताय किं ददासीति मां ततः ।।५०।। तमस्यवोचं विवशस्तस्यार्थस्यास्मि कः प्रभुः। तुभ्यं यद्रीचते मन्ध्रां तत् तती दीयतां वया ॥५१॥ म्रवह्याधिद्वहोऽष द्रपकेभ्या द्वयं मम । स प्रादात् स्पष्टमेवाष्टानवतिं स्वीचकार् तु ॥ ५२॥ व्यवसारा वचोनिष्ठा एका राज्ञि यशस्करे । निन्दन् व्यवस्थां तां सोकैर्न्यक्कृतोऽस्मीति वादिभिः ॥५३॥ उपचारोतिसार्त्यच्छलकारितवेतनः। सा असं जकास्यसून् दारे दुर्व्यवस्थापकस्य ते ॥ ५४॥ पुंसस्तस्य स राज्ञाय पृष्टः प्रकृतिनामनी ।

वदनप्रत्यभित्रेव ममास्तीत्यभाषात ॥ ५५ ॥ प्रातस्तवेप्सितावाप्तिं करिष्यामीति भूभुक्ता । प्रतिज्ञाय कथञ्चित् स स्ववार्श्वे कारिता रशनं ॥ ५६॥ लवणात्सीकर्मा हुताङ्कतानां स विशां ततः। स्थितमत्तर्दि जो अन्येखुस्तं राज्ञे अदर्शयत्रम् ॥ ५७॥ पृष्टः स राज्ञा विप्रेषा यथैवाकं तथैव तत्। सर्वमूचे वाक्प्रतिष्ठं व्यवहारमुदीरयम् ।। ५६ ।। सत्यवाक्पार्तस्मस्य वस्तुवृत्तस्य चासरं । श्रलचयनः प्रेचस दोलाकुलधिया धरां ॥ ५१ ॥ धर्मासमस्या राजाय इपकाणामभाषत । तमष्टानवतेः पात्रं विप्रमन्यं द्वयस्य तु ।। ६०।। **त्र**नुयोक्तुं जगादापि दुःसंचित्त्या मकात्मनः । धर्मस्याधर्ममुद्धृत्तं निक्नुं धावता गतिः ॥ ६१ ॥ सायं इताशं प्रविशाझम्मयं चेन्द्रमएउलं । स्वतेज्ञसा संविभजन् प्रदी पैर्ज्योत्स्वपाय्यसे। ॥ ६२॥ तद्रत्याय यथा भानुर्निकृत्ति ध्वात्तमुद्धृतं । म्रनन्यकर्मा धर्मी ज्यं तथाधर्मं व्यपीकृति ।। ६३ ।। युग्मं ॥ **इःसंल**न्यस्तु धर्मीऽसावधर्म बाधतेऽज्ञसा । तिष्ठन्नित्यमधिष्ठाय दाक्तं काष्ठमिवानलः ॥ ६८॥

ददाति यद्भवान् दत्तां तद्तियायुक्तमुङ्कतः। तुभ्यं रोचत इत्यादि वचा अस्य निः सृतं तदा ॥ ६५ ॥ रुचितास्य बभूवाष्टानवतिर्लीभिना अस्य तां । नादादस्मायरुचितं द्वपकाणां द्वयं ददत् ॥ ६६॥ इत्यादिस<del>ुद्</del>नेचिकया धर्माधर्मात्तरं विद्न्। प्रत्यवेत्तापरः ह्माभृद्यधात् कृतयुगोदयं ॥ ६०॥ इत्यं चनं स विनयन् हास्याऽभूतिजङुर्नियेः। परस्या पदिशन् पथ्यमघथ्याशीव रोगकृत् ॥ ६६॥ श्रीत्रियेषीव तेनापि मृदम्भः शीचशालिना । डोम्बोच्हिष्टभुतो भृत्याः <mark>पार्श्वात्र परितिहिरे ॥ ६१॥</mark> यथात्तरं संश्रितार्थैर्न्योन्यं पृष्ठपातिभिः। नगराधिकृतैश्रक्रे चतुर्भिः सार्थ्यसंग्रक्रं ॥ ७०॥ लेभिरे निधनं तस्मात् सत्यङ्कारात् पदातयः। श्रीर्गोश्वरपीठाग्रन्यस्ताखङ्गाद्पि प्रभाः ॥ ७१ ॥ स स्येष्ठे भ्रातिर मृते तथाभूझुदितश्चिरं । तद्वपंत्रीर्यथा प्रांत्रीस्तत्रीत्य्रीचिरसार्पणं ॥ ७२। नीतस्य मण्डलेशवं वेलावित्तस्य भूभुता । देवीः कामयमानस्य चक्रे गजनिमीलिका ॥ ७३॥ रागाच्क्डासकासनां मूर्डानमधिरोपिता ।

ल्लानामाभवदेश्या तस्य वैवश्यकारिणी ॥ ७४॥ र्तीव विहिता धात्रा सुवृत्ती तद्दहिः कुची ॥ ७५॥ उत्तमाधमसंसक्ती जानन् सदशवृत्तिताम्। नारीणां शुचिवाद्यानामङ्गनावं व्यधादिधिः ॥ ७६ ॥ मा लालितापि राज्ञा यद्यद्या ललितलोचना । चाडात्तयामिकेसागाग्वामिनीषु समागमं ॥ ७७॥ युग्नं॥ मुभगंकरणं किंचिचण्डालतरुणे प्रवत्। तं यत्प्रभावविवशा भेजे राजबधूर्पि ॥ ७६॥ सा वा चएडालकुलजा स वा कार्मणकर्मवित्। श्रन्यथा संगमः किं स्यादसंभाव्यस्तथाविधः ॥ ७१ ॥ सो अभूत् केन प्रकारेण तया सक् समागतः। इत्येष लेभे वृत्तासः प्रतिभेदं न कुत्रचित् ॥ ६०॥ केवलं प्रत्यभात् तादक् पापिनाः प्रेम तत् तयाः । दृग्व्यापारे चापात् चिप्नं काउिनाम्ना अधिकारिपाः ।। ६१ ।। तमर्थमथ तथ्येन वीच्य प्रणिधिभिर्नृपः। प्रायश्चित्तानुचरणन्नामः कृष्णाजिनं दंधी ॥ ६५॥ कुपिता पि स यत्रैनां न्यवधीद्रागमाहितः। तेनैवागात् पुरोभागिवितकीतङ्कपात्रंतां ॥ ६३ ॥

**डोम्बोच्किष्टानुगासङ्गादशुचित्रं यशस्क**रे । संक्रात्तं कुष्ठिसंस्पर्शात् कुष्ठं दुःखिमवाभवत् ॥ व्छे॥ सामान्येन सता केश्वित् सद्शेः शुभक्त्रीभः जन्मासर्यिः साम्राज्यं मया प्रापीति चित्तयन् ॥ ६५॥ साम्राज्यकामो पि नृपा भाविष्वपि स जन्मसु । युक्त्या प्रादान्निरातङ्का राजलक्नी दिजन्मने ।। ६६।। भूभुजा दानशोएडेम पेतृके स्थ**एडले कृतः**। हात्राणामार्य देश्यानां तेन विद्यार्थिनां महः ॥ ८७ ॥ मटाधिपतये तत्र इत्रचामर्कासिनी । स नरेन्द्राश्रियं प्रांदात् स्वकासः पुरवर्जिता ॥ घट ॥ वितस्तापुलिने राजा नानोपकरणान्वितान्। ब्राक्सपोभ्यः साज्यकारान् पञ्चपञ्चाशतं द्दी ॥ ६६ ॥ श्रय जातोद्रच्याधिर्मज्जता नायमित्यता । ज्ञानन् संग्रामदेवाखां परिवर्ज्य मिज्ञात्मजं ॥ १०॥ समर्प्य सिचेवेकाङ्गसामनानभ्यवेचयत्। रामदेवात्मजं राज्ये वर्णाटं प्रपितृव्यजं ।। ११ ।। शक्ये राज्याद्पाकर्तुं शिशावनभिषेचिते । निराशः समपद्मत तदा राज्यजिकीर्षवः ॥ १२॥ स पर्वगुप्तकौठिल्यप्रयुक्तेरुद्यान्मुखः।

विपाककात्मस्तत्राङ्गि भङ्गान्युख इवाभवत् ॥ १३॥ राजधानीस्थितस्यापि वर्णा दे। राज्यदापिनः। **त्रारोग्यवार्त्तयाय्यासीन्मुमूर्षीर निरीत्तकः ॥ १८॥** ततः सानुशयो राज्ञा ताम्यन् प्रैर्यत मस्त्रिभः। राज्यं संग्रामद्वीय दातुमाश्चासकारिभिः ।। १५ ।। राजाज्ञया निशामेकां बद्धा ४ ष्टस्तम्भमण्डपात् । विर्दत्तार्गलात् प्रातर्वर्णिटो निर्वंतर्यत ॥ १६॥ भयात् प्रजागराद्वापि तदृत्यानां विवेकिनां । म्रास्थानमाउपं प्राप पायुत्तालनभूमिता ॥ १०॥ रकारुं राजपुरुषस्तदासिं विजयेश्वरे । ब्रीडाद्देवप्रसादाख्या राज्ञवीजी समर्पयत् ॥ १०॥ **म्र**षाभिषिच्य संग्रामदेवं तीव्रीभवखषः । स राजधान्या निर्गत्य मर्तु निजसठं येया ॥ ११॥ धीः केशश्मश्रुवयने शिरःशाटकर्वजनं । काषायग्रक्षोाद्वेगः शस्त्रत्यागग्रक्श्च यः ॥ १००॥ 🛸 राजभृत्येः प्रतिज्ञातः स तस्मिन् निश्चितच्चे । जीवत्येव कृतज्ञवव्यञ्जकैः परिवर्जितः ।। १०१ ।। युमं ॥ दे सक्स्रे सुवर्णस्य सार्डे बद्धा पटाञ्चले । यो निर्ज्ञगाम राजासी मुमू बुर्निज्ञमन्दिरात् ॥ १०१॥

पञ्चभिः पर्वगुप्तार्थेयीतकं तस्य मिल्लभिः। कृतं सजीवितस्यैव विभज्यान्यान्यमग्रतः ॥ १०३ ॥ युम्मं ॥ विचेष्टमानः शय्यायां व्याधिद्ग्धात्तरो नृपः। तिष्ठन् मठाङ्गनकुठीगर्भे ध्वात्तान्धकारिते ॥ १०४॥ श्रज्ञातसम्विद्वंशोऽग्रे पश्यन् द्रोरुपरान् निज्ञान् । प्राणीरकानि दित्राणि न यदा निर्मुच्यत ॥ १०५॥ तदा सुरुद्धन्धुभृत्यवेलावित्तेः कृतवरिः। जिरुीर्षिभिश्च साम्राज्यं विषं द्वा विपादितः ॥ १०६॥ तिल्बं। श्रवरोधबधूमध्यात् सती तं पतिमन्वगात् । एका त्रैलोकारेव्येव स्वप्रभेव विरोचनं ॥ १००॥ वर्णाश्रमप्रत्यवेद्या बद्धकद्यः दितीश्वरः। चक्रभान्वभिधं चक्रमेलके दिज्ञतापसं ।। १०८।। कृतात्याचारमालोका राजा धर्मवशम्बदः। निजयाक् श्वपादेन ललाउत्तरमङ्कयन् ॥ १०१॥ तन्मातुलेन तद्रोषादीर्नाथेन योगिना। सान्धिविग्रहिकेणाथ स स्वेनैव न्यगृह्यत ॥ ११०॥ पूर्वाचार्यप्रभावेण स्वमाहात्म्याधिरोपणां । प्रष्यापयद्भिर्गुरुभिः श्रद्धयेति यडच्यते ॥ १११॥ तत् खापितेव सप्ताकात् स विपन्न इति श्रुतिः।

दीर्घव्याधिक्ते तस्मिन्नुपपत्तिः कयं भवेत् ॥ ११२॥ **ऋषामयात्तरे वाभूत् सा वार्तेत्युच्येत** यदि । वर्णाटास्वभिशापो पि तदायावत्र हेतुता ।। ११३ ॥ भुक्तेश्वर्यी नवसमाश्चतुर्विशे स कायने। मासि भाद्रपदे कृष्णातृतीयस्यां व्यपद्यत ॥ ११८॥ पितामकीं शिशोगीतीं विनिवेश्य नृपासने । भूभटाचीः समं प्राभृत् पर्वगुप्ताे पञ्चभिः ॥ ११५॥ क्रमात् समं पितामच्या तान् व्यापायेतरान् बली । एकः स एवमाक्रानः प्रबभूव नृपास्पदे ॥ ११६॥ स पार्थिबवमिस्त्रविमश्रया चेष्ट्रया स्फुटं। राजा राजानकश्चेति मिश्रामेवं धियं व्यधात् ॥ ११७॥ सेवमानः स्वयं बालभूयं भाड्यार्पणादिभिः । म्रजूनां प्रत्यभात् पर्वगुप्ता द्रोक्वक्षिष्कृतः ॥ ११०॥ यान् द्रोक्भीद्रन् मंभाव्य संविभेते यशस्करः। तस्य तत् तनयोच्हेदे त एवासन् प्रयोजकाः ॥ २११॥ करभाङ्गरुकापिङ्गे श्मश्रुणि चितिपालवत् । स द्री कुङ्कमालेपं वर्चः शादलविस्तृते ॥ १२०॥ विभ्यदेकाङ्गसंघातात् प्रकटात्पाटनाच्चमः । प्रमापणाय प्रायुंक्त शिशाः कर्माभिचारिकं ॥ १२१॥

न्याय्यं ते सान्वयस्यास्ति राज्यं चैत्रादिवासरे । म्रन्यथा चरता नाशः निप्नं वंशायुषोर्भवेत् ॥ १२२॥ इतीमामपि यामिन्यां श्रुतवान् भूतभार्ती । म्रभिचारस्य बन्ध्यवं निर्ध्यायाधिकशङ्कितः ॥ १२३॥ एकाङ्गेभ्या विभिन्नेभ्या विभ्यडुद्धिन्नसंभ्रमः। उद्ताम्यत् तथा चित्तालुप्तसंविद्दिवानिशं ॥ १२४॥ यया महाहिमापातनिः संचार् जने दिने। श्रकस्मात् संभृतबला राजधानीं निरुद्धवान् ॥ १२५॥ विरोधकारिणं बुद्धाभिधेन सरु मूनुना। निर्देशिसमास्वे स्वा मिल्लागं रामवर्धनं ॥ १२६॥ पित्रोण बेलावित्तेन प्राभृतार्धमुपाक्तां । गले पुष्पस्रतं बद्धा पातितः पार्धिवासनात् ॥ १२०॥ स तं वक्रांगसंग्रामं रुतमन्यत्र मन्दिरे । पातिषवा वितस्तानः कगठबद्धशिलं निशि ॥ १२८॥ चतुर्विशस्य वर्षस्य दशम्यां कृस्णफाल्गुणे। पापः सखद्रकवचा न्यवित्तत नृपासने ॥१२१॥ चतुर्मःकुलकं॥ पारेविशोके दिविराज्जातस्याभिनवाभिधात्। मूनुः संग्रामगुप्तस्य सं तथा पार्थि चाज्भवत् ॥ १३०॥ केचित् तं प्रत्यवस्थानं ये पुरा प्रतिजक्षिरे ।

ते र्सव एव तद्गीताः प्रातरेव प्रणेमिरे ॥ १३१ ॥ पार्थि वैकाङ्गसामत्तमस्त्रिकायस्थतस्त्रिणां। तद्गीत्या द्रोक्वृत्तीनां द्रोक्दितमदृश्यत ॥ १३२॥ एकाङ्गस्य तदा स्थाने सुय्याभिजनजन्मनः। प्रमादान्मदनादित्यनाम्ना हकुा ब्यहीर्यत ।। १३३ ।। क्तांश्केन भूभत्री कुपितेन खलीकृतः। स निकृत्तकचश्मश्रुस्तपस्वी समपद्यत ॥ १३४॥ तादृशस्य पुनस्तस्य सस्त्रीपुत्रवमीयुषः । म्रयाप्यभिजने जाता वसित त्रिपुरेश्वरे ॥ १३५॥ कुर्वता पर्वगुप्तेन भूभृता द्रविणार्जनं । प्रापिताः पुनरुत्सार्हे प्रजा रोगानियोगिनः ॥ १३६॥ व्यधत्त स्कन्द्भवनविकार्वसुधासिके । पर्वगुप्तेश्वरं साजपि वृजिनार्जितया श्रिया ॥ १३७॥ श्रीयशस्कर्भूभर्तृशुद्धान्नस्य विशुद्धधीः । काैलीनमलुनादेका गीरीव नृपसुन्दरी ॥ १३०॥ मुचिराङ्करितप्रीतेः पर्वगुप्तस्य याकरोत् । समागमार्थिनो युस्त्वा वञ्चनामुचिता सती ॥ १३१॥ र्दं यशस्करस्वामिसुरवेश्माईनिर्मितं । त्यका पत्युर्विपन्नस्य कृता निर्वाणपूर्णं ॥ १४०॥

श्रमाघमस्मि नियमादिधास्यामि बदीप्सितं। सन्धुषह्न्द्यन्नेवं सुभ्रुवाभिहितस्तया ॥ १४१॥ श्रथ प्रवृद्धगर्वेण तत्स्वल्पेरेव वासरैः। संपूर्णतां सुरगृरुं गमितं तेन भूभुजा ॥ १८४॥ सा यागज्वलने राजललना पीतसर्पिषि । पूर्णाङ्गत्या समं साध्वी बुकाव सक्सा तनुं ॥ १४३॥ उपर्यस्या निरस्तासाः प्रष्टाः कुसुमवृष्टयः । तत्कां चिपास्तु न्यपतन्नवर्णमुखरागिरः ॥ १४४॥ सुदीर्घसारुमभिचनासंरम्भशोषितः । पर्वगुप्ता बभूवाच तृष्णामयपचातिचिः ॥ १८५॥ व्याध्याधिप्रशमायासैर्ज्ञात्वाप्यस्थायिनों स्थितिं। मूठाः प्रद्विं नाज्कित द्रोहे श्रीलोभमोहिताः ॥ १४६॥ श्रशंका तार्राङ्गेष्ठारुपि सोर्य्कुएठैः प्राक्तनैः शुनैः । कैश्चित् सुरेश्वरीचेत्रे परासुः समपखत ।। १४०।। षड्रिंशवत्सराषाठवङ्गले अङ्ग त्रयादशे । द्रोहार्जितेन नृपतिः स राज्येन व्ययुज्यत ॥ १४८॥ त्रतीन्द्रियायां परलोकवृत्ताविहैव तीव्राशुभपाकशंसी। दृश्येत नाशा यदि नाम नाशु न कः कुकृत्येन यतेत भीत्यैः ॥ १४१ ॥ :

त्त्रेमगुप्ताभिधानाऽभूद्य राजा तदात्मजः। **त्रासवासेवनात्सिक्तवित्ततारुण्यसं**डवरः ॥ १५० ॥ साज्भूत् स्वभावडुर्वृत्ता नितरं इर्जनाश्रयात्। कृष्णाचपाचणो घार्मेघान्ध इव भीतिकृत् ॥ १५१ ॥ स्वतुल्यवेशालंकाराः शतं लालिनका नृपं। तं फल्गुणप्रभृतयो द्वराचाराः सिषेविरे ॥ १५२॥ *घू*तासवाङ्गनासेवाव्यसनेऽपि स पार्थिवः । विटनिर्लुएयमाना ५ पि नाभूलच्मीविरूष्कृतः ॥ १५३ ॥ रागी मधुप्रणयवान् विकिताचसितर्यः सख्यमेति मधुपैर्व्हतकोशसारैः। पद्मे प्रयाति दिनमात्रमपि प्रसित्तं श्रीस्तत्र चेत् किमिव तत्र कुतूकुलाय ॥ २५४॥ विराः प्रविष्टा कृद्यं जिष्णुजा वामनाद्यः । पिशाचस्येव रुचितामशुचिं तस्य चक्रिरे ॥ १५५ ॥ परोपसासकुशलः पर्नारीरतिप्रियः। परायत्ताशयस्तस्या पार्थिवोऽनर्थतत्परः ॥ १५६॥ ष्ठीवनं श्मश्रुमालासु गालयः ख्रात्रपालिषु । तेन चिप्ताः प्रतीद्याणां करोटीषु च टकुराः ॥ १५७॥ किंदिसंघटनात्रायी मृगव्यक्षा वनारनेः।

विटाश्वाश्चीलर्टनैर्वाञ्चभ्यं तस्य लेभिरे ॥ १५६॥ पुंश्वलीज्ञाल्मवैधेयबालकद्रोग्धनिर्मरा। समभूदप्रवेशाकी राजपर्षन्मनस्विनां ॥ १५१ ॥ जिष्णुपु**न्नेः** चेमगुप्तचमाभृखसपुच्चकः । चार् पात्रगुपाकुष्टः किं न धूर्तेरनर्त्यत ।। १६०।। तस्य कद्वणवर्षी असीत्यभिधानं विधाय ते । तोषिताश्चासकृचकुर्देष्णाः कङ्कणवर्षिता ॥ १६१ ॥ निर्देषिदेषाविष्कारे नववस्तुप्रदर्शने। ऋधृष्यटकुराधाने प्रसादः प्रापि तेर्नृपात् ॥ १६२॥ संलद्य कुचकद्यासाः कृता निजन्धः पुरः। रागी राजा गृकाञ्चीता खूते तैनिर्धनः कृतः ॥ १६३ ॥ संभोगाभग्रसीभाग्वकृतस्पर्धेः परस्परं । संभुज्येता भवान् वक्तुविशेषंमिति चादितः ॥ १६४॥ उपभागं स्वभाषीणां निर्लिजीस्तेः स कारितः । का क्येति च रत्यने पृष्टोऽभीष्टधनप्रदः ॥ १६५॥ युम्म ॥ तस्य लालितकेष्वास्तां मूढी संभागंढीकने। मात्राचारित्ररिच्चादिचाकी क्रिधूर्वटी ।। १६६॥ नीवा नर्मकथां गतां निजवपुर्नुचित्त मानाव्रतिं सन्द्र्ष्य स्वयमङ्गनाः शुचितवा त्यक्तं कुलं कुर्व ते ।

माख्यं प्रसि सुदीर्घमेव न समासस्त्रा यदर्थं श्रमः प्रत्याख्याय तदेव वेदि। न विंदेः किं प्रार्ध्यते सेवया ॥ १६७॥ यशस्करस्य भूवापि सचिवो भट्रफल्गुषाः। तस्याभूदनुजीब्यं ते धिम्भागाभ्यासवासनां ॥ १६६॥ फल्गुणस्वामिमुख्यानां प्रतिष्ठानां विधायिनः। तस्यापदेशा भूभत्रा पर्यकास्यसकृद्रकः ॥ १६१ ॥ गृह्म् विदेषितां रुत्तुं रकुराद्विलात् ततः। वृद्धा रकुः कम्पनेशा उगीष्ठीमध्यगोऽभवत् ॥ १७०॥ तीन्गानेपे संप्रविष्टं रुतुं संग्रामडामरं । श्रीजयेन्द्रविकारं स निर्वृणो निर्दाक्यत् ॥ १७१ ॥ सुगतप्रतिमारीतिं कृवा दम्ध्वा ततो अखिलात्। **जर्हेवगृकेभ्यश्च संग्रान्ध ग्रावसंचयं ।।** १७२ ।। सुरप्रतिष्ठया दार्घ मूढः स्वयशसा विदन् । नगरापणावीध्यतः चेमगौरीश्वरं व्यधात् ॥ १७३॥ रकः प्रयात्युपरमं द्रविणं तदीयं कृता परः प्रसभमुद्रकृति प्रमोदं । नो वेत्ति तत्स्वनिधने परकोषगामि धिग्वासनामसममोरुकृतान्धकारां ॥ १७४॥ त्यागिना चेमगुप्तेन भुक्तार्थं खशभूभुजे।

कुवा विकारान् निर्दग्धान् ग्रामाः षट्त्रिंशदर्पिताः ॥ १७५॥ *दु*र्गाणां लोक्सदीनां शास्ता शतमखोपमः। नृपतिः सिंद्गाजाष्यस्तस्मै स्वां तनयां ददी ॥ १७६॥ स तस्यां शाहिदीहित्र्यां दिद्दायां सक्तमानसः। दिद्दाचेम इति ख्यातिं येया लज्जावकां नृपः ॥ १७७॥ मातामकेन भूभर्तृबध्वास्तस्या व्यधीयत । श्रीभूमिस्वामिनो दत्तप्रसादो भीमकेशवः ॥ १७६॥ चन्द्रलेखाभिधां कन्यां राज्ञे दत्तवताभवत् । फल्गुणदार्यतिना समं दिद्दा समत्सरा ।। १७१।। गुत्रपदेशः सुमकान् कृत्तविद्याश्रमस्तथा । तस्यनिर्वरुणाद्रस्थाद्भृतेता हास्यता येया ॥ १६०॥ म्रमाघपतनान् प्रासान् योग्यान् संग्रामकर्मस् । शुगालमृगयासत्त्वा स कि स्नाध्यानमन्यत ॥ १८१॥ तं वृतं वागुरावाहिडोम्वारविकपेरकैः। पर्ययन् स्राभः सार्द्धमपश्यन् सत्ततं जनाः ॥ १०५/॥ तस्य दामादरार्णयलत्यानशिमिकादिषु। स्थानेषु क्रोष्टुमृगयार् सिकस्य वयो ज्यमत् ॥ १६३ ॥ श्रय कृष्णाचतुर्दश्यां स कुर्वन् मृगयां नृपः। डवालामपश्यत् क्रोशस्याः शृगाल्या निर्गतां मुखात् ॥ १८४॥

तदात्नोकनमंज्ञातमन्त्रामाकम्पितस्ततः। लूतामयद्वरेणाभूत् परीतो मृत्युक्तेतुना ॥ १७५॥ मर्तु येया च वारारुत्तेत्रं यत्र विधायकः । श्रीकारठचेनमठयोरासीडुष्कपुरात्तिके ।। १६६ ।। मसूर्विदलाकार्लूतािक्तन्नकलेवरः। पोषे चाब्दे चतुस्त्रिंशे नवमेऽब्दे सिते मृतः ॥ १६७॥ त्त्रेमगुप्तात्मज्ञः च्माभृदभिमन्युरभूत् ततः । शिशुर्निह्मिंशधर्मिण्या दिहादेव्यानुपालितः ॥ १८८॥ सन्धिविग्रस्शुद्धात्तमुख्यकर्माधिकारिणः। निःसाध्वसं राजबधूमबन्ध्यशयनां व्यधुः ॥ १८६॥ े श्रभिमन्या चितिं रचत्यकस्मादेव दारुणः। तुङ्गेश्वरापणोपात्ताडुड्यगाम इताशनः ॥ ११०॥ वर्धनस्वामिपार्श्वस्यभिज्जुकीपार्कावधिः। वेतालसूत्रपातस्थान् स ददारु महागृहान् ॥ १११ ॥ **डोम्बचगडालसंस्पृष्टभूपसंपर्कद्रिषितान्** । दम्ध्वा महागृहान् वक्निर्भुवः शुद्धिमिवाकरोत् ॥ ११२॥ रित्तत्री स्मापतेमीता स्त्रीस्वभावादिमूष्धीः। सारासार्विचारेण लोलकर्णी न पस्पृशे ॥ ११३ ॥ राज्ञः सुतार्पणाद्वद्ववेरा तस्था पुरा यतः ।

पतिवलीव सा सार्ड फल्गुणेनाय्यमस्त्रिणा ॥ १६४॥ पत्यी मृते सपत्नीनां दृष्ट्वानुसर्णं ततः। दम्भेनानुमुर्षत्तीमनुमेने स तां द्वतं ॥ ११५॥ निषिषेधानुबन्धात् तु सानुतापां चितासिके। कृपालुर्मर्गादेताममात्या नरवारुनः ॥ ११६॥ श्रता निसर्गिपशुनो रक्कस्ता मन्युद्रिषतां । फल्गुणाद्राज्यक्रणाशङ्का रात्तीमजिग्रक्त् ॥ ११७॥ विरागशंसिमिलिङ्गिस्तां ज्ञावा विषमाशयां । समन्युं साखिलामात्यां फल्गुणो प्रयास्त शक्कितः ॥ १६८॥ स कि सर्वाधिकारस्यः सर्वस्याचिगता अवत् । दीप्यमानो अधिकं मस्त्रशौर्यीत्साक् दिभिर्गु पीः ॥ १११॥ ग्रस्थीनि चेमगुप्तस्य गृक्षीवा ताक्कवीं गते। पुत्रे कर्दमराजाख्ये प्रबलैरिन्विता बलैः।। २००।। तत्प्रत्यागमपर्यन्तं पर्णीत्से स्थातुमुखतः। **त्रविश्वसन् नृपगृहे फल्गुणा वैश्यिङ्कितः ॥ २०१ ॥** निर्गत्य नगराखावत् सभाएडागारिसेनिकः। काष्ठवाटात्तिकं प्राप्यं तावद्रकादिचादितः ॥ २०२ ॥ त्राकलय्य दुतं दिदा स**स्य**ड्य प्रार्थनादिकं । पृष्टे प्रत्युत याष्टीकांस्तस्य कृतुं व्यसर्जयत् ॥ २०३॥

नवावमानखिन्नः स मिलितानसिनिकः। प्रत्यावृत्त्य तते। मानी वाराहं चेत्रमायेये। ।। २०४।। श्रुवा समेतरीन्यं तं प्रत्यायातं प्रतापिनं । <del>ग्रास्कन्दशङ्किनी दिद्दा सामात्या समकम्पत ।। २०५।।</del> तस्मिन् चेत्रे गतं शासं विलप्य स्वामिनं चिरं । वरारुपादसविधे तेन शस्त्रं समर्पितं ॥ २०६॥ द्रोक्संभावनापापं शस्त्रत्यागेव मिल्लामा । स्वस्य संमार्जितं तेन राजमातुश्च साध्वसं ॥ २०० ॥ युक्तायुक्तविचार्वास्यमनसः सेवा मरुदेशसं क्रुडे परिमन् प्रतिकारकर्म गरुनद्रोद्यापवादावरं । 👚 📑 येन न्यूनगुणेदशेऽपकरणीभावोऽपि तस्मै परं कापः को ४पि विवेकिनः समुचितः शास्त्राय शस्त्राय वा ॥ २०६॥ पर्णीत्समेव शनकेः संतेन्ये फल्गुणे गते । विगताध्यापका बाला इवामोदन मिस्रणः ॥ २०१॥ गागत्तेमा चित्तवसी त्तेमगुप्तबक्रूपि । श्रनिशं प्रजजागार स्वयं कपरकपारने ॥ २१०॥ गुज्यप्रार्थी पर्वगुप्तो मिल्लिणा कोशपीथिना । म्रजियरुत् करी पूर्वे पुत्र्योपी होजभूभटी ।। २११।। तयोः प्रजाती तनयो खाती मिहनपारली ।

**अवर्डिषाता या राजमन्दिरे राजपुत्रवत् ॥ ११२ ॥** ता तत्रावस्थितावेव तत्कालं राज्यलालंसा । संमत्व्य समगंसातामुद्दामेर्द्धिमकादिभिः ॥ २१३॥ बलिना तावबलया राष्ट्रगपास्ता नृपास्परात्। समन्यू स्वगृहादास्तां यावत् कृतगतागता ॥ २१४॥ एकतः पृष्ठतः प्रादान् मिस्ने निर्गतस्य सा। निर्वासनाय याष्टीकास्तावत् प्रकटवैकृता ।। ११५ ।। कुमं। शक्तिसेनाभिधानस्य श्रशुरस्य निवेशनं । प्रविवेश स तज्जावा तं ते तत्रापि उद्गुवः ॥ २१६॥ शक्तिसुनिन याष्टीकाः सान्त्विता नाचलन् यदा । तदा भीतस्य ज्ञामातुर्व्यक्तं प्रादात् स संश्रयं ॥ १९७॥ तं लब्धसंश्रयं प्राप हिम्मको मुत्कलस्तथा । रुरमत्तकनामा च परिकासपुराश्रयः ॥ १९०॥ श्रीमानुद्यगुप्ताख्योऽध्यमृताकरनन्दनः। लितादित्यपुरजा यशोधरमुखा ऋषि ।। २११।। र्ट्कैकं तं मिथः सैन्येर्भुवनद्वीभकारिणः। संभूय चन्नुर्देशात्यं मस्मिः पत्तमाधितः ॥ २२०॥ तिस्मन् म्हाभये दिद्यपत्तं मन्त्री सबान्धवः। एक एव तु तत्यात नाद्रोही नर्वाह्नः ॥ २२१॥

प्रवर्द्धमानपृतना यादुं बद्धाग्रमास्ततः। पद्मस्वाम्यंत्तिकं प्रापुर्देिप्यमानायुधा द्विषः ॥ २२२॥ श्रथ शूर्मठे दिद्दा विसृज्यात्मजमाकुला । श्रापच्छातिन्नमास्तास्तानुषायान् समचित्तयत् ॥ २२३ ॥ लितादित्यपुरजान् दिजान् स्वर्णेन भूरिणा । तूर्णी स्वीकृत्य विद्धे रिपूर्णा संघमेदनं ।। २२<sup>८</sup>।। एकाचेपे अवितेः कोपा विधेय इति वादिभिः। मिस्मः पीतकोशैस्तैः सन्धिर्देव्या समं कृतः ॥ २२५॥ गोष्पदोछांघने यस्याः शक्तिनीज्ञायि केनचित् । वायुपुत्तायितं पंग्व्या तया संघाब्यिलंघने ॥ २२६॥ यत्संग्रहे। रह्नमहै।षधीनां करोति सर्वव्यसनावसानं । त्यागेन तद्यस्य भवेत्रमा ४स्तु चित्रप्रभावाय धनाय तस्मै ॥ २२०॥ उत्कोचकाञ्चनादाने प्युचां धायन्युपक्रिया 🕩 दिद्दा यशोधरादिभ्यः कम्पनादि समार्पयत् ॥ २२०॥ म्रभिचारं मिस्सिम्र कृतवत्या मितेदिनैः। माउले ज्वापिउतान्नवं दिद्यायाः समज्ञम्भत ॥ २२१ ॥ कदाचित् हकुनाध्यस्य शास्त्रेशस्योपिर क्रुधा । सक् स्ववंशतिर्यात्रां कम्पनाधिपतिर्द दे। ।। २३०।।

तदेशं निम्नगाशैलडुर्ग प्रविशता अवात्। **ग्रखएउसकिना तेन बलादग्राहि ६कुनः ॥** २३१ ॥ स कृतप्रणतेस्तस्य करमादायं भूपतेः। **ग्रभिषेकाम्बुभिश्चक्रे श्रीलता**प्यायनं पुनः ।। २३२ ।। लब्धप्रवेशैः समये तस्मिन् रकुादिभिः खलैः । कम्पनाधिपती राज्ञ्यां विदेषा श्याहि मूट्या ॥ २३३ ॥ उर्वीपतेश्च स्फिरिकाश्मनश्च शीलोज्जितस्त्रीकृद्यस्य चानः । श्रसन्निधानात् सततस्थितीनामन्यान्यरागः कुरुते प्रवेशं ॥ २३४ ॥ स्वचित्तसंवादिवचा वदत्ता धूर्ता वितन्वति मनः प्रवेशं। पृथग्जनानां गणिकाबधूनां विराः प्रभूणामपि गर्भ चेटाः ।। २३५॥ द्राग्धायं ठकुनं र्त्तन् धनादावीति वैशुनं । तथ्यमैव तदीयं सा स्वयं वादादमन्यत ॥ २३६॥ श्रय स्ववसतिं प्राप्ते कम्पनेशे जयोर्जिते। याष्टीकान् व्यसृत्तदिदा स्फुटं निर्वासनोद्यता ॥ २३७ं॥ तराचेपं समाकार्य स्मर्त्तः कोशसंविदं ।

ते किम्मकेरमत्तासाः पूर्वविदिक्रियां ययुः ॥ २३०॥ नरवासृनमुख्यास्तु राज्ञीपत्तं न तत्यज्ञः। विभेदं पूर्ववत् प्रापदेवं निजबत्तं पुनः ॥ २३१॥ प्रविष्टेषु ततः कीपात् पुरं शुभधरादिषु । भृहारकामठे दिद्दा भूयः पुत्रं व्यसर्जयत् ॥ २४०॥ दत्तारित मृपगृहे स्थितां तां दैवमाहिताः। ते तदेव विना पुत्रं विमूठा नोदपाय्यन् ॥ २४१ ॥ राज्याः संबंधि लोकः परस्मिन्नेव वासरे । यद्बलेन तदा स्थेर्य सा किञ्चित् समदर्शयत् ॥ २४२॥ जयाभरगरिकापार्श्वायावच्कूर्मरानिकं। व्याप्य स्थितेर्द्धिषत्सैन्येर्घ प्रववृते रूपाः ।। २४३ ।। राजधानीं राजसैन्ये प्रविष्टे त्रासविद्युते । सिंद्धारे घटाबन्धमेकाङ्गाः समदर्शयन् ॥ २८४॥ शरीरिनरपेचास्ते भीतं संस्तभ्य तद्दलं । म्रधावन् विदिषां **सैन्यं चेत्तुः केचिम्र शत्रवः ॥** २४५ ॥ तस्मिन्नवसरे राजकुलभदृः समायेया । तूर्यघोषि दिषां मैन्यं भिन्दत्रानन्दयत्रितं ॥ २४६॥ तिसन् प्राप्ते दिषां सैन्यं विननाश विनस्ररं । न द्रोक्षविनयं बातु सक्ते शस्त्रदेवताः ॥ २४७॥

ताय्यत्यायसान् बन्धान् स्फाय्यत्युपत्नानिति । यः खातिमावकृत् तथ्यां किम्मको भीमविक्रमः ॥२४०॥ तस्यासिना राजकुलभट्देकाईपातिना । चर्ममात्रं न तुत्रेाट कंकटस्यातिसंकटे ।। २४१ ।। विलोका तदसंभाव्यं सैन्ये दैन्यं समाभिते । श्रघानि व्हिम्मको योपैरवाष्ट्रिम्भ वशोधरः ।। २५०।। तथायासीत् स्फ्रन् संख्ये य रेरुमत्तकः सणं। स भग्नासिक्ष्युतो वाकाङ्जीवयाक्सगृक्यत ।। २५१ ।। नांजी तेरेष्यता धातुं यः श्रीमान् राजभान्धवः। जगामा द्यगुप्तः स कापि त्यक्ता मकाक्वं ॥ २५२ ॥ इत्यं लब्धजया राज्ञी तत् चाणाव्ययकीदुषा । यशोधरं शुभधरं मुकुलं च सबान्धवं ।। २५३ ।। काश्मीरिकाणां यः श्राद्धशुल्कोहेत्ता गयात्तरे । सो अप्येरमत्तकः शूरुः परिकासपुराश्रयः ॥ २५८॥ बङ्गा मुकाशिलां कुपंठे वितस्ताम्भित पातितः। स्वर्जनियफलं देव्याः प्रकीयेनानुभावितः ॥ २५५॥ ये सप्तसप्तताद्वर्षादागोपात्ननृपात् पुरा । म्रभिमन्युं यावदासन् षोडशानां मस्त्रीभुजां ।। २५३।। वर्षषष्टिं प्रतापायुः श्रीक्रा द्रोक्वृत्तयः ।

ते चिप्रं मन्त्रिणः सर्वे सान्ववायाः सङ्गनुगाः ॥ २५७॥ भीमभूभङ्गमात्रेण दिद्दादेच्या सकीपया । म्रासन् निःशेषतां नीता दुर्गयेव मकासुराः ॥ २५८॥ तिल्का। ग्रभवन् विक्ति। राज्या तानुत्याद्य मदोइतान् । र्काद्यः कम्पनादिकर्मस्यानाधिकारिणः ॥ २५१॥ इत्यं मिल्लप्रकाएउः स रएउनमाखएउत्नोपमा । **ग्रांबाउमाउलां चन्ने निर्दीकी नर्**वाकृनः ॥ २६०॥ राज्ञी कृतज्ञभावेन सापि मस्त्रिसभानारे । तमाजुकाव निर्देशकुं स्वयं राजानकाष्यया ।। २६१ ।। सुप्ते सुस्वाप निष्पन्नभाजने उस्मिन्नभुक्त सा । कृष्टे जरूर्ष निर्विषे निर्विवेदानुकूल्यतः ॥ १६१॥ श्रारोग्यान्वेषणं शिद्धाप्रार्थनां गृरुवर्त्तिनः। सात्मवस्तुविसर्गे च नाकृता तस्य पिप्रिये ॥ २६३ ॥ श्रभूतां युग्यवारुस्य कुप्यनाम्नः सुता पुरा । या सिन्धुभुष्या तड्डयायान् सिंधुर्लात्तितकः कित्त ॥२६४॥ पर्वगुप्तगृके भूवा गजाध्यत्ते स्थिते क्रमात् । लब्धा गञ्जाधिकारित्वं तस्या राज्ञ्याः शनैरभूत् ॥ २६५॥ द्र्या तयेव गन्नेशो नवायामविधायकः। कर्मस्थानस्य निर्माता सिन्धुगञ्जाभिधस्य यः ॥ १६६॥

प्रायशा कुतराज्यस्ते वर्तते नरवाकुनः। इति नेयधियं राज्ञीं साज्भ्यधत्त दुराशयः ॥ २६०॥ सा तथेत्यब्रवीग्वावत् तावत् व्रेम्णा स जातुचित् । मस्री तां प्रार्थयामास भोक्तुं निजगृकागमं ॥ २६०॥ स सानुगां तत्र यातां ध्रुवं बामेव बत्स्यति । इत्युक्ता सिन्धुनापृच्छत् तत्कर्त्तव्यं भयाकुला ।। २६१।। श्रनुक्रेव प्रचलिता राजधानीमलिचता । स्वीधर्मिण्यस्मि जातेति पश्चादात्ती व्यसर्जयत् ।। २७०।। संप्रवृत्तीपचारायां गतायां तत्पथात् तथा । राज्यां नाशममात्यस्य प्रीति संविश्व सा येया ।। २७१ ।। तयोस्ततः प्रभृत्येव निष्कृष्टस्नेक्योः कृतं । चाक्रिकेरितिद्रष्टवं तिलिपिण्याकयोरिव ।। २७२।। कुलिशं सर्वलोकानामभसां शैलसेतवः। **श्र**भेखाः प्रतिभाव्यत्ते न किञ्चिद्सतां पुनः ॥ २७३ ॥ ये बात्नाद्पि संमूठाः प्राज्ञाः सुर्गुरोर्ग्प । तेषां न विद्याः किं तावित्रमीणपरमाणवः ॥ ५७४॥ विश्वासोज्जितधीः शिशून् कलयते काकोज्न्यदीयन् निज्ञान् क्ंसः चीरपयोविभागकुशलस्त्रस्यत्यसाराद्वनात् लोकावेचणतीच्णधीः खलगिरं ज्ञानाति सत्यां नृपो

धिजेदग्ध्यविमुग्धताव्यतिकरस्पृष्टं विधानं विधेः ॥ २०५ ॥ मूठाचर्णाकीना सा श्रुतिवाक्यतया तया । वैधेयविप्रप्रकृतिरिव प्रायादिगक्तिं। ॥ २०६॥ उदेजितस्तया शम्यत् तथा सःनर्वाङ्नः । यथा विमाननोत्तप्तः स्वयं तत्याज जीवितं ।। २७७ ।। प्रकुप्यत्यप्रतीकार्ये स्वतेज्ञस्तप्तचेतसा । शर्गां मर्गां त्यक्ता किमिवान्यस्रशार्थिना ॥ २७६॥ शशिक्तीनेव रजनी सत्यत्यक्तेव भारती। विरुराज न राजश्रीर्नर्वारुनवर्जिता ॥ २०१॥ सा क्रीयीभ्यासविषमा रुत्तुं विततविक्रमान्। संग्रामडामर्सुतान् समीपस्थानचित्तपत् ॥ २००॥ निज्ञमुत्तर्घाषं ते तद्वयेन विनिर्गताः । कय्यकद्वारपत्यादीन् कृतारब्धीन् व्यपाद्यन् ॥ २५१॥ उत्पिज्ञभीतया राज्ञ्या त्यक्ता परिभवत्रयां । ते यत्नात् समघद्यन्त मानः स्वाधीर्धिनां कुतः ॥ २८५॥ स्यानेश्वरादिभिर्मुखेडीमरेरितरेः समं। ते भीताः पुरतस्तस्याः पुनरेत्य ज्ञज्ञम्भिरे ॥ २०३॥ श्रथ तद्गीतया राज्या रक्ने प्रमयमागते । म्रानीतः फल्गुणा भूया वीरार्थिन्या निजात्तिकं ।। २८<sup>८</sup>।।

राजकार्याणि कुर्वाणः स भूयः शस्त्रमग्रसीत् । न्यस्तशस्त्रोऽपि यत्सत्यं इस्त्यज्ञा भागवासना ॥ २०५॥ मिक्सा राजपुर्यादिजयिनस्तस्य पश्चिमः। श्रद्भतो वृद्धबन्धका श्रव्हेद्ध र्वाभवत् ॥ २०६॥ श्रभूइदयराजस्य देवीश्रातुरतिप्रियः। यः सक्तायोजन्नपटले जयगुप्ताभिधः कुधीः ॥ २८७॥ म्रन्ये अधिकारिणस्तेन सिक्ताः क्रूरवृत्तयः। कश्मीरेषु व्यधुर्लुषिठं इष्कृतेस्तइपार्तितेः ॥ २००॥ देैैैःशील्पभाते। मातुश्च पाप्मभिर्विधुरीकृतः । **म्रभिमन्युः चाणे तस्मिन् चयरोगेण पस्पृशे ।।** २०१ ।। पण्डितः पुण्डरीकाच्चो विद्वत्युन्नैरुपस्कृतः। कृतश्रुतः स वेडुष्यतारूण्याभ्यां विडुखुते ॥ २१०॥ तथा विशुद्धप्रकृतेस्तस्य दुष्कृतसंगमः। शोषाधायी शिरीषस्य रविताप इवाभवत् ॥ २११ ॥ वर्धमानः प्रज्ञाचन्द्रस्तृतीयस्यां स कार्तिके । शुक्ते प्राचवारिंशाब्दे ग्रस्ता नियतिराङ्गणा ॥ २१२॥ तत्पुन्ना नन्दिगुप्तस्तु बालश्चक्रे निज्ञासने । वृह्यत्तनयशोकस्तु दिद्दाया ऋदये पदं ॥ २१५॥ सा शोकिपिकितक्रीयी तस्थी प्रशमशीतत्ता।

र्विर्त्रशलाकेव ध्वानक्त्रीष्प्रवैकृता ॥ २१४॥ ततः प्रभृत्यद्वताभिस्तस्या धर्मप्रवृत्तिभिः। कुकर्मभिरुपोढापि लक्सीः प्राप्ता पवित्रता ॥ २१५॥ नगराधिपतिर्भृष्यः सिन्धुभ्राता शुभाशयः। तदीयधर्मचर्चायां बभूव परिपाषकः ॥ २१६॥ सा तेनात्यादितानर्धजनरागा गतैनसा। ततः प्रभृत्यभूदेवी सर्वत्नोकस्य सम्मता ॥ २१७॥ राज्ञः ससचिवः सत्यं द्वःप्रापो लुप्तचिएउमा । कुर्याघः सुखसेव्यवं हेमल इव भास्वतः ॥ २१८॥ सा निर्मात्री विपन्नस्य सूनोः सुकृतवृद्धये । म्रभिमन्युस्वामिनो प्रभूदभिमन्युपुरस्य च ॥ २११ ॥ **ग्रथ दिहाप्**रोपेते। दिहास्वामी तया कृतः। मुख्य मध्यदेशीयलाटशाँडोज्त्र संश्रयः ॥३००॥ भर्तुः कङ्कणावर्षस्य पुण्यात्कर्षाभिवृद्धये । चकार कङ्कणपुरं रमणी स्वर्णवर्षिणी ॥ ३०१॥ श्वेतशैलमयं चान्यं सा दिद्दा स्वामिनं व्यधात् । धवलं चर्गााद्दूतगङ्गाम्भः प्रवनैरिव ॥ ३०२॥ चक्रे काश्सीस्भाणां च देशिकानां समाश्रयः। तयात्युचचतुःशाली विकार्श्वारुसंपदा ॥ ३०३ ॥ 🗸

श्रीसिंक्स्वामिनं नाम्ना सिंक्राजस्य सा पितुः। मठं च विद्धे स्थित्ये देशिकानां दिजन्मनां ॥३०४॥ मठप्रतिष्ठावेकुएठनिर्माणाः स्वकर्मभिः। तयातिपवनश्रक्रे वितस्तासिन्धुसंगमः ॥ ३०५॥ तेषु तेषु प्रदेशेषु किमुक्तेर्शूरिभिः शुभैः। सा प्रतिष्ठां व्यर्चयचतुःषष्टिमिति श्रुतिः ॥ ३०६॥ **जीर्णीडाराः कृता देव्या घ्रुष्टप्राकारमण्डलाः** । प्रायः सुरगृकाः सर्वे शिलावप्रावृताः कृताः ॥ ३०७॥ क्रीडाचंक्रमणे राष्ट्रापंग्वावियक्वाक्नि। वल्गाभिधा वैविधिकी वल्गामरमकार्यत् ॥ ३०६॥ तीर्घासेवनमानभागपि तिमिः सक्तः स्वकुल्याशने वाताशान् ग्रसते शिखी धनपयोमात्राशनो ज्यन्वरुं। विश्वस्तान् जलचारियाः प्रकिटतध्यानो पि भुंत्ते वकः सत्कर्माचर्षोऽपि देाषविकृती न प्रत्ययः पापिनां ॥ ३०१॥ वर्षिणी वर्षमात्रेण शासशोका ब्रभूव सा। भोगोत्सुकार्भके तस्मिन् नप्तरि व्यभिचारकृत् ॥ ३१०॥ वर्ष एकान्नपञ्चाशे नीतः पत्ने सिते चयं। स मार्गशीर्षदादश्याममार्गव्यग्रया तया ॥ ३११॥ पाचित्रभुवना नाम मार्गशिषे सिते प्रकृति ।

पञ्चमे प्रयोकपञ्चाशे वर्षे तदत् तया कृतः ॥ ३१२॥ श्रय मृत्युपये राज्यनाम्नि स्वैरं निवेशितः । क्रूर्या चर्मः पौच्नो भीमगुप्ताभिधस्तवा ॥ ३१३॥ तस्मित्रवसरे वृद्धः फल्गुणा॰पि व्यपग्रत । निगूठक्रीयिदाःशील्या दिद्दा यद्गीरवादभूत् ॥ ३१८॥ बभूव साथ सुस्पष्टइष्टचेष्टाशतोत्कटा । अष्टवक्रपटा मत्तद्तिमृतिरिवात्कटा ॥ ३१५॥ मकाभिजनजातानामपि का धिङ्किमर्गतः। सरितामिव नारीसां वृत्तिर्निद्यानुसारिणी ॥ ३१६॥ स्रोता पिराज्यमधिगम्य विराजमानात् सिन्धाः प्रसूय कमलाल्पप्रयोनिकेते । जाते सरस्यविरतं जलजे प्रसक्ता नार्ये। मकाभिजनजा श्रपि नीचभाग्याः ॥ ३१७॥ खशस्य विद्वासाख्यपेणीत्सग्रामजन्मनः। वाणस्य सूनुस्तुङ्गाख्या ४ विशन्मस्षिपपालकः ।। ३१०।। प्रविष्टा जातु काश्मीराँछोखकारककर्मणा । सुगन्धिसीरुप्रकटनागाट्यिकषन्मुखैः ॥ ३११ ॥ पञ्चभित्रीत्भिः सार्डं सन्धिविग्रक्कालिके। देव्यादुग्गाचरं याता सृद्यावर्जकाण्भवत् ॥ ३२०॥ तिल्कं॥

रक्ःप्रवेशितो द्रत्या स भाव्यर्थबलाखुवा । संभुक्तभूरिजाराया ऋषि तस्याः प्रियोज्भवत् ॥ ३२१ ॥ तुङ्गानुरागिणी राज्ञी पापा लड्जोड्किता ततः। रसदानेन वेमुख्यभाजं भुष्यमघातयत् ॥ ३२२॥ धिङ्गिर्विचारान् कुपतीन् येषां विषमचेतसां। फलगून्या स्तुतिस्तोषे दोषे प्राणधनचयः ॥ ३२३॥ रकुजो देवकलशो वेलावित्तः कृतस्तया। भुष्याधिकारे कै। दिन्यमाचरन् निस्त्रपा विदः ॥ ३२४ ॥ येऽपि कर्दमराजाखा वीरादारादिनायकाः। ते पि के दिन्यमभजन्येषां गणनेव का ॥ ३२५॥ चतुः प्रचानि वर्षाणि तिष्ठन् नृपगृहे शिशुः। भीमगुप्ताजभवयावत् किञ्चित् प्राढीभवन्मतिः ॥ ३२६॥ राज्यव्यवस्था यावच पितामन्साग्र वृत्तयः। द्रिस्यताः प्रत्यभाषन्त संस्थाप्यास्तस्य चेतिस ।। ३२७।। **अङ्गशीलविकीनाया निर्घणाया निर्मातः** । तावन्नेयधियस्तस्याः सचिन्यः समयग्रत ॥ ३२६॥ म्रभिमन्युबधूस्तं कि चक्रे गूढप्रवेशितं । मकाभिजनजं पुत्रं तस्मात् साज्भूत् तथाविधः ॥ ३२१ ॥ सा देवकलशेनाय दत्तमस्त्रा विशङ्किता।

त्रपोज्जिता स्पष्टमेव भीमगुप्तमबन्धयत् ॥ ३६०॥ निगूढे नन्दिगुप्तादिद्रोहे लोकस्य योज्भवत् । सन्देकः स तया तेन व्यक्तकृत्येनं वारितः ॥ ३३१ ॥ ताभिस्ताभियीतनाभिभीनगुप्तं निपात्य सा । षद्पञ्चाशे प्भवदर्षे स्वयं क्रात्तनृपासना ॥ ३३२॥ प्रवृह्यगगया राज्या दत्तीद्रेकी दिने दिने । सर्वाधिकारी तुङ्गाज्य बभूवाधरिताखिलः ॥ ३३३ ॥ सभातृकेन तुङ्गेन मीलिताःपूर्वमिल्लणः। राज्यविद्मवमाधातुमयतन्त विरागिणः ॥ ३३४॥ तेज्य संमन्त्य कश्मीरानानिन्युः क्रूर्योरुषं । उम्रं विम्रक्राताष्यं दिद्दाभ्रातुः सुतं नृपं ॥ ३३५॥ मुख्याग्रकारान् स प्राप्ता विधातुं राज्यविष्ववं । धीमान् प्रायापवेशाय हुतं प्रावेशयद्विज्ञान् ॥ ३३६॥ विक्तिकोषु विप्रेषु लोकः सर्वी पि विद्युतः। म्रन्विपेषान्वरुं तुङ्गं तत्र तत्र जिघांसया ॥ ३३०॥ किस्मिश्चित् पिव्हितदारे तुङ्गं प्रकाय वेश्मिन । दिनानि कतिचिदिदा तस्थावास्कन्दशङ्किनी ॥ ३३०॥ तया स्वर्णप्रदानेन सुमनोमत्तकाद्यः । ब्राव्सणाः समगृत्यन ततः प्रायो न्यवर्तत ॥ ३३१॥

एवं तस्मिन् मकाञ्चेये त्रया दानेन वारिते । ्रवेया वियक्सातः स भग्नशक्तिर्यथागतं ।। ३४० ।। म्रथ दार्घे समासाम्य तुङ्गामाः प्रभविष्णवः । शनैः कर्दमराजादीन् ज्ञघ्नविक्तितविध्रवान् ॥ ५४१॥ मुलकुना रकुरू नुस्तथान्ये मुख्यमित्रणः। रुष्टैर्निर्वासितादेशात् तुष्टेस्तैः संप्रवेशिताः ।। ३४२ ।। प्रवर्हमानवेरेण गृहद्देतेर्विसर्जितेः। प्रायं विग्रक्राजेन ब्राक्सणाः कारिताः पुनः ॥ ३४३ ॥ उत्कोचादित्सया विद्रा भूयः द्रायविधायिनः । लब्धस्थेर्पेण तुङ्गेन सन्निपत्यापक्स्तिताः ॥ ३४७ ॥ तेषां मध्ये वसन् गूढमादित्याख्यः पत्नायितः । क्ता विग्रक्राजस्य प्रियः कढकवारितः ॥ ३८५ ॥ शस्त्रज्ञतः प्रतीकारो वत्सराज्ञाभिधः पुनः । न्यङ्गातकादिभिधीवन् जीवयारुमगृस्यत ॥ ५४६॥ ते स्वर्णाग्राहिणा विप्राः सुमनोमत्तकाद्यः । सर्वेऽपि बद्धास्तुङ्गेन कारागारं प्रवेशिताः ॥ ५४७॥ श्रय फल्गुणनाशेन दृते राजपुरीपता । तां प्रत्यार्ब्धिर्भवत् क्रुध्यतां सर्वमित्रणा ॥ ३८०॥ निपत्य संकरे वीरः पृथ्वीपालाभिधस्ततः।

# ॥ षष्ठस्तरङ्गः ॥

चक्रे राजपुरीराजकाश्मीरिकबलाज्यं १। ३४१।। शिपारको हंसराजो विपन्नी तत्र मन्त्रिणी। चन्द्राचीर्द्वगितिं दृष्ट्वा मर्गां यत्र भेषतं ॥ १५०॥ ग्रयान्येन पथा कस्मात् तुङ्गः सार्धे सहोद्रैः। कृत्स्रां राजपुरीं वीरः प्रविश्य सक्सादकृत् ॥ ३५१॥ ननाश तेनापायेन पृथ्वीपालः सपार्थिवः । शेषाणां मिल्लणां सैन्यं प्राप मुक्तिं च संकटात् ।। ३५२ ।। म्रबलः सन् स भूपालस्तुङ्गाय प्रदेरी करं। एवं कृतं ततस्तिन नष्टस्यार्थस्य याजनं ॥ ३५३॥ प्रविशन् नगरं तुङ्गस्ततः स्वीकृतकम्पनः । चकार उामर्यामसहारं सिंहविक्रमः ॥ ३५४॥ दिद्दाप्युदयराजस्य भ्रातुः पुत्तं परीचितं । चक्रे संग्रामराजाख्यं युवराजमशक्किता ।। ३५५।। सा कि सर्वान् शिशुप्रायान् पुरोधातृसुतान् स्थितान्। परीचितुं मुमाचाग्रे पाले वत फलावलिं।। ३५६।। शक्तः कियन्ति कः प्राप्तुं फलान्यत्रेतिवादिनी । साभवद्राजपुत्राणां तेषां कलक्कारिणं ॥ ३५७॥ गृकीताल्पफलां छाग्रप्रकारांस्तान् ददर्श च । संग्रामराजं वस्वल्पफलभाजमविद्यतं ।। ३५६।।

श्रनत्तपलसंप्राप्तावन्ततवे च कार्णं। सविस्मयं तया पृष्टस्स तामेवं तदाब्रवीत् ॥ ३५१ ॥ म्रन्योन्यकलक्व्यग्रानेतान् कृता पृथग्वसन्। समवायं फलान्यस्मिन् न चाभूवं परिच्वतः ।। ३६०।। व्यसने संप्रविश्यान्यान् स्थितानामप्रमादिनां । न काः लोशविकीनानां घटने स्वार्थसिद्धयः ॥ ३६१ ॥ श्रुवेति तस्य सा वाचमप्रमत्तवद्वतिका । भीरुनीरीस्वभावेन राज्ये प्रमन्यत योग्यतां ॥ ३६२॥ शूरस्य लभ्यं शीर्येण भीरोभीरुतया यथा। कार्य किं प्रतिभात्यसर्न भवेच तदन्यथा ॥ ३६३॥ काष्ठं वक्र्युक्तितमि भवेच्हीतशास्ये कपीनां लोम्नां शुद्धी सलिलमनलयाग्निशीचेणकानां। जन्ताभीवा विद्धित यथा भाविनः कार्यसिद्धिं तत्रं तेषां कुचन सरुतं वस्तुता नास्ति किञ्चित् ॥३६८॥ तस्यानेकान्नशीत्यब्दशुक्तभाद्राष्ट्रमीदिने । देव्यां दिवं प्रयातायां युवराजी अवन् नृपः ।। ३६५ ।। ह्मीसंबन्धेन भूपालवंश्यानां भुवनादुतः। तृतीयः परिवर्ती ज्यं वर्त ते ज्मुत्र मण्डले ॥३६६॥ निर्नष्टकण्टककुले वसुसंपद्धछो

श्रीसातवाक्कुलमाप मक्कीतले प्रिम्न्। दावाग्निद्ग्धकुतर्गे जलदाम्बुसिक्ते चूतप्ररोक् इव केलिवने प्रवृद्धिं ।। ३६७ ।। श्रथ समृद्वतपान्तर्गृष्धिर्पानुभावः सुखमवनिमशेषां दोष्णा संग्रामराजः। विसकुलिमभशोभानिक्कतप्राणसारः फणकुले उर्गाणामीशितेव न्यधत्त ।। ३६८ ।। इति श्रीकाश्मीरिकमकामात्यचम्पकप्रभुसूनोः कक्कणस्य कृतौ राजतरङ्गिण्यां षष्टस्तरङ्गः।। श्रत्र वर्षचतुर्ष्वष्टमासे प्रियेष दिनेषु च। श्रष्टस्वभूवन् भूपाला दश भूभेगभोगिनः।।



. .

.

A FAIRE

# DANS L'ÉDITION DE CALCUTTA.

## LIVRE PREMIER.

| Sloka     | Vers | Au lieu de :          | lisez :                    |
|-----------|------|-----------------------|----------------------------|
| 24        | 1    | तदमन्द्रसस्पन्द       | . <b>तरम</b> न्द्रासस्यन्द |
| 28        | 2    | नागदिशेन              | नागाधीशेन                  |
| . 29      | · 1  | नागमुखी               | नागमुखा                    |
| 39        | 1    | मुख्यबंह्ये           | पुण्यबलेऱ्                 |
| 41        | 2    | <b>डेप्प</b>          | .ऽप्य                      |
| <b>50</b> | 2    | नास्येवं              | .नात्त्यव                  |
| 55        | 1    | शतेनबेर्यामु          | .शतेनब्देर्यासु            |
| 59        | 2    | समं हतेच              | .संहरोध                    |
| 71        | 1    | विन्यवीवस्त्          | .विन्यवास्वत्              |
| 79        | 1    | श्रबुद्धा ननु तिष्ठनः | . <mark> </mark>           |

|   | Slok | Vers | Au lieu de :              | lisez :                                   |
|---|------|------|---------------------------|-------------------------------------------|
| , | 88   | 1    | कुरोशयास्यस्त             | कुशेशयाच्चत                               |
|   | 94   | 2    | सुकृतोदारे                | सुकृतोदारो                                |
|   | 95   | 2    | वरान्थरां                 | वसुन्धर <u>ां</u>                         |
|   | 108  | 2    | वशःश्रद्धवा               | यशःसुधवा                                  |
|   | 110  | 2    | लेमाण्डस्य                | हेमाङ्गस्य                                |
|   | 116  | 1    | स तत्रोक्ष्टितस्तेन स्रेच | ्रा- ते यत्रोउकटितास्तेन <b>स्रेच्छ</b> - |
|   |      |      | ह्यादितमण्डलः             | ाम्बादितमण्डलाः                           |
|   | Id.  | 2    | स्यानमुञ्जूट              |                                           |
|   | 127  | 2    | पर्व्याप्तम               | _                                         |
|   | 139  | 2    | नेष्यन्ति                 | <b>नेच्छ</b> न्ति                         |
|   | 148  | 2    | चम्                       | ···समं                                    |
| ٠ | 160  | 1    | तपोविभूतविधन्त्या         | तपोविभूतयोऽचिन्त्या                       |
|   | 164  | 2    | सिद्धाङ्कृतिं             |                                           |
|   | 170  | 2    | गुष्कलेत्र                | · -                                       |
|   | 172  | 1    | पुर्ग्निवृते              |                                           |
|   | Id.  | 2    | सङ् लोकधाती               | _                                         |
|   | 173  | 2    | षउर्व्वनंसम्रयी           |                                           |
|   | 175  | 1    | स्वनामाङ्क                |                                           |
|   | Id.  | id.  | शशाङ्काङ्करोह्नां         | વા                                        |
|   | Id.  | id.  | विरचय्य                   | -11                                       |
|   | Id.  | 2    | पर्रार्थ्यविभवं           | ,                                         |
| : | 176  | 2    | ्<br>स्वञ्च               | •                                         |

| Sloka        | Vers | Au lieu de : lipez :                    |
|--------------|------|-----------------------------------------|
| 184          | 1    | यत्तविप्रवःयत्तविप्रवः                  |
| 186          | 2    | व्हिरदोषाञ्च व्हिमदोषाञ्च               |
| 189          | 1    | देवेऽस्मिन्देशेऽस्मिन्                  |
| 196          | 2    | सार्ध्वमन्योसार्द्वामन्यो               |
| 229          | 2 .  | बर्म्वतृन्                              |
| <b>23</b> 0  | . 1  | विवक्तृषांविवेक्तृषां                   |
| 236          | 1    | र्ज्ञत्वेतस्मिन्स्ज्ञत्येतस्मिन्        |
| 246          | 2    | परार्ध्यपरार्ख                          |
| 258          | 2    | सज्ञानिसज्ञामि                          |
| 263          | 1    | मध्रुकेटभयोर्म्मेत्: मध्रुकेटभयोर्मेदः  |
| 265          | 1    | सयोजनाधिकेसा बेरजनाधिक                  |
| 278          | 1    | पित्रंपित्रं                            |
| 282          | 2    | तामयोजयद्भतोतामयोजयद्भतो                |
| 301          | 1    | तीत्रशक्तिमपात्स्त्तीत्रशक्तिः।पात्स्त् |
| 302          | 2    | गन्धेभीगन्धेभी                          |
| Id.          | id.  | व्यक्षास्यत् व्यदास्यत्                 |
| 311          | 1    | भाट्टाभाख                               |
| 320          | 1    | सुर्वद्रासिधेन्वादिसुर्वद्रासिधन्वादि   |
| 324          | 2    | यज्ञाःयज्ञः                             |
| 331          | 1 .  | संस्कारामुक्ततासंस्काराद्वस्रासं        |
| Id.          | id.  | जने:जनः                                 |
| 3 <b>3</b> 2 | 1    | सजनाङ्गादकोस जना:ह्यादको                |

| n | ΛΩ  |
|---|-----|
| Z | Wn. |

|            |     | Au lieu de :             | lisez :                      |
|------------|-----|--------------------------|------------------------------|
| 334        | 1   | स ववेझं                  | स वकेशे                      |
| 337        | 2   | म्यमन्त्रत               | ····· <b>न्यम</b> न्द्यत     |
| 339        | 2   | रृषत्यद्यापि             | रुषययापि                     |
| 343        | 2   | आर्म                     | र्मामं                       |
| 345        | 1   | वागिकाहाउँ ग             | मि हागिकाहाउ ग्राम           |
| <b>351</b> | 1   | कृष्ट्रे                 | कृद्धे                       |
| 362        | 1   | र्देचिमर्म्यश्य लाध      | ग दीर्घनर्मचासत् तथा         |
|            |     |                          | उपेद्धितस्य                  |
| 374        | 1   | <b>त्राजानेयाजा</b> ज्ञा | ाऋाजामेयस्त्रोऽङ्कराज        |
|            |     |                          | ····ःले <b>खे</b> स्युताङ्गं |
| 379        | 1   | युगबर्लः                 | युगतल                        |
| Id.        | id. | विलोहं                   | विलो <b>मं</b>               |
| 380        | 1   | <b>श्राशीकका</b> न्त्याः | श्राशेवद्यान्त्या            |

# LIVRE II.

| 13 | 1          | नानार्षवनानावर्ष             |
|----|------------|------------------------------|
| 27 | 1          | होभिनशोभिना                  |
| 34 | 2          | वास्ताःवास्त्राः             |
| 62 | ı          | मुद्रारमयोग्यतासुधासमोग्यतां |
| 68 | 1          | ऽपिहितुंऽपोहितुं             |
| 74 | <b>2</b> , | सारवरीसारवती                 |

|       | ru   | OR EEDITION DE             | CALCUITA. 25           |
|-------|------|----------------------------|------------------------|
| Sloka | Vers | Au lieu de :               | lisez :                |
| 91    | 1    | वेष्टिताउ्छिः              | ` , ,                  |
| Id.   | 2    | स्वकं कालं                 | स कंकालं               |
| 104   | 2    | रशियम्                     | . दर्दर्श 🐣 💮          |
| 107   | 1    | संयोग                      | संभोग                  |
| 109   | 2    | वागेभ्यस्तत्र              | गोगिम्यस्तत्र          |
| 133   | 1    | प्रमाहात्                  | प्रसादात्              |
| -134  | 3    | <b>स</b>                   | . <b>ख</b>             |
| 140   | 2    | प्राज्यः                   | मात:                   |
| 142   | ı    | काश्मीरो योष्मस्त्रिदिन    | .काश्मीरोऽयीष्मत्रिदिव |
| 143   | 1    | <b>फुलान्त्रसण्डहराशाः</b> | फुल्लान्डाषण्डसद्वाशाः |
| 147   | 1    | समञ्बसनिनस्                | शमञ्चसमिनस्            |
| 155   | 2    | बंध्ययोग्यवान्             | .बंध्ययोग्यया          |
| 160   | 2    | वेग्डमं                    | वेरस्यं                |
| 164   | 2    | कचित्                      | <b>कम्बित्</b>         |
| 172   | 2    | रेषु                       | .वेणु                  |
|       |      | · .                        |                        |
|       |      | `                          |                        |

# LIVRE III.

| 5  | 2 | मार्मव्याद्धाःमानमयोदा              |
|----|---|-------------------------------------|
| 6  | 2 | प्रापितांप्रापिता                   |
| 9  | 1 | वल्लभास्यागृतप्रभा वलभास्यागृतप्रभा |
| 10 | 2 | लोसोन्यालोसान्या                    |

| Sloka      | Vers | Au lieu de :     | lisez :          |
|------------|------|------------------|------------------|
| 12         | 2    | पशुस्त्रियः      | .पशुत्रिय:       |
| 16         | 1    | विह्यर्विह्यं    | .वहिर्विद्धन्    |
| 28         | 1    | <b>अभू</b> त     | .श्रभूद          |
| 31         | 1,   | वेलावनोपाना      | .वेलावनोपाने     |
| 32         | 1    | र्विणितस्य       | .र्व्वणित:स      |
| Id.        | 2    | स त्रातां        | .स तत्र          |
| 39         | 2    | बाध्यो           | .बध्यो           |
| 40         | 1    | सुविग्रहं        | .स्वविग्रहं      |
| 49         | 1    | चेत् घणा         | .चेदृणा          |
| 53         | 1    | त्वा             | .त्वं            |
| 59         | ٠1   | क्रान्त          | .क्रान <u>्</u>  |
| 65         | 1    | पुण्यपुण्यतां    | .पुण्यपुण्यता    |
| 79         | 2    | समण्डलं          | .स्वमण्डलं       |
| 86         | 2    | भूमे:            | .भूमे            |
| 95         | 2    | ननुरुथन्ति       | .नानुरुथन्ति     |
| 100        | 2    | त्रिगर्तीवीं     | .त्रिगर्तीर्वी   |
| 110        | 2    | तेज्ञस्विमैत्रीं | .तेज्ञस्विमेत्री |
| 131        | 2    | परभागोपरम्भाव    | .पर्भागापलम्भाव  |
| 133        | 2    | वैद्यच्यं        | .वेदम्ध्य        |
| 135        | 1    | सावद्य           | .सदिख            |
| 137        | 1    | शान्तमुचित       | .स्वान्तमृचित    |
| <b>438</b> | 2    | हिमविक्रयः       | .हिमविक्रियः     |

| Sloka | Vers | Au lieu de : lisez :                    |
|-------|------|-----------------------------------------|
| 140   | 1    | नर्म्मोत्तानर्मीत्त्वा                  |
| 144   | 2    | श्लेषभयंक्रेशभयं 🕜                      |
| 145   | 1    | नचास्मर्न चास्मार्                      |
| 156   | 2    | नास्मत्नास्मात्                         |
| 157   | 1    | स्यैर्व्यस्येर्वे                       |
| Id.   | 2    | सात्ताकुनात्ताकु                        |
| 158   | 2    | सत्यानांसभ्यानां                        |
| 165   | 1    | दच्यादया                                |
| 166   | 2    | ताक्दानृण्यमाप्रुयात्तावदानृण्यमाप्रुया |
| 172   | 1    | भूरिभाँकारभूरिभांकार                    |
| Id.   | 2    | प्रकल्पिताप्रकम्पिता                    |
| 175   | 2    | तदपृष्टोतदर्ष्टो                        |
| 181   | 2    | रह्मीशर्वरी                             |
| 186   | 2    | प्रतिमातिप्रतिभाति                      |
| . 192 | 1    | तृपतेःमृपतेः                            |
| 195   | 1    | प्रस्थायिताप्रस्थापिता                  |
| Id.   | id.  | निवार्काणिनिवार्कानि                    |
| 200   | 1    | प्रविकिर्ज्ञप्रविकिर्ज्ञ                |
| Id.   | id.  | समीरिष्ट्यःसमीरिष्ट्यः                  |
| 205   | 1    | पाथाधीरात्तानपाथाधीरात्तान              |
| 209   | 1    | मूर्क्रत्तीदमुक्रतीद                    |
| 240   | 2    | सम्मारोसंभारो                           |

| Sloka             | Vers | Au lieu de : lisez :                     |
|-------------------|------|------------------------------------------|
| 243               | · 1  | परिनर्नुठन्परिनर्नुठत्                   |
| Id.               | 2    | र्वास्रवर्वास्रोत                        |
| 245               | 2    | विसमानसंस्वसमामस्वं                      |
| 246               | 2    | विलज्जनस्दिम्विलब्यं तदिदं               |
| 248               | 1    | कश्चित्कञ्चित्                           |
| 254               | 2    | लिखिलालिखिला                             |
| 267               | 2    | यद्मामाम् मम्मः चशुरःयद्भामामम्भः स्वसुर |
| 268               | 1    | श्मंरस्मंर                               |
| 272               | 1    | साधकम्साधकः                              |
| 275               | 1    | भावेभावं                                 |
| 278               | 1    | साभृद्स्राभृद्                           |
| 286               | 2    | रोषणेरोषेषा                              |
| 288               | 2    | स्पर्दाम्बिभूयोवतास्पर्दी विश्वायोवता    |
| 313               | ı    | प्रदिषादिताम्प्रतिषादिता                 |
| 337 <sup>(1</sup> | ) 2  | तालार्द्ध्वचर्षोचितंतालावचर्षोचितं       |
| 349               | 2    | चुरिकावालचुरिकावार                       |
| 351               | 1    | यक्षेणाधिष्टितञ्चयक्षेणाधिष्टिते च       |
| 353               | 1    | जानतोजानता                               |
| 359               | 2    | सोमयोस मय:                               |
| 364               | 2    | त्रीष्माऽग्रेयाष्मेष्मे                  |

<sup>(1)</sup> Le nombre 310 du sloka, page 33 de l'édition de Calcutta, devrait être 315, et l'erreur va jusqu'à la fin du livre. Nous avons gardé les nombres tels qu'ils sont.

|             | -    |                             |                           |
|-------------|------|-----------------------------|---------------------------|
| Sloka       | Vers | Au lieu de                  | lisez:                    |
| 364         | 2    | <b>क्र</b> तुतो             | <b>डा</b> तुतो            |
| 365         | 2    | क्रतुं                      | <b>क्रे</b> तुं           |
| 374         | 1    | स्रापयता                    | साययता                    |
| 396         | 1    | ग्रबन्ध्यदर्शनाद्विन्ध्ये . | ग्रबन्ध्यदर्शनां विन्ध्ये |
| 400         | 1    | मृत्रेपाग्रेउिताङ्गकः       | …मृत्नेपापीउिताङ्गकः      |
| 406         | 1    | प्रह्स्ता                   | प्रव्यता                  |
| 417         | 2    | तपस्यान्तामिवा              | …त <b>पस्यन्तावि</b> व    |
| 443         | 2    | त्रम्बण्डेः                 | ऋश्मवण्डैः                |
| 445         | 2    | स्वमर्चाद्वमादत्त           | समचिद्विमादितं            |
| <b>45</b> 0 | 2    | शनैर्देञ्या                 | शमेर्देवी                 |
| 458         | 2    | कांग्तिः                    | …कास्तिं                  |
| 468         | 2    | वसन्तं                      | …वसन् तु                  |
| 46g         | 1    | कृत्विष्टका                 | …कृत्वेष्टिका             |
| 484         | 2    | विम्बी                      | विम्बा                    |
| 492         | 2    | सञ्जाता                     | संज्ञातो                  |
| Id.         | id.  | सा                          | स                         |
| 493         | 1    | निश्चिन्वाते                | निश्चिन्वते               |
| 494         | ì    | दिनपतिर्हीस्य               | दिनपतिर्हीस्य:            |
| 495         | 2    | नयाचितम्                    | …नयो <del>चि</del> तं     |
| 496         | 2    | कौवीर्                      | कोवेर                     |
| 5o <b>3</b> | 2    | सश्मितं                     | ·सस्मितं                  |
| 506         | 1    | तदाश्चेषसहाङ्ग्वा           | तदाश्चेषासहाङ्का          |

| Sloka        | Vers  | Au lieu de : lisez :                        |
|--------------|-------|---------------------------------------------|
| 510          | 1 .   | स्वासेर्वासेर्                              |
| 521          | 2     | भूमिभूतमनुत्पाद्यभूमिभूतमनुत्पाद्य          |
| 524          | 1     | स्रदःस्यांशुक्रपत्नवेस्रद्धस्यांशुक्रपत्नवे |
| <b>528</b> . | 1     | वन्द्रांवन्द्रं                             |
| Id.          | 2     | मीलेःमीलिः                                  |
| 529          | 1     | शान्तेशाना                                  |
| <b>53</b> 0  | 1     | वत्यविघ्न:विमत्यविघ्न:                      |
| Id.          | id.   | पावनेपावनेस्                                |
| M.           | 2     | राजजामानुम्बर्व्याधितराजजामतुम्बर्व्याधित   |
| Résu         | mé du | ı livre. राजसङ्किण्यांराजतरङ्किण्या         |

# LIVRE IV. -

| 1   | 1   | सिदीमित्री                  |
|-----|-----|-----------------------------|
| 3   | 1   | पतिर्गीपितपखुर्गीपित        |
| 5   | 2   | म्रादीयत्म्रदीयत्           |
| 6   | Ż   | वत्सराणांस वर्षाणां         |
| Id. | id. | क्लावृषास्तम्क्लावृषाऽस्तम् |
| 9   | 2   | पुण्या नमनपुण्यानमत         |
| 14  | 2   | प्रजानांप्रजाता             |
| 17  | 1   | विलोक्यव्यलोकि              |
| 18  | 1   | विभ्रम:विभ्रमं              |

# POUR L'ÉDITION DE CALCUTTA. 305

| Sloka     | Vers | Au lieu de :          | lisez :                 |
|-----------|------|-----------------------|-------------------------|
| Id.       | 2    | मङ्गलं तस्ये वस्य     | .मङ्गलमिव स्मास्य       |
| 22        | 2    | मञ्जानामपि            | श्रप्तातामपि            |
| 23        | 2    | वावर्त्य              | व्यावर्त्य              |
| 29        | .2   | शमिना                 | शमिता                   |
| 34        | 2    | कीर्णकर्ण             | . क्रीणीकर्ण            |
| 38        | 1    | शापास्त               | सापास्त                 |
| 48        | 2    | त्रमानु               | द्रुमान्                |
| <b>50</b> | 1    | फलीभूद्विविग्रधी:     |                         |
| Id.       | 2    | समाचात्               | समाचरन्                 |
| 60        | 2    | कोऽधुना               | कोऽध्वना                |
| 70        | ı    | सोम्य                 | सोध                     |
| 73        | 1    | माञ्चेदेव न           | सा चेदेवेन              |
| Id.       | 2    | तदुचित                | <b>तटुचितं</b>          |
| 80        | 2    | गम्भीर्               | गम्भीर्                 |
| 81        | 1    | सर्वाधिका्णस्यैर्व्या | सर्वाधिकर्णास्येवी      |
| 87        | 1    | निरुत्सेकः            | ऽनहंकाम्:               |
| 90        | 2    | धार्व्यन्ते           | बाध्यन <u>े</u>         |
| 93        | 1    | पितृदोषी              | पितृद्वेषी              |
| 96        | 1    | ततस्तं                | तत <b>स्तां</b> .       |
| 97        | 1    | प्रसङ्गो निश्चित      | <b>प्रसङ्गोऽनिश्चित</b> |
| 98        | 2    | न शस्यते              | . नश्नसमे               |
| 108       | 2    | रुष्ट                 | <b>र</b> ष्टं           |

| Sloka | Vers | Au lieu de : lisez :                           |
|-------|------|------------------------------------------------|
| 111   | 1    | <i>द्र</i> हु <del>प्र</del> शु                |
| 114   | 1    | पापगुणोन्नतंपापा गुणोन्नतं                     |
| 120   | 1    | भानृद्रोत्ससःभानृद्रोत्सस्त                    |
| 128   | 1    | पटवासमधर्म्भभि:पटवाससधर्मभि:                   |
| Id.   | 2    | द्विजेन्द्रस्यदिपेन्द्रस्य                     |
| 134   | 2    | पुंनाम्बक्रेपुंता चक्रे                        |
| 138   | 1    | ऽनयत्ऽभवत्                                     |
| 149   | 1    | लष्ट्सीपर्य्यङ्कालक्ष्सीपर्यङ्क                |
| 158   | 1    | चिप्राचिप्रु                                   |
| 167   | 2    | स्थाननांस्याननान्                              |
| 171   | 1    | सस्पर्शिसंस्पर्शी                              |
| 174   | 2    | कवाटिनांक्ताटिनां                              |
| 185   | 1    | पर्णात्सम्पूर्णमपर्णात्सम्पर्णम                |
| 200   | 1    | स्रुताद्रापयित्वास्रुता <b>न् ग्रे</b> पयित्वा |
| 235   | 1    | वचालङ्यंवचेाऽलंघ्यं                            |
| 236   | 1    | चेतसिभूपालचेतर् भूपाल                          |
| 254   | 1    | सामान्येनैवसामान्येब्वेव                       |
| 255   | 2    | स्यन्दे:स्यन्दः                                |
| 260   | 2    | स्वगतोसुगतो                                    |
| 262   | 2    | सकाशायसकशाय                                    |
| 269   | 2    | वर्त्तमानोवर्दमानो                             |
| 274   | ı    | पीठोत्कीर्षा निवेदितीपीदोत्कीर्पैर्निवेटिती    |

# POUR L'ÉDITION DE CALCUTTA. 507

|             | PU   | OR LEDITION DE      | CALCUTTA. 50                    |
|-------------|------|---------------------|---------------------------------|
| Sloka       | Vers | Au lieu de :        | lisez :                         |
| 279         | 2    | सचिवमाल्यतं         | .सचिवमात्मानं                   |
| 282         | 2    | कदाचिदेवमवदिद्विजेन | .कदाचिद्वमवदद्विजने             |
| 285         | 1    | जयोव्हितं           | .जयोन्मितं                      |
| Id.         | 2    | गिरः                | .गिरि:                          |
| 288         | 2    | नेन                 | .तेन                            |
| 302         | 2    | सरातलात्            | ·स्तातलात्                      |
| 305         | 1    | सन्नोऽपि            | •                               |
| 319         | 1    | श्रुते प्रनष्टे     | . <b>मु</b> तेऽप्र <b>नष्टे</b> |
| 321         | 2    | महात्मिम्           | .महात्मभिर्                     |
| 331         | 2    | कर्म्मातिख्नै:      | .कर्मोतिस् <b>वै</b> :          |
| Id.         | Id.  | पर्मप्रमेय          | .पुना्प्रमेय                    |
| 342         | 2    | मुग्रङ्ं            | .स्वराष्ट्रं                    |
| 345         | 1    | सुभेदः              | .स्वभेदः                        |
| 348         | 1    | भवेर्युउामगः        | .भवेयुर् <b>राम</b> सः          |
| 349         | 1    | कथाभोज्यम           | . <b>कु</b> षाभोज्यम            |
| 353         | 1    | चेष्टानुसारिणो      | .चेष्टानुसारेणा                 |
| 359         | 2    | भूया                | .भूयो                           |
| <b>36</b> o | 1    | तान्                | .तां                            |
| ld.         | 2    | ग्रार्नेचु:         | .श्रानर् <u>च</u> ुः            |
| 371         | 2    | वृत्वाकिनां         | .हेतुकानां                      |
| 386         | 2    | विकृतिं             | विकृतं                          |
| 396         | 2    | समम्बन्             | समभवन                           |

| Sloka | Vers | Au lieu de :           | lisez :                 |
|-------|------|------------------------|-------------------------|
| .397  | 2    | म्रेक्सचितां           | .श्लेकोचितां            |
| 398   | 1    | बतुधां                 | .वसुधां                 |
| 411   | 1    | सैन्यान्               | सेन्यात्                |
| 413   | 2    | ग्रभ्यवर्त्तत          | . <b>ग्र</b> त्यवर्त्तत |
| 425   | 1    | ऋसंपृष्टे              | . <b>ग्रंसपृष्टे</b>    |
| Id.   | 2    | भवेदुवं                | .भवेद्भव                |
| 428   | 1    | सिंह:सत्यपि            | .सिंहोऽसत्यपि           |
| 437   | 1    | त्र्रचिराञ्जात         | .श्रचिराज्ञात           |
| 451   | 1    | त्तव्धस्रोत्रो         | .स्तव्धग्रोत्रो         |
|       |      | कम्पृकुर्च:            | .कम्पृकूर्च:            |
| Id.   | 2    | तदस्त                  | .उदस्त                  |
| 469   | 1    | तदर्पित:               | .तदर्धित:               |
| 470   | 1    | संहासनं                | .सिंहासनं               |
| 477   | 1    | यामीत्युत्न्ता हिताशनः | ंयामीत्युक्कार्थिताशनः  |
| 478   | 2 .  | विवेष्टमानं            | .विचेष्टमानं            |
| 484   | 1    | महाप्रतीहार            | .महीमतीहार्             |
| 487   | 1    | व्याचत्ताणः            | .व्याचत्ताणान्          |
| 497   | 2    | देशे                   | .देशं                   |
| 499   | 1    | स्वादुविवेकिभि:        | .स्वाद्विवेकिभिः        |
| 504   | 2    | स्वदेशमनयदूतेर्        | .स्वदेशमनयदत्तेरु       |
| 506   | 1    | पुर्त्रयं              | .बुद्धत्रयं             |
| 510   | 1    | राज्यं                 | .बाख                    |

## POUR L'ÉDITION DE CALCUTTA.

**309** 

| Sloka | Vers           | Au lieu de :              | lisez :                  |
|-------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| 517   | 1              | सङ्स                      | सारुस                    |
| 526   | 2              | पिटको                     | पिउको                    |
| 530   | 2              | म्रयात्                   | ग्रगात्                  |
| 533   | 1              | ततो नि:शेषिता             | ततोऽनि:शेषिता            |
| 535   | 2              | तस्थावरपुदिः              | तस्थावामुद्धिः           |
| 540   | 1              | बीचिसंमर्म                | . वीचिसंमर्द             |
| 546   | 1              | तेज्ञस्त्रिष्ठर्व्यमायितं | तेज्ञस्त्रिष्ठर्यमापि तं |
| 547   | 1              | ग्रयश्यक्रिर्गतं          | ग्रपश्यन् निर्गतः        |
| 554   | 2              | सत्कृत्यारमुदेः           | सत्कृत्यस्मुउिः          |
| 558   | 2              | तस्मात्त्वं               | तस्मात् तं               |
| 559   | 2              | यदि तन्मध्यमाः            | यटेतन्मध्यगाः            |
| Id.   | Id.            | बर्खुं                    | बदं                      |
| 562   | 2              | नृप:                      | नृपं                     |
| 563   | 2              | कल्पना                    | कल्पनाः                  |
| 571   | 1              | श्रुत्वेति                | श्रुतेति                 |
| 573   | 2              | ग्राभेखो                  | ग्रभेखो                  |
| 579   | η <sub>2</sub> | កាំ                       | त्वां                    |
| 584   | 1              | नत्यत्वबन्धः              | नृत्यत्वबन्धः            |
| 586   | 1              | चाणं                      | चणे                      |
| 587   | 1              | नाभृद्विसरृशः             | नाभूद्विसरृशः            |

<sup>(1)</sup> Dans l'édition de Calcutta se trouve ici, et ailleurs, une erreur dans les numéros des slokas: 580 devrait être 575. On a laisse ces nombres tels qu'ils sont.

| S | loka         | Vers | Au lieu de :   | lisez :                            |
|---|--------------|------|----------------|------------------------------------|
|   | 589          | 1    | सा नम्रान्यु   | मानझानिर्                          |
|   | 591          | 1    | त्रीराज्यान्   | स्त्रीराज्यान्                     |
| ( | 607          | 2    | स्वर्गाकां्    | ·····स्वर्णाकरं                    |
| ( | 608          | 2    | स्वर्णसूर्यंते | स्वर्णसूर्द्स्यते                  |
| 6 | 315          | ı    | विमानिनां      | विमाननां                           |
|   | Id.          | 2    | त्वां <i>.</i> | तां                                |
| • | 526          | 2    | कायस्थवकृप्रे  | चेत्वंकायस्थवक्तप्रे <b>चित्वं</b> |
| 6 | 629          | 1    | र्वामीक        | ्रवानेक                            |
| 6 | 6 <b>3</b> 0 | 2    | नान्त्यात्     | नान्त्यान्                         |
| • | 333          | 2    | लेशात्         | लेशान्                             |
| • | 647          | 2    | प्रभावव्यापवं  | प्रभावस्थाप <b>कं</b>              |
| 6 | 649          | 1    | भावभाव         | मावाभाव                            |
| 6 | 357          | 1    | विसर्पि        | विसर्प                             |
| ć | 66 ı         | 1    | मत्यद्रविणका   | गुषमत्या द्रविणकलुष                |
|   | Id.          | Id.  | च्चिति         | स्थितिं                            |
|   | Id.          | 2    | कान्तन         | वान्तव                             |
| 6 | 666          | 2    | यचार्ण         | यश्चार्ण                           |
| 6 | 572          | 1    | वास्यत्        | वास्यन्                            |
| 6 | 574          | 1    | मुद्राङ्क      | ·····मुद्राङ्कं                    |
|   | Id.          | 1    | दुग्रचारेः     | रुगचारः                            |
| 6 | 575          | 1    | तत्            | तं                                 |
| 6 | 76           | 1    | यागवार्द्धितं  | योगवाहित्वं                        |

| Sloka        | Vers             | Au lieu de :              | lisez :            |
|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| 681          | 2                | कल्यपाल्यायां             | कल्पपाल्यां यो     |
| 683          | 1                | मम्मथम्मेः                | मम्मधर्मिः         |
| 686          | 1                | प्रविद्यो दूष्यते         | प्रविष्टेः पुष्यते |
| 686          | 2                | कम्प्रिदेव                | केस्रिक्षेत्       |
| 691          | 1                | तया                       | तथा                |
| 692          | 2                | विरोधी                    | विहोधो             |
| 696          | 2                | मुखान्                    | मुलान्             |
| 699          | <sup>(1)</sup> 2 | पळास्वाम्यन्ते            | पद्मस्वाम्यास्ते   |
| 701          | 1                | ्धर्म्मोबमे               | धर्मीखमो           |
| Id.          | Id.              | <sup>'</sup> विनिर्म्भिते | विनिर्मितेः        |
| 722<br>(727) | 1                | नित्यञ्च रुन्ति           | नित्यं वरुन्ति     |

## LIVRE V.

| 7      | 2       | सन्ताप्यतेन च रसं | प्तनाप्येत् न चर्मं |
|--------|---------|-------------------|---------------------|
| 8      | 1       | स्ववेश्याभिः      | स्वर्वेष्ट्याभि :   |
| 12     | 1       | स्थलेषु           | स्यूलेषु            |
| 15     | 2       | ग्रेश्विब         | रोरुशिखि            |
| 16     | 1       | स्वर्गादितूर्णतां | स्वर्णादिचूर्णतंा   |
| 31     | (2) 1   | द्वा              | दत्ता               |
| (Ed. C | ale. 36 | ·)                | *                   |

<sup>(1)</sup> Le sloka 690 de l'édition de Calcutta devrait être 695.

<sup>(2)</sup> Le sloka 30 est marqué 35, et l'erreur va jusqu'à la fin du livre.

| Sloka              | Vers           | Au lieu de : lisez :                         |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 36<br>(Éd. 0       | 2<br>iale. 41. | ्समासदा                                      |
| 42                 | 1              | <sup>ॅ</sup> ख्शच स                          |
| (47)<br>48<br>(53) | ı              | भूतेम्यरोभूतेम्यरं                           |
| 48<br>(53)         | 2              | त्रनुगुणेष्यस्मिन्त्रनुगुणे स्वस्मिन         |
| 64                 | 2              | त्रासीत्कुमरोत्रासीदमारो                     |
| 73<br>(78)         | 2              | त्रयोनिज्ञत्वऋयोनिज्ञत्वं                    |
| 97                 | 2              | यान्त्योयान्त्यो                             |
| 102                | 2              | स्वेच्छानुसार्षास्वेच्छानुसार्षा             |
| 103                | 1              | बद्धाबद्धा                                   |
| 109                | 2              | नाद्वेत्रनाद्वेवेन                           |
| 126                | 2              | ध्सावृषात्तम् ध्सावृषोऽत्तम्                 |
| 142                | ı              | जनात्वर्णे:जवात्वर्णे:                       |
| 151<br>(156)       | 2              | भृत्या भूतेभृत्याभूते                        |
| 163<br>(168)       | 1              | पूतभूतं य:पूतमूर्तय:                         |
| Id.                | 2              | व्यसनाशक्तिव्यसनासक्ति                       |
| 164<br>(169)       | 2              | ऋधीयमानऋाधीयमान                              |
| 165<br>(170)       | 1              | चीणकाशा:चीणकाश:                              |
| Id.                | 2              | जलारायासयुक्तिभिःजलारायामयुक्तिभिः           |
| 168<br>(173)       | 2              | मुमोचेमुमोषे                                 |
| 171                | 2              | तदेशार्ट्स्तदेशार्ट्य्                       |
| 177                | 2              | पापीयस्त्वानि योगिनाम् पापीयस्त्वानियोगिनाम् |
| 180                | 1              | तत्प्रात्यवेत्त्वयातत्प्रत्यवेत्त्तया        |

# POUR L'ÉDITION DE CALCUTTA.

313

| Sloka         | Vers | Au lieu de :           | lisez :               |
|---------------|------|------------------------|-----------------------|
| 185<br>(Éd. G | 2    | ऽप्यनिष्टादृन्यत्र     | .ऽप्यनिष्ठाठुन्यज्ञ   |
| 190           | 1    | रायाख्व्यय             | . <b>दायादा</b> च्यय  |
| 191           | 1    | राजा संवाह             | . राजसंवाह            |
| 205           | 1    | कल्पपाल                | .कल्यपाल<br>-         |
| 214           | 2    | पथ                     | . पद्यं               |
| 217           | 2    | प्रसादाद्              | . प्रमादादु           |
| 260           | 2    | बबन्धुस्तान् पलायितान् |                       |
| 274           | 1    | ग्राधेय                |                       |
| (279)<br>275  | 1    | रृष्टिसम्पाते          |                       |
| (aBo)<br>281  | 3    | कांट्रतीं              |                       |
| (286)         | ı    | ठघः                    |                       |
| (287)<br>Id.  | 2    | <b>यं</b>              |                       |
| 283           | 2    | ऽत्यर्घ                | _                     |
| (322)         | 1    | ग्रजन्यु               | .(जन्यु               |
| 320           | 1    | ज्ञानिन्त              | -ज्ञानाति             |
| (325)<br>Id.  | 2    | पर्                    | .परः                  |
| 325           | 2    | कोशं                   | .कोषं                 |
| 328           | 1    | सम्भावनोर्ज्जितं       |                       |
| 339           | 2    | विमानन                 | .विमानेन              |
| 348           | 1    | शस्त्रपातभीमीलित       | .शस्त्रपातभिर्मी लिते |
| 363           | 2    | गायन्त्यौ गीतध्वनिर्   | .गायन्त्योगींतध्वनिर् |
| 369           | 2    | गगाइत्त                | .रागाइन्त             |

| Sloka                 | Vers     | Au lieu de : | lisez :                  |
|-----------------------|----------|--------------|--------------------------|
| 370                   | 2        | कुरुते       | क्रुता                   |
| (É4. Ca               | k. 375.) | 3.0          | 3.6                      |
| 375<br>(380)          | 1        | नूपं         | हप                       |
| 385                   | 2        | भाव्योष्म    | भाग्योष्म                |
| 389                   | 1        | केचिक्याका   | के <del>चि फ</del> ूपाका |
| (394)<br>Id.          | 2        | मन्त्रवत     | <b>मन्द्रिवत</b>         |
| 400                   | 2        | द्वत्यामर्   | `                        |
| (405)<br>445<br>(450) | 2        | तन्त्रिणं    | तन्त्रिणां               |
| 446                   | 2        | राज्यस्या    | राज्यस्यात्              |
| 450                   | 1        | श्रुत:       | सुत:                     |
| 467                   | 2        | पार्खः       | पार्श्व                  |
| 471                   | 2        | गत:          | ऽथवा                     |
| 475                   | 2        | ध्वनि        | ध्वनिं                   |

# LIVRE VI.

| 27         | 1 | शास्तु तवशास्तुस्तव                |
|------------|---|------------------------------------|
| 28         | 1 | द्रवागत्वा                         |
| 48         | 1 | वितानंवेतानं                       |
| <b>6</b> 0 | 2 | विप्रमन्यंविप्रमन्य                |
| 68         | 2 | पथ्यभःपथ्यम                        |
| 72         | 1 | तथाभूरुदितिश्चरंतथाभुन्मुदितिश्चरं |
| 76         | 2 | <b>ग्र</b> ुनालेग्रु-नालं          |

# POUR L'ÉDITION DE CALCUTTA. 515

| Sloka | Vers | Au lieu de :           | lisez :                |
|-------|------|------------------------|------------------------|
| 81    | 1    | प्रत्यवात्             | . प्रत्यभात् <b></b>   |
| 83    | 1    | वेत्रना                | .यद्मैनां              |
| 88    | 2    | नो्न्य्रश्चितां        | .नो्-ब्राश्चियं        |
| 90    | 1    | व्याधिर्न ज्ञातो       | .व्याधिर्मज्ञातो       |
| 94    | 2    | वार्तवाप्य             | .वार्तयाप्य            |
| 103   | 2    | विभक्त                 | .विभज्ञ                |
| 104   | 1    | विवेष्टमान             | .विचेष्टमान            |
| 108   | 2    | चक्रे                  | .चक्र                  |
| Id.   | 2    | द्विज्ञतापस            | .द्विजतापसं            |
| 109   | 1    | कृतात्मा               | .कृतात्या              |
| Id.   | 2    | निजयाहा                | . निजयाङ्              |
| 115   | 1    | पितामही शिशोर्गीष्ट्री | पितामहीं शिशोर्गीप्रीं |
| Id.   | 2    | प्राह्मत्              | प्राभूत्               |
| 128   | 1    | वक्राद्भिसंयामं        | वक्रांगसंग्रामं        |
| 130   | 1    | पोर विशोकं शिविराज्    | पोर्विशोके दिविराज्    |
| 135   | ı    | सस्री                  | सस्त्री                |
| 144   | 1    | पुष्टाः                | . पुष्टाः              |
| 147   | 1    | ग्राशंक्य              | ग्रशंक्य               |
| 149   | 2    | भृत्ये:                | भीत्यै:                |
| 175   | 1    | मुक्तार्थं             | भुक्त्यार्थ            |
| 180   | 1    | कुल                    | कृत                    |
| 202   | 2    | चोढिता                 | चोद्धित:               |

| Sloka | Vers | Au lieu de :      | lisez :           |
|-------|------|-------------------|-------------------|
| 208   | 2    | गुणेरृशापकर्णी    | .गुपेरुशेऽपकर्णी  |
| 230   | 1    | <b>6</b> क्सम     | •६वून             |
| Id.   | 2    | सत्रासं वंशज्जेर् | .सरु स्ववंशज्जेर् |
| 231   | 2    | थक्तनः            | · <b>ह</b> क्तः   |
| 233   | 1    | लम्बप्रवेश:       | .लब्बप्रवेशै:     |
| 232   | 2    | ग्रता             | .गच्या            |
| 236   | 1    | ष्यकूनं           | . रक्नुनं         |
| 238   | 1    | कोशवेदिनं         | .कोशसंविदं        |
| Id.   | 2    | स्सत्त            | .श्मत्त           |
| 243   | 2    | र्णं              | .र् <b>णः</b>     |
| 246   | 1.   | समाथयो            | .समाययो           |
| 259   | 1    | राज्ञा            | .राच्या           |
| 269   | 1    | सा                | .स                |
| Id.   | 2    | इत्युत्वा         | .इत्युक्ता        |
| 271   | 2    | रामां             | गुझां             |
| 275   | 1    | ग्रसारादनात्      | . श्रसाराद्वनात्  |
| 290   | 1    | विद्युत्पुस्रे,   | .विद्वत्युच्चे    |
| Id.   | 2    | विदिच्यते         | .विदुखुते         |
| 306   | 2    | प्रनिष्ठा         | .प्रतिष्टा        |
| 309   | 1    | धनपत्रो           | .घनपयो            |
| 314   | 2    | देा:श्रील्या      | .दो:शील्या        |
| 321   | ı    | समा               | .सभा              |

|             |     | Au lieu de : lisez :                    |
|-------------|-----|-----------------------------------------|
| 325         | 2   | के।िटत्यम्के।िटृन्यम्                   |
| Id.         | 2   | जननेवगणनेव                              |
| 33o         | 2   | स्यष्टमेवस्पष्टमेव                      |
| 338         | 1   | पिल्लिद्वारोपिल्लिद्वारे                |
| <b>35</b> o | 2   | चन्द्राद्रेर्चन्द्रायीर्                |
| 364         | 1   | शीचेणकानां शीचेणकानां                   |
| Id.         | 2   | वस्तु तेनास्तिवस्तुतो नास्ति            |
| 369         | 2   | फणकुलफणकुले                             |
|             | ADD | ITION AUX CORRECTIONS DU LIVRE PREMIER. |
| 138         |     | गतक्रशान्गतक्रशा                        |

A FAIRE DANS LA PRÉSENTE ÉDITION.

## LIVRE PREMIER.

| 48  | 1 | ऋषष्य        | ऋष्ठषष्ट्य     |
|-----|---|--------------|----------------|
| 90  | 1 | सद्यगि       | …स स्रगि       |
| 92  | 1 | गात्ररिचिषा: | …गोत्रर्द्धिणः |
| 136 |   | मत्पयोत्तत   | मत्प्रयोत्तनं  |

| × | 1 | Q |
|---|---|---|
| J | 1 | O |

| 10          |        | CORRECTIONS                           |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| Sloka       | Vers   | Au lieu de : lisez :                  |
| 175         | 1      | खनामाङ्कःस्वनामाङ्कं                  |
| 83o         | 1      | धमधर्म                                |
|             |        | * ***** **                            |
|             |        | LIVRE II.                             |
| 116         | 2      | २२६११६                                |
|             |        | ૧૬૦૧૩૦                                |
| 131         | 2      | 161131                                |
| 132         | 2      | १६२ १३२                               |
| 152         | 2      | शक्रोशक्तो                            |
|             |        | LIVRE III.                            |
| 17          | 1      | तनेतेन                                |
| 61,         | nua sa | <sub>™</sub> , चुतभिचतुर्भि           |
| 243         | 1      | तेनते न                               |
| 356         | 2      | રૂપ૭રૃપર્દ્દ                          |
| 391         | 1      | तिष्णुविष्णु                          |
| 414         |        | यौवनेनोर्चितायौवनेनोर्जिता            |
| 457         | 2      | रणस्वामी प्रतिष्ठांरणस्वामिप्रतिष्ठां |
| <b>46</b> 0 | 2      | मुर्दनिमूर्दनि                        |
| 515         | 2      | वास्यायत्वा स्यायत्                   |
| 526         | 2      | मैलिःमौलिः                            |
|             |        |                                       |

# LIVRE IV.

| Sloka | Vers | Au lieu de :             | lisez:                     |
|-------|------|--------------------------|----------------------------|
| 53    | 2    | स्यितयो                  | .स्थितयो                   |
| 169   | 2    | प्रतापोद्धां             | .प्रतापो द्रादां           |
| 132   | 2    | 132                      | .२३२                       |
| 393   | 2    | चकमर्हिका                | .चक्रमर्दिका               |
| 452   | 2    | जवाणीउं                  | .जवापीउो                   |
| 492   | 2    | विद्वदुर्भित्तमभवययान्यः | .विद्रहुर्भित्तमभवखद्यान्य |
| 51 t  | 2    | जयदत्तोव्यधान्मदं        | .जयदत्तो व्यधान्मढं        |
| 522   | 2    | तांस्तानू                | .तांस्तान्                 |
| 529   | 2    | किलेकपद                  | . <b>किलेकप</b> द          |
| 590   | 2    | विजजा                    | .विजयो                     |
| 592   | 2    | महापद्य                  | .महापद्म                   |
| 674   | 1    | व्रिप्रत्                | .विभ्रत्                   |
|       |      | LIVRE V                  | r.                         |
|       |      |                          |                            |
| 17    | 1    | दृषीिकौतियाः             | .स् <b>षाविगीवि</b>        |
| 39    | 2    | क्रमवत् तु प्रदेशस्यो    | .क्रमवत्तुप्रदेशस्यो       |
| 41    | 1    | शुद्धान्वया              | .षुद्धान्वया               |
| 77    | 2    | विक्तिर्वृत्तिः          | .विह्तिवृत्तिः             |
| 175   | 1    | दण्डादिश्वसंग्रहैः       | .दण्डादिसंग्रहै:           |
| 207   | 1    | ऽयमायये चितो             | .ऽयमार्योचितो              |

| <b>320</b> |      | CORRECTIONS, | ETC.    |
|------------|------|--------------|---------|
| Sloka      | Vers | Au lieu de : | lisez : |
| 315        | 2    | ३५५          | ३१५     |
| 328        | 2    | <b>म</b>     | प्त     |

# LIVRE VI.

| 45                | 2           | सौरास्य                  | सोराज्य                           |
|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 54                | 2           | जक्ास्यसुन्              | जहाम्यसु <b>न्</b>                |
| 94                | 2           | वार्त्तवाप्प             | वार्त्तयाप्य                      |
| 95                | 2           | संग्रामद्वीय             | संग्रमदेवाय                       |
| 99                | 2           | निजस <b>ढं</b>           | निज्ञमटं                          |
| 142               | 2           | 188                      | १४२                               |
|                   |             |                          |                                   |
| 150               | 1           | त्त्रेमगुप्राभिधाना      | त्तेमगुप्राभिधानो                 |
|                   |             | त्तेमगुप्राभिधाना<br>याग | •                                 |
| 210               | 1           | _                        | योग                               |
| 210<br>250        | 1<br>2      | याग                      | योग<br>योधेर्                     |
| 210<br>250<br>252 | 1<br>2<br>2 | याग<br>योयेर्            | योग<br>योधेर्<br>जगामोद्ध्यगुप्र: |

# NOTES.

#### OBSERVATION.

Pour représenter les lettres de l'alphabet sanscrit en caractères romains, nous avons suivi l'alphabet harmonique généralement adopté par les orientalistes français, savoir:

#### VOYELLES.

| Brèves        | 刄    | इ               | ड        | ₹        | लृ  |
|---------------|------|-----------------|----------|----------|-----|
|               | a    | ì               | u        | ĭ        | łrĭ |
| Longues       | ग्रा | क :- <b>प</b> र | ऊ        | <b>₹</b> | लृ  |
| · ·           | â    | ۲<br>۱          | û        | rī       | lri |
| n             | _    | -<br>HONGU      |          |          | ••• |
|               | ~    | _               | 2        |          |     |
| . <b>ए</b>    | रे   |                 | ग्री     |          |     |
| ė             | âi   | ô               | âu       |          |     |
|               | CON  | SONNE           | s.       |          |     |
| Gutturales    | क    | ख               | ग        | घ        | ङ   |
|               | k    | kh              | g        | gh       | ğ   |
| Palatales     | च    | ₹               | র        | क        | ञ   |
|               | tcha | tchh            | dj       | djh      | ñ   |
| Cérébrales    | ठ    | ठ               | <u>उ</u> | 6        | पा  |
|               | ţ    | ţh              | ģ        | фh       | ņ   |
| Dentales      | ก    | घ               | द्       | ध        | ন   |
|               | t    | tha             | à        | dh       | n   |
| Labiales      | प    | फ               | ब        | भ        | म   |
|               | P    | рh              | Ь        | bh       | m   |
| Semi-voyelles | य    | ₹               | ल        | a        |     |
|               | y    | r               | ł        | Y        |     |
| Sifflantes    | श    | <b>q</b> .      | स        | क्       |     |
|               |      | ah              |          | ī.       |     |

Anusvara w. m. Visarga; h.

# NOTES.

#### LIVRE PREMIER.

SLOKA PREMIER.

## भूषभोगिफणास्त्ररोचि:सिचयाखे

Selon que les membres d'un mot composé sont différemment combinés on obtient une nuance différente de signification; ainsi, en combinant तिचः splendeur, avec सिचय robe, on aura : « Celui qu'em» bellit une robe resplendissante de joyaux; » mais alors on suppose une robe à Çiva, ce qui n'est pas nécessaire, parce qu'il est ordinairement représenté nu, au moins par le haut du corps, sinon entièrement. J'ai cru devoir exprimer que la splendeur des joyaux toute seule lui sert ou lui peut servir de robe.

J'ai rapporté un ornement, le dernier membre du mot composé, à la crête des serpents, qui le précède; mais peut-être se rapporterait-il mieux à Çiva même, car pareille transposition se fait assez souvent, et bhâchâ s'attacherait à l'ensemble du mot. On aurait alors: «Çiva, embelli » par l'ornement de la robe que forme autour de lui la splendeur des » joyaux que contiennent les crêtes des serpents. »

## प्रलीनमृक्ताय

J'ai déduit le second membre du mot composé de को adhèrer, être uni, embrasser, et le premier de मुक्ता perle, dont l'd est devenu bref d'après l'analogie de विपुलान्हाय, et j'ai traduit: e qui porte des perles e jointes ensemble, une file ou un collier de perles; » ce qui s'adapte bien aux autres joyaux de Çiva. Mais comme प्रलोग signifie aussi détruit, anéanti, et pourrait, dans le mot composé, être pris substantivement pour प्रलोगता ou प्रलोगतव , combiné avec क्ता libre, le mot se traduirait: e libre de destruction. » Peut-être l'auteur a-t-il voulu com-

biner les deux sens; nous verrons qu'il se plaît beaucoup dans l'emploi de cette figure des mots.

D'après une croyance populaire des Hindus, les serpents, principalement ceux qui portent une crête, ou plutôt une peau au cou qu'ils étendent, lorsqu'ils sont en colère, en guise de chaperon au-dessus de leur tête (colaber naja, et cobra de capello, en portugais, serpent à lanette), ont des joyaux précieux à leur tête. Ainsi s'exprime Kalidasses dans son poème intitulé अनुसंहत Ritusanhâra, Réunion des saisons:

# रिवप्रभोदिवशिरोमणिप्रभो विलोलजिद्धादयलीहमास्तः। कुताग्रिमूर्व्यातपतापितः फणी न रुन्ति मण्डूकक्लं तृषाकुलः॥

Le serpent à lunette, resplendissant des joyaux de sa tête qui sont éclos par la lumière du soleil, léchant le vent avec sa double langue mobile, brûlé par l'ardeur du soleil comme par le feu d'un sacrifice, et tourmenté par la soif, ne détruit pas la race des grenouilles.

Livre I, sloka 19.

La généralité d'une croyance est incontestable lorsqu'elle a passé dans une maxime proverbiale. On trouve parmi les sentences morales attribuées à Tchânakya, l'un des sages hindus les plus renommés:

# र्द्जनः पिस्ट्रिर्त्तव्यो विखयालंकृतोऽपि सः। मणिना भूषितःसर्पः किमसौ न भयंकरः॥

On doit éviter un homme méchant, quoiqu'il soft orné de science; un serpent paré d'un joyau en est-il moins redoutable?

नीति संकलनं Niti sagkalanam ou Collection des sentences morales, publié par le maharadja Kali Krichna, p. 6, sl. 23.

La même sentence se trouve parmi celles de Bhartrihari, lib. II, sl. 43.

Il ne paraîtra pas étonnant que cette fable relative aux serpents ait passé dans le moyen âge en Europe. On lit ce qui suit dans l'ouvrage récemment publié sous ce titre: Traditions tératologiques, ou récits de l'antiquité et du moyen âge en Occident, etc., etc., publiés d'après plusieurs manuscrits inédits grecs, latins, et en vieux français, par M. Jules Berger de Xivrey, 1836, page 1422, Lx capitle:

« Comment Alexandre se combati as serpens qui avoient une éme-

- « raulde au froncq : si leur advint qu'à l'issue de ceste terre ils avalerent
- « (descendirent) en une valée en la quelle avoit de serpens sans nombre.
- Et lesquels serpens avoient en leur froncq une pierre précieuse nommée emeraulde.

J'ajouterai que d'après le récit des anciens on trouvait dans la cervelle des serpents une pierre précieuse appelée dracontite, qu'on devait extraire pendant que les reptiles vivaient et dormaient : car, s'ils se sentaient mourir, ils faisaient, par envie, dissoudre la pierre. (Plin. H. N. lib. XXXVII, 37, éd. Ĵ. Harduin, t. II, p. 789.)

## स्र्वल्यमहीहरे

Adoration à l'arbre du désir de Hara.

« L'arbre qui remplit tous les désirs » est un titre d'honneur donné par les Hindus aux dieux et aux mortels.

Ainsi, dans le Mahânaṭaka, ou dans le grand drame qui est attribue à Hanuman lui-même, il est dit, dans l'invocation à Râmatchandra, par laquelle le poëme commence:

## नमामि नाधं सुर्कल्पवृक्षं

J'adore le seigneur, l'arbre du désir des dieux.

Cet arbre merveilleux, fiction indienne, a été placé par Mahomet dans son paradis. L'ombre de cet arbre de la béatitude couvre un espace que le cheval le plus rapide ne traverserait pas dans un siècle; il éteud une branche, chargée des fruits les plus doux, à chaque habitation occupée par un fidèle; un fleuve de vin et de miel s'écoule de ses racines et se divise en mille canaux.

#### SLOKA 2.

## संभृतक्रीउत्कुण्उलिज्ञृम्भितं जलिधजन्कायान्क्रकण्टन्छवि

Au-dessus de l'oreille duquel baillent des serpents rassemblés qui se jouent; ce dieu dont le cou transparent reluit du suc produit par l'Océan.

Le serpent paraît dans tous les systèmes religieux de l'antiquité comme un symbole de vie; Çiva, ou Mahâdêva, le grand dieu, est rarement mentionné sans les serpents qui se jouent autour de sa tête et de ses épaules, et sans le suc qui colora son cou bleu. Ce suc était un poison qui sortit de la mer en même temps que l'amritam, ou le breuvage de

l'immortalité, lorsque les Suras et les Asuras, pour se procurer le dernier, barattaient l'Océan à l'aide du mont Mandar qui leur servait de pilon. Ce poison aurait détruit le monde si Çiva, exhorté à cela par Vichnu, ne l'avait pas avalé: son cou en garda une teinte bleue; c'est pourquoi il porte le nom de नोसन्तर: Nélakantha (cou bleu).

# बदाङ्गनार्दस्य

Dont le corps a pour moitié sa belle épouse qui lui est unie.

La réunion de Çiva et de Pârvatî dans un seul corps est le thème de l'invocation par laquelle commence chaque livre du Rádjatarangint; nous croyons devoir nous y arrêter quelques instants.

L'idée d'une divinité moitié mâle et moitié femelle est déjà contenue dans les Védas, en tant que nous pouvons croire que le passage du Vrihadáranyaka Upanichat, cité par Colebrooke (Asiatic. Res., vol. VIII, page 426, ed. Calc.), est conforme aux plus anciens livres sacrés des Hindus.

Nous trouvons la même idée exprimée dans les Institutes de Manu:

# दिधा कृत्वात्मनोदेलमर्देन पुरुषोऽभवत्। ऋर्देन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः॥

Lib. I, al. 32.

Ayant divisé son corps en deux parties, le souverain maître devint moitié mâle et moitié femelle, et en s'unissant à cette partie femelle, il engendra Virâdj.

Trad. de M. Loiseleur-Deslougchamps.

Le nom prabhah, souverain maître, ne désigne pas Çiva particulièrement; mais dans le Vayu-purana, qui est considéré comme un des plus anciens puranas, Içvara, nom communément donné à ce dieu, est représenté moitié mâle et moitié femelle.

anciens puranas, Içvara, nom communément donné à ce dieu, est représenté moitié mâle et moitié femelle. Voici ce qu'on lit dans le LIX° chapitre du Kâlika-parana : « Pârvati « voit sa propre image dans le sein luisant de son époux Çiva; elle la

- « prend pour une autre, et, jalouse, se retire dans la solitude. C'est avec « beaucoup de peine que le dieu réussit à la convaincre du contraire,
- « et alors, honteuse de son erreur, elle le supplie de faire en sorte que
- « son ombre qui tombe sur lui devienne sa compagne inséparable, sans
- ¹ Le Kâlika-purana n'est pas compté au nombre des dix-huit puranas qui sont nommés dans l'Agni-, le Markandéya-, le Vichnu-, et le Linga-parana. Il n'est pas non plus compris dans l'énumération que fait de ces 18 puranas le dictionnaire de Wilson, à l'article purana.

« cesse touchée, sans cesse embrassée par lui. Hara, qui nourrissait le « même désir, fit plus encore: il offrit à sa femme de prendre la moitié « de son corps, et de lui donner la moitié du sien, ou vice versa. En « effet, elle prit une moitié de Çiva et la joignit à son côté droit, et le dieu « prit une moitié de Pârvatî et l'unit au sien. C'est ainsi que ne formant « qu'un corps avec son épouse Çiva eut le nom de व्यक्तारीप्रवर्: Ardha« naricvara 1. »

Cette union me paraît très-heureusement caractérisée par Kalidasa, dans les premiers mots de son poëme du Raghavansa: il invoque ces deux divinités लागपालिल संप्रको « unies comme la parole et le sens. » Çağ-karâtcharya les qualifie de la manière suivante dans un poème qu'il composa en l'honneur de Pârvatî, et qui est appelé सानंदलाही Anandalaharî (l'Onde du plaisir):

## त्रतःशेषःशेषीत्ययमुभयसाधार्णतया स्थितःसंबन्धोवासरसपरमानन्दपदयोः ॥ ३४ ॥

Tous les deux, comme la cause et l'effet, par une communauté permanente, unis et mis dans l'état d'une félicité suprême et continuelle. (Seconde moitié du sl. 34.)

Les Hindus partagent leur vénération superstitieuse très-inégalement entre leurs dieux; ils présèrent l'un à l'autre selon la croyance particulière de leur secte.

Aussi voyons-nous, dans le même poeme qui vient d'être cité, Pârvati préférée à son époux et à toutes les autres divinités, qui ne peuvent rien accomplir sans elle. Selon le poete la déesse ne se contenta pas de la moitié du corps de son époux, mais elle s'empara du tout:

# लया द्रूल वामं वपुर्पातृप्रेन मनसा शरीरार्द्ध शम्भोरपर्मिप शंके द्रूतमभूत् ।

- <sup>1</sup> L'extrait ci-dessus donné est tiré d'un manuscrit inédit de la traduction anglaise de ce purana qui se trouve dans la bibliothèque de la Société asiatique de Calcutta.
- <sup>2</sup> On a différentes opinions sur l'âge dans lequel cet Hindu célèbre a vécu; on le place 181 ans avant notre ère; 178, 219, 300, 400, 600, 800 ans après notre ère. La dernière date paraît la plus probable à Colebrooke, Wilson et Rammohanroy. Voyez la préface du Dictionnaire de Wilson, p. xv1, 1<sup>re</sup> édit., ainsi que Biographical sketches of Decan poets by Cavelly Vencata Ramasvámi, Calc. 1829. Voyez aussi Friderici Henr. Hug. Windischmanni Sancara, etc. 1833. Le savant auteur place Sankara au v11°, et avant la moitié du v111° siècle, p. 43-88.

# तथा कि त्वद्रूपं सकलमहणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रकूटिलशशिचुरालम्कृंट ॥ २३॥

Après que tu eus pris la moitié gauche du corps de Çambhu, je crois qu'avec un esprit non entièrement satisfait, tu t'es approprié aussi son autre moitié; alors, en effet, ta forme devint toute resplendissante de la lumière de l'aurore, douée de trois yeux, pliée par le poids de tes seins, et portant comme une couronne une touffe de cheveux sur le sommet de ta tête qui était ornée du croissant recourbé de la lune.

Cette forme du couple divin réuni est l'objet d'une grande vénération dans toutes les parties de l'Inde. Je rappellerai, parmi les images sacrées qui se trouvent dans les temples de l'île d'Elephanta, une statue co-lossale de dix-sept à dix-huit pieds de hauteur, représentant Çiva moitié homme et moitié femme, avec une seule poitrine (Voy. pl. 6 des Voyages de Niebuhr, tom. II, et Transactions of the liter. Soc. of Bombay, vol. I, p. 220).

Nous ne doutons pas que, dans la réunion de Civa et de Pârvati en un seul corps, ne soit personnifié le principe de la vie ou de la génération dans sa double nature, savoir : la nature active sous le nom de Purucha, et la nature passive sous celui de Prakriti. C'est bien là le principe fondamental du culte de la Nature. Les peuples de l'Orient et de l'Occident l'ont représentée sous la figure androgyne de Mylitta, d'Astarté, d'Aphrodite, de Vénus; on a cru la reconnaître dans les monuments figurés du culte de Mithra. Ce sujet a été l'objet des recherches de plus d'un savant. Nous nous donnons le plaisir de renvoyer à un ouvrage dont les premières livraisons viennent de paraître : Recherches sur le culte, les symboles, les attributs et les monuments figurés de Vénus en Orient et en Occident, par M. Félix Lajard, membre de l'Institut (Académie royale des inscriptions et belles-lettres) etc., avec un tableau lithographié et 30 pl. in-fol. gravées sur cuivre, au trait. On y trouvera tous les développements qu'une érudition très-étendue et une rare sagacité ont pu donner à une question qui occupe une place si importante dans l'histoire des religions et de la philosophie. Sir William Jones a remarqué le rapport que le nom de Vénus paraît avoir avec Bhavani, autre nom de Parvati.

Accoutumé aux anomalies que présentent tous les systèmes de mythologie qui proviennent du culte de la nature morale et physique personnifiée, on n'est pas étonné de voir dans le Çiva-purana une représentation de ce dieu, différente de celle qui vient d'être mentionnée. Voici en quels termes il est invoqué au commencement de l'Uttara Khanda, ou de la dernière section de ce purana: « Salut à Çambhu dont « le côté droit a produit Vâgiçah (Brahma, maître de la parole), et le côté « gauche Vichnu, des bras duquel proviennent les Védas; qui est célé« bré par les Munis fidèles qui chantent les Sâmavédas. Salut au dieu « dont la forme est inconnue à Indra et aux autres dieux, ainsi qu'aux « fils de Ditî, aux démons, et qui est le créateur, le conservateur et le « destructeur de l'univers. » (Tiré du manuscrit de la traduction anglaise de ce purana, qui se trouve dans la bibliothèque de la Société asiatique de Calcutta.)

Dans le Harivansa, Markandêya chante la gloire de Hari et de Hara (de Vichnu et de Çiva) unis à Brahma, tous confondus dans le saint yoga. (Trad. de M. Langlois, lect. CLXXXI, p. 245.)

SLOKA 3.

### यशः कायः

Bhartrihari caractérise les poètes victorieux en disant d'eux येषा नास्ति यम : कार्य अर्पान्याने भर्य; ce que M. de Bohlen rend par ces mots : « quibus « nulla pro glorise corpore ex senectute et morte enata formido est., » tandis que M. Théodore Benfay pense devoir traduire ainsi : « quorum in « glorioso corpore nulla.... » (Voyez Jahrb. der Literatur für July, August, September 1835, p. 248.) Croyant pouvoir ici, comme dans le texte du Radjatarangint, rendre kâya par existence, je traduirai ainsi la phrase dont il s'agit : « (les poètes) qui, pendant leur glorieuse existence, ne « connaissent pas la crainte que peuvent causer l'âge et la mort. »

#### SLOKA 4.

Pour le sens étendu que les Hindus donnent au mot Kavi, voyes la Dissertation qui suit la traduction française du Râdjataranginî.

SLOKA 6.

# कथाँदैर्घ्यानुरोधेन

Les significations données dans le Dictionnaire de Wilson, au mot धनुरोध (déduit de धन् — ह्य), ne sont pas épuisées par « the accom- plishment of a desired object for another person, obligingness, ser-

« vice. » Sir William Jones traduit ce mot, dans le 105° sloka du livre I" des Lois de Manu, par prohibition; M. Loiseleur-Deslongchamps par suspension. Ce mot a souvent le sens de अनुसार « rapport, relation, « conjonction », et celui de अनुसार « suite, conséquence. » En traduisant kathaddirghânurodhêna, « par suite du resserrement de l'étendue « d'un récit, » j'ai cru réunir le sens primitif du mot anurôdha avec le rapport à un abrégé dont il s'agit dans le texte. Ce dernier sens d'anurodha est indubitable dans les sloka 73, 75, et 102 du livre IV.

SLOKAS 9 BT 10.

## युगलकं

Yugalakam. Ce mot indique l'union de deux slokas par le sens, et l'enjambement de l'un dans l'autre, que dans ma traduction en prose je n'ai pas cru nécessaire de marquer.

SLOKA 15.

# प्रशस्तिपरै:

Praçastipattaih. Les documents les plus authentiques sont les donations royales, des décrets, des annonces et d'autres actes écrits sur des tables de pierre ou sur des plaques de cuivre qu'on trouve assez souvent enterrées dans les champs ou placées dans les temples.

SLOKA 17.

## मकाव्रतिन

Mahdvratt, dévôt, ascète, en général, est le nom particulier que les Djâinas donnent à un dévôt de la deuxième classe des Yatis ou des ascètes. La première est celle de Anuvrata, et la troisième celle de Nirvâna. (Voyez Account of the Jains by major C. Mackenzie, Asiatic Res. vol. IX, p. 249.)

SLOKA 21.

## संवादि

Ce mot n'est pas dans le Dictionnaire de Wilson, mais bien संवाद

communication of intelligence, information, news, conformity, corres pondance, samenefs. > Ce sloka présente quelque difficulté dont une simple mention suffira peut-être.

SLOKA 23.

# मूर्दाभिषेक:

Littéralement : « ondoiement de la tête, » ou « baptême avec des eaux « sacrées qu'un roi doit recevoir avant de monter sur le trône. » Nous l'avons presque toujours traduit par « sacre, » quelquefois « baptême royal. »

SLOKA 24.

# स्रोत्रशुक्तिपुरे:

Littéralement : « par les cavités des conques des oreilles. »

### स्पद्या

Je fais accorder ce mot avec tarangint, en le séparant de আৰু. L'édition de Calcutta, et tous les autres manuscrits que j'ai vus, portent অভয়ক, que j'aurais pu, et peut-être dû conserver; ce qui aurait très-peu changé le sens: « puisse ce fleuve des rois dont l'union est « claire..... » আৰু peut aussi se diviser en আ et আৰু, et signifierait: « ô « ami! »

#### SLOKA 25.

Il a été remarqué par M. Wilson, d'après Abulfazil, que le nom de Satisara (lac de la femme vertueuse) indiquait que ce lac était consacré à Pârvati ou Umă, épouse de Çiva.

SLOKA 26.

# द्रुहिण

Druhina, Brahma, de दुइ blesser, et इतन् affixe. D'après cette étymologie le mot signifierait « le destructeur »; ou de दु « arbre, figurati- « vement le monde, » et इन् avec इनि affixe, न changé en पा, « des- « tructeur du monde. » (Wilson, Dictionnaire.) La dernière déduction peut se rapporter à l'idée religieuse du Nord, d'après laquelle l'homme

est un arbre; il est même appelé arbre par les dieux. La vie terrestre reverdit et fleurit comme cet arbre, dont le tronc tire sa nourriture de trois sources, la nuit, la terre et le ciel. (Voyez Symbolique, t. V, p. 349, 350, par J. J. Mone.)

## उपेन्द्र

Upêndra, nom de Vichnu ou Krichna, composé de 39 « après », et de इन्द्र « Indra, né après Indra. » (Wilson, Dictionnaire.) Le mot apa a un sens plus étendu et signifie aussi « auprès, au-dessus, au-dessous, sem- « blable. »

### ॡ

Rudra, nom connu de Çiva. (Voyez ci-après, note du sloka 124.)

SLOKA 27.

### कश्यपेन

Kacyapa est le nom d'un personnage mythologique et historique sur lequel nous entrerons dans quelques développements, dans une dissertation jointe à notre traduction.

Le nom même peut se déduire de क प्र « aller », qui, par le renforcement de l'a, devient काप्र « luire », et s'accorde avec l'étymologie de Kâçyapa, nom d'Aruna, ou de l'aube du jour personnifiée, et de काप्रयोग kâçyapéya, « fils de Kaçyapa, le soleil. » Kâçyapa peut aussi se résoudre en काप्र kaçya, « liqueur spiritueuse », et पः « buveur, « buveur de liqueur; » ce qui s'accorde avec पुरा surâ, qui, signifiant aussi liqueur, est le nom de la nymphe qui sortit de l'Océan lorsqu'il fut baratté par les dieux et les démons, ainsi qu'avec पुरः sura et पुरः sûra « divinité, soleil, serpent, » de पू chû, ou पू sû, « posséder du pou- « voir, engendrer, produire. »

## कश्मीरा इति मण्उलं

Le pays de Kaçmîr.

Je me réserve de donner une petite esquisse géographique du Kaçmîr à la suite de ma traduction.

#### SLOKA 28.

# उद्धेदेतस्तनिष्पान्ददण्उकुण्डातपत्रिणा

Qui tient sur le bassin d'eau un parasol dont le bâton immobile est élevé sur la Vaitastâ.

झातपत्रि ne se trouve pas dans le Dictionnaire de Wilson, mais bien आतपत्र signifiant « parasol. » Le mètre s'oppose à ce qu'on puisse lire अतपत्रेगा।.

La comparaison d'une montagne à un bâton ou une perche est trèsfamilière aux Hindus. Ainsi l'Himâlaya est appelé मानद्रपउ dans le 1<sup>st</sup> sloka du I<sup>st</sup> livre de Kumâra Sambhava, poēme de Kalidasa:

# श्चस्युत्तस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरे तोयनिश्वी विगान्त्र स्थितः पृथिव्या रव मानदण्डः॥

Dans le pays septentrional est un être divin, le roi des montagnes, nommé Himâlaya, à l'orient et à l'occident baigné de l'Océan, debout comme une perche de mesure de la terre.

### SLOKA 29.

L'édition de Calcutta, et le manuscrit de la bibliothèque de la Compagnie des Indes marqué 310, ont नागमुखी; le dernier a पीन et उत्कृति. J'ai changé le premier de ces mots en नागमुखा, d'après le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta; le sens l'aurait d'ailleurs exigé.

## गीरी

Gauri, autre nom de Parvati. Deux de ses fils sont mentionnés dans ce sloka, l'un sous le nom de गृह Guha; il est appelé ailleurs कार्निकेव Kartikéya: cette dernière appellation est dérivée de कृत्तिका krittiká, nom des Pléiades personnifiées, c'est-à-dire des six nymphes, ses nourrices, dont il suçait le lait de ses six bouches. Guha est le dieu de la guerre nommé aussi स्कन्द Skanda. L'autre fils de Gâuri est appelé tantôt नाममुखि Nâga-mukhi, ou celui qui est à face d'éléphant, tantôt Ganêça.

Nous citerons de l'Anandalaharî, poême déjà mentionné, deux slokas, lesquels paraissent n'être que des amplifications de ce sloka de Kalhana:

समं देवि स्कन्दद्वीपवदनपीतं स्तनवुमं तवेदं नः स्वेदं स्मृतु सततं प्रश्रुतमुस्रं। यदालोक्या शंकाकुितह्रस्यो स्नासतनकः स्वकुंभो स्रेंवः परिमृशित स्रतेन स्रिटित ॥ ७२ ॥ स्रमू ते वच्चोजावमृतस्समाणिक्यकल्सी न सन्देस्रपन्दो नगपतिपताके मनिस नः। पिवंतो ता यस्मादविदितवधूसंगमस्तो कुमारावद्यापि दिर्द्धवदनक्रोञ्चदल्जी ॥ ७३ ॥

- 1. O déesse! que ton sein 1 nous ôte toujours toute peine, ce sein abondant de lait, dont Skanda et le dieu qui porte une tête d'éléphant se sont abreuvés; ce sein à la vue duquel Ganêça, le père des ris, toucha rapidement ses élévations frontales, le cœur troublé du doute que tu ne te les fusses appropriées.
- 2. O toi, bannière du seigneur du mont, ce sein porte deux vases formés de pierres précieuses et pleins de nectar; aucun doute ne s'élève là-dessus dans notre esprit: c'est pourquoi Ganêça, le dieu à tête d'éléphant, et Kartikéya, le dieu qui démolit des montagnes, ayant sucé ton lait, sont encore aujourd'hui des adolescents qui n'ont pas connu la jouissance de l'amour des femmes.

SLOKA 30.

# **शद्भपळामुखे**ः

On compte neuf nidhis ou « trésors de Kuvêra, du dieu de la richesse, » qui sont Padma, Mahapadma, Çagkha, Makara, Katchtchhapa, Mukunda, Nanda, Nîla, Kharva. Les mêmes sont aussi personnifiés et révérés comme demi-dieux, qui servent de cortége à Kuvêra ou à Lakchmî, déesse de la prospérité. ( Dictionnaire de Wilson, sous nidhi.)

SLOKA 31.

## तार्ख्य

Nom de Garuda, fils de Kaçyapa et de Vinată, espèce d'oiseau qui est la monture et le drapeau de Vichnu, et qui dévore les serpents. Il est représenté presque comme un griffon, avec la tête et les ailes d'un aigle, le corps et les jambes d'un homme, et avec les serres d'un aigle. (Wil-

<sup>&#</sup>x27; सर्ग स्तन्युर्ग, «equale mamillarum jugum.»

ford's Geography of ancient India, As. Res., vol. XIV, p. 467.) Le Journal de la Société asiatique du Bengale, n° 73, pour janvier 1838, contient une image de Garuda de figure humaine, presque nue, ayant des ailes, un bonnet très-élevé, et des ornements ordinaires des Hindus.

L'origine et l'histoire des serpents et de Garuda sont traités dans le livre Astikan du Mahabharat, vol. I, p. 38-80, édit. Calc.

Cet être mythologique se mêle aux événements racontés dans le Harivansa (trad. de M. Langlois, vol. I, p. 11).

SLOKA 33.

## सन्ध्योदेवी

Sandyå, fille de Brahma, et aussi femme de Çiva. On lit dans le chapitre XII du Çiva-purana, que Brahma voulant un jour faire violence à sa propre fille Sandhyå, elle se changea en biche. Le dieu, métamorphosé en cerf, la poursuivit à travers les cieux, jusqu'à ce que Çiva, qui les avait aperçus, eût séparé d'un coup de flèche la tête du corps de Brahma. Alors celui-ci quitta sa forme d'animal, et rendit hommage à Çiva. La flèche de ce dieu est encore dans le ciel, dans la constellation d'Ardrå, la sixième maison lunaire, et la tête du cerf, dans la constellation de Mrigaçiras, la cinquième maison lunaire. Sandhyå habite le ciel. (Tiré d'un manuscrit de la traduction anglaise du Çiva-purana, dans la bibliothèque de la Société asiatique de Calcutta.) Sandhyå est aussi le crépuscule personnifié.

SLOKA 34.

# ज्वालाभुजवने:

J'ai cru pouvoir traduire vandih, dont le sens ordinaire est forêts, par nombreux. Comme vana signifie aussi cascade et fontaine, on pourrait peut-être traduire le mot composé par « des fontaines aux bras « de feu , » désignant ainsi les sources chaudes jaillissant de la terre. Il s'agit de l'une de ces fontaines dans les slokas subséquents. En outre le terrain de Kaçmîr est en beaucoup d'endroits imprégné de naphte et d'autres matières combustibles.

SLOKA 35.

## भेटगिरे:शृङ्गे

Je n'ai rien trouvé relativement au mont Bêda malgré mes recherches, auxquelles j'ai été vivement excité par l'ingénieux rapprochement qui m'a été suggéré par M. E. Burnouf, du nom de ce mont avec celui de Beda que portaient les Mongols avant Gengis-khan. Ce nom dérive peut-être de adbêda même, ou de l'éruption de Gangâ.

## गङ्गोद्रेद

Le nom de Ganga peut se donner à une rivière en général; mais comme il est évident qu'il s'agit ici d'une montagne et d'un lac dans le territoire de Kaçmir, nous croyons pouvoir prendre la Ganga, mentionnée dans ce sloka, pour la Ganga Kichen qui traverse les montagnes limitrophes de la partie nord-ouest du pays.

Au milieu de ces montagnes se trouve un grand lac sacré dans lequel les habitants jettent les cendres des morts; ils croient leur assurer par là le passage au séjour des dieux. Notre auteur détermine si peu la situation des lieux, que nous ne saurions dire s'il s'agit, dans ce sloka, de ce même lac ou d'un autre, attendu qu'il y en a plusieurs dans ce pays de montagnes.

Quant à la forme d'oie ou de cygne, sous laquelle est vue la déesse sur ce lac, nous remarquerons que, d'après le récit des voyageurs modernes, un grand nombre de canards et de cygnes arrivent, au mois de mai, du pays plus froid du Tibet, et s'abattent sur les rivières et sur les lacs des vallons plus chauds du Kaçmír.

On voudra bien se rappeler cette remarque au sloka 270 de ce livre, où est mentionné un lac couvert d'oies rougeâtres.

J'ajouterai, relativement à इस qui, signifiant proprement oie, se traduit communément par cygne, qu'il y a trois sortes de hansa: le radja hansa, le mallikákcha hansa et le dhartaráchtra hansa. Ce dernier est peut-être d'une autre famille, et s'approche le plus du cygne européen, quoiqu'il soit beaucoup plus grand, ayant, lorsqu'il est debout, presque cinq pieds de hauteur; c'est un oiseau de passage qui aime à se percher sur les arbres. (Voy. Das alte Indien, par M. de Bohlen, I' Theil, Seite 192.)

#### SLOKA 38.

Ce pays a conservé sa réputation de sainteté jusqu'à des temps modernes. Abulfazil, le savant visir de l'empereur Akbar, dit en 1582 :

- « Les Hindus considèrent tout le Kaçmîr comme un pays sacré;
- « quarante-cinq lieux y sont consacrées à Mahadêva ou Çiva, soixante-
- « quatre à Vichnu, trois à Brahma, et vingt-deux à la déesse Durgâ,
- « l'épouse de Mahadêva. En sept cents endroits différents se trouvent des
- « figures sculptées de serpents qu'ils vénèrent aussi. » (Ayeen-akberry, translated by F. Gladwin, vol. II, p. 137.)

Il résulte de ce récit que le culte de Vichnu a dans le cours des temps, prévalu sur celui de Çiva, qui, à l'époque de notre histoire, paraît avoir été prédominant.

Adi kéçava, ou le Krichna primitif. Cette désignation, que je ne me rappelle pas avoir trouvée ailleurs, semble avoir trait à une antiquité plus haute que celle que quelques auteurs ont voulu accorder à Krichna.

Il y a eu plusieurs Krichnas. On lit dans le chapitre xxxiv du livre V du Vichnu-purana, qu'il y a eu de faux Krichnas; et Pâundraka, roi de Benarès, est cité comme s'étant arrogé le titre de Vâsudêva. Voyez aussi Mahâbharat, liv. II, Sabhaparva, v, 584, t. I, p. 329, édit. Calc.

SLOKA 39.

# पुण्यवलें:

D'après le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta, ce mot est substitué à मुख्यवले, qui se trouve dans l'édition de Calcutta et dans le manuscrit n° 310 de la bibliothèque de la Compagnie des Indes.

Ce sloka rappelle les mots de l'historien persan Chérif-eddin qui dit de Kaşmîr: «Le ciel, qui le défend, lui rend inutiles l'armure et les « hauts remparts, comme dit un célèbre poëme arabe qui porte le nom « de Bordah. » (Cité par M. Ch. Ritter Erdkunde, Asien, vol. II, p. 1124.)

#### SLOKA 40.

La description de la ville moderne de Kaçmîr se trouvera ci-après dans mon esquisse géographique.

## तीरास्पदा

Tiraspada. Des pentes ou des escaliers au bord d'une rivière, pour faciliter la descente à ceux qui veulent se baigner ou chercher de l'eau, sont d'une grande importance dans toute l'Inde. Les bains couverts et flottants le long du rivage ont toujours fait les délices des habitants de Kaçmîr.

SLOKA 43.

# गौरीगुरु

Gâurigura. Le gara ou père de Gâuri est Himavat.

SLOKA 44.

J'ai cru devoir ajouter tous, par des raisons qui seront développées dans la dissertation sur la chronologie de la chronique de Kaçmîr.

SLOKA 47.

## ग्रह्मन्द्रका

Littéralement : « clair de lune égal au jour. »

SLOKA 48.

## **ऋषष्ट्राधिकामन्द्रशतदाविंशतिं**

Littéralement: « soixante-huit au-dessus de deux mille deux cents « ans. » En écrivant de droite à gauche les chiffres qui dans le texte sont indiqués de gauche à droite, on obtient 2268. Ce nombre se trouve, en comptant les années des règnes depuis Gonarda I jusqu'à Yudhichthira l'Aveugle, inclus, savoir: 1266 + 1002 = 2268. Voyez là-dessus ma dernière note de ce livre, et celle que j'ai placée après la 3° période dans la Table généalogique et chronologique, t. II.

#### SLOKA 50.

Ce sloka a exercé la sagacité de M. A. G. de Schlegel, comme on le voit dans sa Lettre à M. Horace Hayman Wilson, pag. 148; mais avant que cette lettre ne fût parvenue dans l'Inde, on avait déjà imprimé à Calcutta les premières feuilles du Râdjataranginf, et fait subir aux vers sanscrits cités par M. Wilson, dans ses extraits de cette histoire du Kaçmír, quelques-unes des corrections que, de son côté, M. de Schlegel avait suggérées. Ma traduction des premiers livres de cet ouvrage, faite sur l'édition de Calcutta, était assez avancée, et il m'a semblé que je pouvais me dispenser de faire au texte original du sloka 50 la correction proposée par M. de Schlegel.

Ce savant dit avec raison que tout le système chronologique de Kalhana est contenu dans les neuf slokas compris entre le 50° et le 59°, et qu'il est assez compliqué. Pour saisir le sens de ces neuf slokas, il faut, l'auteur ayant écrit son livre l'an 1148 de notre ère, ajouter à ce nombre 1148 les années du règne de chaque roi, comme il les compte, et les 653 ans, qui, d'après lui, s'étaient écoulés depuis le commencement du Kâliyuga, jusqu'à l'avénement de Gonarda I<sup>st</sup>, contemporain de Yudhichthira; déduisant ensuite du total qui résulte de cette addition le nombre des années qui s'écoulèrent depuis le commencement du Kaliyuga, c'est-à-dire depuis l'an 3101 avant J. C. jusqu'au temps de l'auteur, on ne trouvera point de reste. Je donnerai ce calcul dans la note relative au sloka 56.

Quant à la construction de ce sloka très-important, si elle reste toujours un peu embarrassée, comme le dit M. de Schlegel après avoir proposé d'y faire un changement, je pense que c'est seulement parce que l'idiome sanskrit admet, plus qu'aucune autre langue, la faculté de faire des ellipses et celle d'opérer la disjonction des membres d'une phrase. Tout ce qui a rapport à un sujet est employé au même cas grammatical, et le commentateur et le traducteur doivent non-seulement trouver la liaison des mots, quelque éloignés qu'ils soient l'un de l'autre, mais aussi suppléer ceux qui sont nécessaires pour compléter le sens et pour le rendre intelligible dans une traduction.

Je joins तदिवर्जितात् भुकात् कालात् ; je rapporte तद् à वर्षान् , dans le premier demi-sloka, ou à la somme de la durée de règnes de tous les rois antérieurs, et je traduis aussi littéralement qu'il m'est possible : « Com« putando annos regum assumptâ supremâ potestate recensitorum, et 
» illorum annorum deductione facta ab elapso tempore Kaliyugi, reliquum 
» nimirum nullum est. »

Ni le sens, ni la contexture de la phrase ne s'opposerait à ce qu'on traduisit: « et ab illis annis deducto elapso tempore Kaliyugi. » Dans ce cas, नद् aurait le sens de en que, joint à un autre mot, il a communément; et nous n'aurions qu'à ranger autrement les détails du calcul. (Voyez ci-après la note du sloka 56.)

### SLOKA 52.

L'ère de Çaka commence 78 ans après J. C.; en y ajoutant les 1070 ans mentionnés dans le sloka, on a pour l'époque à laquelle écrivait l'auteur, l'année 1148 de notre ère, la vingt-quatrième année de l'ère kaçmirienne, et 1148 + 3101 = 4249 du Kaliyuga.

### NOTES

### SLOKA 53.

Si l'on déduit des 2330 ans qui sont énoncés dans le sloka les 1148 années que nous donne le calcul ci dessus, l'avénement de Gonarda III se trouve placé à l'an 1182 avant J. C.

#### SLOKA 54.

Dans l'ensemble du texte original, on ne trouve énumérés que cinquante rois kaçmîriens et trois rois étrangers. En admettant, d'après ce sloka, que leur règne comprend la période de 1266 ans, il faut placer Gonarda I" en l'an 2448 avant J. C.

### SLOKA 55.

# उच्चारे संहिताकारै:

Je crois ne devoir rien changer dans le texte. La leçon proposée par M. de Schlegel (voyez sa Lettre à M. A. H. Wilson, page 149), वार्ष्सिंहिताचारित्र , très-recommandable sans doute, ne se trouve dans aucun des manuscrits que j'ai vus, quoique le passage du sloka suivant soit réellement dans l'ouvrage de l'astronome Varâha Mihira. (Voyez As. Res., vol. IX, p. 358.)

## चित्रशिखण्डि

Tchitraçikhandi. Les sept Richis, dans la constellation de la grande Ourse, sont: Pulâha,  $\alpha$ ; Kratu,  $\beta$ ; Atri,  $\gamma$ ; Pulastya,  $\Lambda$ ; Angiras,  $\epsilon$ ; Vaçichta,  $\zeta$ ; (et près de lui une petite étoile, Arundati, sa femme); et Maritchi,  $\eta$ .

Le mouvement des sept étoiles dont il s'agit ici doit s'accomplir en 2700 ans, par les 27 maisons lunaires; quelques astronomes indiens se refusent à l'admettre; d'autres le concilient avec les Puranas et les Sanhitas en le représentant comme le mouvement de sept divinités invisibles. (Voy. sur ce sujet: As. Res., vol. IX, Chronology of the kings of Maghada, by Wilford, p. 83, 85;—On the Indian and Arabian divisions of the Zodiak, by H. Th. Colebrooke esq., p. 358-364.)

SLOKA 56.

#### मचा

Maghá est la troisième maison lunaire,  $\alpha$ ,  $\gamma$ ,  $\zeta$ ,  $\eta$  et v Leonis. (Wilson, Dictionnaire.)

Quelques Hindus veulent se servir du mouvement supposé des sept Richis pour déterminer, comme dans ce sloka, le règne de Yudhichthira par Magha; le *Vichnu-purana* nomme une autre maison lunaire pour fixer le commencement du Kaliyuga, qu'il fait coıncider avec la mort de Krichna (voyez liv. IV, sect. xxiv, sl. 36-37).

प्रवास्यन्ति यदा चैते पूर्वषाठां मरुर्षयः। तदा नन्दात् प्रभृत्येष कलिर्वृद्धिं गमिष्यति॥ ३६॥ यस्मिन् कृष्णा दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदारुनि। प्रतिपन्नं कलियुगं तस्य संख्या निबोध मे॥ ३९॥

- 36. Quand les Maharchis atteindront Pûrvachâtha (le vingtième astérisme lunaire, & Sagittarii), alors, à partir de Nanda 1, le Kaliyuga prendra son cours.
- 37. Quand Krichna monta au ciel, ce même jour commença le Kaliyuga; apprends-en de moi la détermination.

Quoi qu'il en soit de ces différents computs, les deux époques, celle du règne de Yudhichthira, contemporain de Krichna, et celle du commencement du Kaliyuga, peuvent bien être considérées comme indépendantes l'une de l'autre, ainsi que l'a fait Kalhana. Les données de cet historien ont d'ailleurs le mérite de s'accorder entre elles.

Ainsi nous avons placé l'époque de Kalhana (sl. 52) à l'année 4249 du Kâliyuga. En rétrogradant de Kalhana jusqu'à Gonarda III

Somme totale...... 4249, ci 4249

Point de reste (sl. 50).

Déduisant, pour l'époque de Kalhana, après J. C. (sl. 52). 1148

Il reste, pour la date du commencement du Kâliyuga... 3101 avant J. C.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nanda est le nom du père nourricier de Krichna, ainsi que d'un prince, fils de Mahanandi, qui eut huit fils appelés Nandas: ce que je remarque parce que, d'après un manuscrit du Dékan, dans la collection du col. Mackenzie, le Kaliyuga commença à partir du règne des rois appelés Nandas. Voy. Appendice du Mahavansa de l'honorable M. Turnour, p. LXXXI.

| On arrive au même résultat par le calcul suivant :                                                                                                                              |                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Du commencement du Kâliyuga jusqu'à Gonarda I <sup>ee</sup> , le contemporain de Yudhichthira (sl. 51)                                                                          | 653                         | ans.                 |
| De Yudhichthira jusqu'au Çaka (sl. 56)                                                                                                                                          | 2526                        | _                    |
| Total des années depuis le commencement du Kaliyuga<br>jusqu'au Çaka                                                                                                            |                             | •                    |
| Il reste, pour la date du commencement du Kâliyuga                                                                                                                              |                             | avant J. C.          |
| 7.0                                                                                                                                                                             |                             |                      |
| En adoptant la seconde version du sloka, nous plac<br>du calcul comme il suit :                                                                                                 |                             |                      |
| En adoptant la seconde version du sloka, nous plac<br>du calcul comme il suit :                                                                                                 | erons                       | les éléments         |
| En adoptant la seconde version du sloka, nous place<br>du calcul comme il suit :<br>De l'époque de Kalhana jusqu'à Gonarda III                                                  | erons                       | les éléments<br>ans. |
| En adoptant la seconde version du sloka, nous plac<br>du calcul comme il suit :                                                                                                 | 2330                        | les éléments<br>ans. |
| En adoptant la seconde version du sloka, nous plac<br>du calcul comme il suit :<br>De l'époque de Kalhana jusqu'à Gonarda III<br>De Gonarda III jusqu'à Gonarda I <sup>st</sup> | 233c                        | les éléments<br>ans. |
| En adoptant la seconde version du sloka, nous place du calcul comme il suit :  De l'époque de Kalhana jusqu'à Gonarda III                                                       | 2330<br>1266<br>653<br>4249 | les éléments<br>ans. |

La chronologie de l'histoire du Kaçmîr sera traitée dans une dissertation séparée.

### SLOKA 58.

## गारूत्मत

Gâratmata, l'émeraude. Selon la croyance populaire, le joyau ici mentionné est produit par le phlegme qu'expectore Garuda, dont le nom est aussi Guratmat. (Wilson, Dictionnaire.)

### SLOKA 59.

Par ce sloka et par les quinze suivants l'histoire du Kaçmîr se lie avec celle de l'Inde, ainsi qu'avec l'histoire de Kriçhna et de ses alliés, et semble présenter quelques points de synchronisme dont je m'occuperai plus loin. Cependant ni le nom de Gonarda, ni celui de son fils Dâmodara ne se trouvent dans le Mahâbharata; mais Gonarda est nommé dans le Harivansa, poème auquel un caractère de sainteté paraît être attaché,

<sup>1</sup> Voyez la note du sloka 52.

au moins dans le pays de Nepal, où les plaideurs, dans les causes civiles, prêtent sur un exemplaire du Harivansa le serment requis. (Voy. Journal of the R. A. Soc. of Great Britain and Ireland, n° II, pag. 270.) En effet, nous y lisons (trad. de M. Langlois, tom. I, lect. cx, p. 386), que Djarasandha, parmi les alliés nombreux qu'il conduit au siège de Mathurâ (ville de la province d'Agra), compte aussi le roi des Gândhâras, voisin de Kaçmir. Voulant donner l'assaut à la ville, il les harangue, et après leur avoir dit : « Que les princes placés suivant mes ordres, autour de la ville, « attaquent rapidement le côté qui leur aura été assigné, » il ajoute :

मद्रः किलुङ्गाधिपतिम्रोकितानः सबाल्क्कः। कश्मीरहाजा गोनर्दः कर्षाधिपतिस्तथा॥ ३६॥ Manusc. appartenant à M. E. Burnouf, fol. 211 a.

Les rois de Madra et de Kalinga, de Tchékitana, avec les Bahlicas, Gonarda, roi de Kaçmîr, le souverain de Karucha, Drama, Kimpurucha et les montagnards, seront chargés d'assaillir la porte occidentale.

(Trad. de M. Langlois, t. I, lect. cx1, p. 388.)

La xcii lecture donne la description de la déroute de Djarasandha, qui, au moment où il allait tomber sous les coups de Rama Baladèva, est sauvé par une voix céleste qui arrête le vainqueur, parce que ce n'était pas de lui que le roi de Magadha devait recevoir la mort. Djarasandha se retire, mais ce n'est que pour livrer aux Vrichnis d'autres combats, dont on compte dix-huit. Le récit de sa mort se trouve dans le Mahâbharat, liv. II, Sabhaparva, t. I, p. 336-344, édit. Calc. et dans la section LXXII du livre X du Bhâgavata-purâna.

Gonarda, pour la seconde et dernière fois, est encore nommé dans le Harivansa lorsque Djarâsandha attaque la montagne de Gomanta (trad. de M. Langlois, lect. cxvIII, t. I, p. 420). Le même poëme nous apprend ailleurs que le roi de Kaçmîr assista à un conseil tenu par des rois avec Bhichmaka, mais il nous tait le nom de ce prince.

शाल्वः सोभपतिश्चेव मक् कूर्मश्च पार्धिवः। क्रथकेशिकमुख्याश्च नृपाः प्रवावंशजाः॥ ७॥ वेणुधारिश्च राजिषः काश्मीराधिपतिस्तथा। एते चान्ये च वक्ष्वो दित्तणापथिका नृपाः॥ ५॥ Çâlva, souverain de Sâubha, le roi Mahâkûrma, d'autres princes de noble race, tels que Kratha et Kâiçika, le râdjarchi Vénudhari, le monarque de Kaçmîra, et avec eux beaucoup de rois des provinces méridionales.

(Trad. de M. Langlois, t. I, lect. 108, p. 461.)

Dans le texte du *Harivansa*, il n'est question ni de la mort de Gonarda, ni celle de son fils Damôdara.

C'est le Râdjatarangini seul qui nous apprend que Kriçhna disposa jadis de la succession au trône de Kaçmîr.

SLOKA 59.

## कंसारे:

• De l'ennemi de Kansa. • Kansa fut roi de Mathura, qui était la capitale du royaume de Yadavas; il détrôna son père Ugrasêna, et usurpa l'empire. Terrifié par une prophétie qui portait qu'un des fils de Dêvaki, sa sœur cadette, mariée à Vasudeva, devait le tuer, il exigea qu'on lui livrât six de ses neveux, immédiatement après leur naissance, et les fit mettre à mort. Mais Krichna vint au monde; c'était Vichnu même, incarné dans une mortelle; il vécut, préservé miraculeusement malgré toutes les tentatives faites pour le détruire; il vécut et tua le tyran de sa famille et du royaume. Victorieux, non-seulement il délivra de leur prison ses parents, mais il descendit dans les régions inférieures pour en ramener ses frères, qui, après avoir goûté le lait de leur mère, furent élevés au ciel. Voyez le Crî Bhagavat, liv. X, sect. 44 1.

SLOKA 60.

## कालिन्धाः

Kâlindî est un nom de la rivière de Yamunâ (le Djumna moderne), ainsi nommée de Kalindi, montagne de l'Himâlaya, où elle a sa source.

# यादवीकृतिते:

Yâdavî hasitâih. J'ai pris yâdavî pour une femme quelconque de la race

¹ Tout ce purana est, à mon avis, écrit dans le style le plus élégant qu'on puisse trouver dans les écrits des Hindus. Nous ne pouvons qu'appeler de nos vœux la publication prochaine du texte sanscrit et de la traduction française de cet ouvrage très-important, dont M. E. Burnouf s'occupe depuis longtemps.

de Yadu, dont Krichna descendait, et à laquelle il devait le nom de Yâdava. Mais Yâdavî est aussi un des noms de Durgâ, qui est appelée encore Vidjayâ, déesse de la victoire; et on pourrait peut-être traduire: par la dérision de Yâdavî.»

SLOKA 61.

### लाङ्ग्लध्वजः

Rama, ayant une charrue pour étendard, appelé aussi Balarama, est le frère aîné de Kriçhna, et la dernière de trois incarnations nommées Râmas.

#### SLOKA 62.

La guirlande du choix, longtemps suspendue dans la main de la fortune victorieuse, se flétrit dans l'incertitude de la victoire.

On me permettra de relever la beauté de cette image, par laquelle Kalhana représente la longue incertitude d'un combat entre deux héros, également braves et habiles. Que l'on se souvienne qu'anciennement, dans l'Inde, une femme pouvait, entre plusieurs compétiteurs, choisir elle-même un époux en lui jetant au cou une guirlande de fleurs; et l'on comprendra facilement pourquoi notre poête nous montre la déesse de la victoire, tenant sa main suspendue, indécise entre les deux combattants, jusqu'au moment où elle n'a plus à leur donner qu'une guirlande flétrie, prix d'une longue lutte et d'une victoire pénible. Ce passage nous rappelle la balance d'or dans laquelle Zeus pèse le sort des Grecs et des Troyens combattants (Iliade, ch. VIII, v. 69-74), ou le sort d'Achille et d'Hector (Iliade, ch. xx11, v. 209-212), ou enfin celui d'Énée et de Turnus (Enéide, ch. x11, v. 725). Si l'image d'Homère est plus majestueuse, celle de Kalhana paraîtra peut-être plus gracieuse; toujours a-t-elle l'avantage d'être neuve pour nous, et de faire allusion à un des anciens usages des Indiens.

#### SLOKA 66.

Sur les Gândhâras, on peut consulter la dissertation que j'ai jointe à ma traduction. Il est évident, par le texte même, que les Gândhâras dont il s'agit ici habitaient le pays voisin de l'Indus; nous ajouterons qu'en général les Gândhâras mentionnés dans cette histoire occupaient une partie du Pendjâb.

SLOKA 67.

L'édition de Calcutta porte संभारात् ; j'ai préféré la leçon du manuscrit de la Société asiatique de Calcutta, où on lit संरम्भात् .

SLOKA 68.

## विघ्नति स्म पतिम्बरा

L'épouse fut tuée.

Je n'ai rencontré nulle part cette troisième personne du présent singulier du verbe ह्न् , qui régulièrement la fait हिन्त. La particule sma la caractérise suffisamment, et lui donne la signification du temps passé. Le sens cependant paraît certain et je m'abstiens de toute correction.

## युपुरश्चीणां

On peut diviser de deux manières ce mot composé: 1° ¶, dyu, ciel + ¶ ; purandhrínam. Ce dernier mot signifie, d'après le Dictionnaire de Wilson, « a woman whose husband and children are living, » de ¶ « the « body, » et ų « to uphold ». Cette signification ne s'allie pas bien avec le premier membre dyu, ciel. 2° dyupur, ville céleste, → andhrí (de andhra, chasseur, du Dict.), chasseresse, nous aurons: « chasseresses de la ville « céleste; » ce qui ne paraît pas d'abord plus satisfaisant que l'autre sens, mais ce qui cependant se trouve parfaitement constaté et expliqué dans le livre 11 par les dix slokas du 101° au 111° de notre histoire. Les yòghinîs, qui forment une classe de divinités inférieures, recomposent et font revivre le squelette d'un mort, qu'elles choisissent pour leur ches. Ce sont là les dyupurandhrís (si toutesois la leçon est correcte), qui sont choix des époux parmi les Gândhâras tués dans le combat. Je reviendrai sur les yôghinis dans mes notes du livre II, sl. 100.

### SLOKA 69.

Ce sloka se distingue par l'allitération que les poètes hindus aiment beaucoup, et dont Kalhana n'a fait qu'un trop fréquent usage. *Tchakra* est répété quatre fois.

SLOKA 71.

## मध्सूद्रन:

« Destructeur de Madhu, Krichna. » (Voy. ci-après la note du sl. 262.)

SLOKA 72.

## काश्मीराः

Je prends ce mot pour le vocatif pluriel, comme il peut signifier également ou le pays ou ses habitants, et j'acquitte Kalhana d'un jeu de mots dont il eût été coupable par rapport à Parvatî. Voyez As. Res. t. XV, p. 16.

Krichna rappelle, mais ne cite pas textuellement la loi de Manu, liv. v11, sloka 8, qui probablement est très-ancienne dans l'Inde.

# बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिप:। मस्तीदेवता स्त्रोषा नारूपेण तिष्ठति॥

On ne doit pas mépriser un monarque, même encore dans l'enfance, en se disant : « C'est un simple mortel, » car c'est une grande divinité qui réside sous cette forme humaine.

(Trad. de M. Loiseleur Deslongchamps.)

### SLOKA 76.

Il n'est pas sans importance, par rapport aux généalogies, de faire remarquer que c'était l'usage parmi les Kaçmîriens, et probablement parmi les Hindus en général, au moins dans les grandes familles, de donner à un petit-fils le nom de son grand-père.

SLOKA 81.

## चामरमस्त्

Le tchâmara est la queue à longs poils d'un bœuf appelé tchamarya, et yâk (bos gruniens), qui se trouve dans les montagnes du Tibet et de l'Hindostan. On en fait usage pour s'éventer et pour chasser les mouches, Le manche en est souvent d'or et richement orné de pierres précieuses. Le tchâmara sert aux personnes d'un haut rang, et même il est considéré comme un emblème de royauté. Kâlidâsa, dans son poème intitulé Kamâra sambhava, ch. 1, sl. 13, représente les bœufs sauvages, dans leur état de liberté, rendant hommage à la royauté du mont Himavat, en agitant leurs queues:

लाङ्गुलविच्चेपविसर्पिशोभी इतस्ततम्बद्धमरीचिगेरीः। यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैम्बमर्यः॥ Là les tchamaryas (bœus sauvages) proclament les louanges du roi des monts, conformément à sa dignité, par les ventilations de leurs longs poils qui, blancs comme les rayons de la lune, resplendissent sur leurs queues étendues et agitées dans toutes les directions.

#### SLOKA 86.

Le nombre exagéré des maisons n'étonne pas quand on sait combien peu d'importance les Hindus attachent communément aux zéros à la fin d'un nombre; aussi ajoutent-ils souvent une unité significative à la file des zéros, pour en arrêter la valeur. C'est ainsi que Randjit singh, roi de Lahore, fit donner tous les jours à M. Victor Jacquemont, son hôte, 101 roupies, pour qu'il n'en reçût ni 10 ni 1000. « Lôlôra, dit M. Wilson « (As. Res. t. XV, p. 17), est peut-être le Dorrou ou Lorrou de Forster « (II, 5). Refiaddîn et Mahomed Azim disent que Loulou ou Lolot était « une place populeuse dans le Perganna de Camradj, ou dans la division « occidentale de Kaçmîr. » Ayeen Acberry, II, 162.

#### SLOKA 88.

Agrahâra est le nom de tout terrain ou de tout village particulièrement affecté aux brahmanes. Dans le sud de l'Inde, où les anciennes mœurs et les institutions des Hindus se sont conservées très-purement jusqu'à nos jours, on ne trouve presque pas d'endroit sans un agrahâra habité par des brahmanes seulement.

### SLOKA 90.

# **बागिखुनमुषयोः**

Khâgi et Khunamucha, nommés Cacapur et Gâumoha dans le temps des écrivains mahométans (As. Res. t. XV, p. 17).

### SLOKA 92.

Les auteurs hindus se plaisent à employer les jeux de mots à double sens. Le sloka dont il s'agit ici en fournit un exemple qui n'a pu être reproduit dans ma traduction. मन्यु, manyu, signifie sacrifice et orqueil; c'est pourquoi Kalhana met en contraste मतमन्यु, catamanyu (maître de cent sacrifices), qui est un des surnoms du dieu Indra, avec भ्रान्तमन्यु cantamanyu, agant pacifié son orqueil, ou maître de son orqueil. तोन्न gotra, a le double sens de montagne et famille; de là un autre contraste: तोन्नभित् gó-

trabhit (fendant, divisant les montagnes), autre surnom d'Indra, et मोत्रर्शिया : gôtrarakchinah (conservateur de familles).

On rencontre souvent la légende mythologique d'après laquelle les montagnes auraient eu jadis des ailes, au moyen desquelles elles pouvaient se transporter d'un lieu à un autre, et se faire la guerre entre elles, jusqu'à ce qu'Indra, le dieu du tonnerre, dont la foudre avait cent carreaux, les eût, par ses coups, privées du pouvoir de voler, pour rassurer les Richis, les dieux et les hommes qui craignaient leur chute (Ramayana, liv. V, Sundarakanda), et pour donner une solidité permanente à la terre, en fixant les montagnes à la place qui leur était assignée. (Harivansa, lect. cxxv, t. II, p. 385, trad. de M. Langlois.) C'est pourquoi, outre le surnom de gôtrabhit, Indra a celui de पनाहित् pakchatchhit (coupeur d'ailes); mais comme pakcha signifie aussi armée, force, tribu, classe, etc. etc., ce dernier surnom s'expliquerait plus naturellement par destructeur des armées, des forces, des peuplades, des classes, qualification attribuée à plus d'un dieu. Pakchatchhit peut donc avoir eu primitivement, dans la légende d'Indra, cette dernière signification; et par suite du double sens qu'a le mot pakcha, il peut aussi avoir été, plus tard, rapporté à la fable des ailes de montagnes coupées, s'il ne l'a pas même suggérée.

Cette légende aussi a été expliquée comme un mythe typique de l'action des anciens volcans, qui sont éteints depuis longtemps, mais dont on reconnaît encore aujourd'hui des traces dans plusieurs endroits de l'Inde. (Voyez la trad. de Bhartrihari par M. de Bohlen, notes, p. 189.) Qu'il est vaste le champ des conjectures auxquelles se prête une mythologie qui, dans ses conceptions fantastiques, embrasse l'histoire du ciel et de la terre!

SLOKA 93.

### दरदू

Darad. C'est le nom d'un pays limitrophe du Kaçmîr; j'en parlerai ci-après dans mon esquisse géographique de ce pays.

## विहार्

Vihâra. Le vihâra est un édifice qui appartient aux Bâudhas ou aux Djâinas. Voici les renseignements que j'ai reçus à Calcutta sur ce mot; je les dois à la complaisance de mon respectable ami, M. Csoma de

Kōrōs qui, soutenu par l'admirable dévouement avec lequel il poursuit l'accomplissement de la tâche scientifique qu'il s'est proposée, est parvenu à se rendre maître de la langue et de la littérature tibétaine comme, jusqu'à présent peut-être, ne l'avait fait aucun autre Européen.

Le mot sanscrit vihâra se rend en tibétain par g,tsug-lag-khang, et signifie « un salon, un auditoire, une bibliothèque, un temple, où se conservent des livres et des images, et où ont lieu des lectures, des discussions et des cérémonies religieuses. » Ce mot, dans toute l'étendue de son sens, répond aussi chez nous à celui de gymnase, de collège, d'académie, d'université et de séminaire. L'expression générale pour un couvent ou pour une demeure de personnes religieuses, est en tibétain d,gon-pa, et coîncide avec ce qu'on nomme vihâra dans le pays de Népal. Voyez aussi sur ce sujet: Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, t. II, part. 1; B. H. Hodgson's Shetch of Buddhism, ouvrage qui est accompagné de représentations graphiques de vihâras et de différentes sortes de tchâitya, ara.

En général vihâra se dit d'une suite d'édifices contigus à deux étages, formant un carré qui renferme un espace ouvert, au milieu duquel se trouve le sanctuaire appelé tchâitya. Voyez aussi As. Res. t. VII, p. 424.

Je conserverai le nom de vihâra dans la traduction et le rendrai quelquefois par temple.

#### SLOKA 100.

« De partager le trône avec Indra » est un lieu commun panégyrique, qui s'emploie en parlant des rois. C'est ainsi que dans le Bhatti Kavya, poème sur les actions de Rama, il est dit (liv. I, sl. 3) : « le roi Daçaratha siégea avec Indra, le dieu qui divise les « montagnes, » गोत्रभोदास्थवान्सीत्. Dans le Raghavansa (liv. I, sl. 26, etc., etc.), le monarque Dilîpa et Indra, tous deux, par un accord mutuel, tenaient les deux mondes, le ciel et la terre, सम्यागिनमयोगोभी हधतुर्भवनहृत्यं.

सूत्राम satrama (ou सुत्राम satrama), Indra; de सु su, bien, et त्रे trai, préserver.

#### SLOKA 101.

Açôka est un nom célèbre dans l'histoire du buddhisme, et je me réserve d'entrer ultérieurement dans quelques détails sur ce personnage. Je ferai remarquer seulement ici, que le buddhisme de Kaçmîr se montre, dans le Râdjatarangint, très-conciliable avec une vénération particulière pour Çiva: la contradiction que M. de Schlegel (Lettre à M. Wilson, p. 152) croit trouver dans le récit de Kalhana, par rapport à Açoka, Buddhiste et adorateur de Çiva, n'est donc qu'apparente.

Quant à la généalogie d'Açoka, obscurément tracée dans ce sloka, elle a besoin d'explication.

Arrêtons-nous d'abord au nom de Çakuni, qui n'a pas été mentionné auparavant. A ce sujet, je n'omettrai pas l'ingénieuse supposition qui m'a été communiquée par M. Wilson, d'après laquelle Çakuni étant presque synonyme avec Suparna (surnom de Garuda), l'un et l'autre de ces deux noms signifiant oiseau, le nom de Suvarna, dans le sloka 97, pourrait bien être changé en Suparna pour se rapporter au sloka 101. Le premier nom, il est vrai, paraît, pour ainsi dire, motivé par le caractère de distributeur d'or qui est attribué à ce roi; mais ce caractère même aurait pu donner lieu à ce petit changement d'une seule lettre dans le mot, par flatterie envers le prince. Nous savons que souvent les Hindus ont changé les mots avec beaucoup plus de hardiesse qu'ils n'en auraient montré dans cette occasion. On peut donc supposer que, dans le sloka subséquent, l'historien aura restitué le véritable nom en se servant du quasi-synonyme de Cakuni.

On trouve ce dernier nom dans le Vichnaparana, liv. IV, sect 12, où il désigne un personnage qui est fils de Daçarathas, et qui appartient à un autre âge. On le rencontre aussi dans le premier livre du Mahabbarat, où on lit (éd. Calc. t. I, p. 15):

# यत्र धर्ममुतं खुते शकुनिः कितवोऽजयत् ॥ ४१२ ॥

Là (pendant le sacrifice de Rádjásuya de Yudhichthira), le trompeur Çakuni vainquit au jeu de dés le fils de Dharma.

Dans le même livre (t. I, p. 6, sl. 146), on voit que Duryodhana,

# गान्धार्राजसिन्ति म्ह्यायूतममन्त्रयत्।

. Associé avec le râdja de Gandhara, conseilla un faux jeu de dés.

Ce râdja était probablement ce même Çakuni du sloka 412; et la province de Gandhara pouvait appartenir au Kaçmîr.

Le nom de Çakuni se rencontre aussi dans l'Hitopadésa (chap. 11, fable 1x, p. 273, éd. Calc. 1830).

# श्रन्तर्रुष्टः सदायुक्तः सर्वानर्षकाः किल । शक्तिः शकटारम्य रष्टान्तावत्र भूपते ॥

Un homme intérieurement pervers, uni d'habitude (avec quelqu'un), rend toute affaire entièrement désavantageuse; Çakuni et Çakatâra en peuvent montrer l'exemple, ô roi!

Ce sloka, dans l'excellente édition publiée à Bonne en 1831, se trouve à la page 61, avec une correction que j'ai adoptée. Çakatâra était, d'après la Vrihatkathâ, ministre de Nanda (Wilson, Dict.), qui fut le dernier roi de la dynastie de Pradyota; Açokavarddhana, de la famille de Mâurya, fut son troisième successeur sur le trône de Magadha. Ceci donne lieu à un rapprochement historique auquel je reviendrai dans ma dissertation sur les synchronismes de la chronique de Kaçmír.

Voici le tableau généalogique d'Açoka d'après ma traduction :



Açoka ne serait pas l'arrière-petit-fils de Suparna ou Çakuni, il serait son petit-neveu. Pour faire concorder le texte avec le tableau, il faut admettre que Satchinara qui, comme il est dit dans le sloka 100, était sans enfants, avait adopté le fils de son oncle paternel pour son propre fils, ce qui est conforme aux usages des Hindus; et c'est dans cette supposition qu'Açoka serait «l'arrière-petit-fils de Çakuni, et le fils de l'oncle paternel «du roi Satchinara.»

SLOKA 102.

## जिनशासनं

Djinaçasanam. Relativement aux mots djina et buddha, je dois encore à l'obligeance de M. Csoma de Körös les renseignements suivants, tirés des livres tibétains.

Ces deux mots sont des épithètes ou des désignations des intelligences parfaitement purifiées, ou des saints incarnés de la première classe.

Buddha s'exprime en tibétain par sangs-rgyas, littéralement, pur ou pu-

rifié (de tous les défauts du corps et de l'âme), et doué (de toutes les bonnes qualités ou de toutes les perfections).

Djina se rend par rgyelva, ou vainqueur (des désirs sensuels et mondains), et délivré (d'une existence corporelle future).

Les Bâuddhas et les Djâinas forment, tant en théorie qu'en pratique, deux sectes religieuses distinctes. Ils ne laissent pas cependant d'avoir beaucoup de choses communes entre eux, et sont confondus par quelques auteurs tibétains de nos jours. On remarquera que Kalhana ne les distingue jamais.

D'après des autorités tibétaines, les sectateurs de Djina, appelés djáinas et tirthakaras, furent violemment opposés au buddhisme, depuis l'introduction de cette religion dans l'Inde gangétique; Çâkyamuni luimême, et après sa mort ses successeurs et ses disciples les plus distingués soutinrent une vive controverse avec ces adversaires.

L'expression sanscrite djinaçdsanam se rend en tibétain par r,gyel-vahi b,stân-pa, c'est-à-dire la doctrine de Djina ou du victorieux; ce qui est équivalent à buddhaçdsanam, en tibétain sangs-r,gyas-kyi b,stan-pa, savoir: la doctrine de l'intelligence pure. L'une et l'autre expression sont fréquemment employées dans les livres tibétains, pour exprimer la doctrine ou les préceptes de tout buddha, et particulièrement de Çâkyamuni, qui est appelé souvent ston-pa, c'est-à-dire le précepteur, en sanscrit minn, câstâ, nominatif de min, qui vient du verbe min, enseigner. Çâstra, en tibétain b,stan-b,tchos, désigne tout ouvrage littéraire sur la doctrine de Buddha ou de tout autre personnage révéré.

# स्तूपमण्डले:

Stâpa mandalus. Stûpa est un édifice religieux dont la forme représente une cloche, où l'on conserve des reliques de Buddha. (Voyez Journal des Savants, Janvier 1834, p. 25 et 26, article de M. Burnouf.) Plusieurs stûpas qu'érigea le roi Açoka dans le Kaçmîr et dans l'Inde du nord sont signalés dans l'Itinéraire de Hivan Thsang, voyageur chinois au v11° siècle de notre ère. (Voyez l'appendice du Foĕ-kouĕ-ki, p. 381 et 382.) L'existence de ces monuments du buddhisme sur le sol de différentes contrées nous montre combien, dans les temps anciens, cette religion s'était répandue sur le continent asiatique; le nombre des pays qu'elle avait envahis augmente même de jour en jour par suite des nou-

veilles découvertes qu'ont récemment faites dans le Pandjab et dans l'Afghanistan, MM. Trebek, Burnes, Masson, Ventura, Court et Honigberger. (Voyez, sur les découvertes du dernier, les récits publiés par M. Jacquet dans le Journal asiatique de Paris, 1837 et 1838. Voyez aussi Die Stupas (Topes) und die Colosse von Bamiyan von Carl Ritter, 1838, in-8°.)

### युष्कल

Cuchkala, pourrait être pris pour पुष्क aride, avec le suffixe ल; mais ci-après, dans le sloka 107, ce mot paraît comme nom d'une contrée.

### SLOKAS 103 et 104.

Ces slokas indiquent que, du temps du roi Açoka, les rives de la Vitastà étaient occupées par de grands et nombreux édifices; mais la ville de Çrînagara, bâtie par ce roi, paraît avoir été située sur un autre terrain que celui sur lequel ont été construites la capitale des rois postérieurs et la ville d'aujourd'hui.

### SLOKA 108.

· J'ai préféré यत्र: झुख्या qu'on trouve dans le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta, à यत्र: खड्या qui se lit dans l'édition de Calcutta, et que l'on pourrait cependant maintenir, parce que *craddha* signifie aussi pureté.

### SLOKA 110.

# हेमाङ्गस्य

Hémaggasya, du mont Suméra, d'après le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta, au lieu de हेमायडस्य, hémandasya, que porte l'édition de Calcutta. Hémanda est synonyme de हिर्पयार्थ, hiranyagarèha, et de डाइमायड, brahmanda, œuf d'or (œuf du monde qui contenait Brahma, œuf de Brahma), et changerait le sens de la phrase.

## कोटिवेधिनि सिंदे हि सासे

L'interprétation de ce premier demi-sloka m'a embarrassé. सिद्ध्य signifie alchimiste, comme le sloka 249 du livre IV le montre évidemment, et le sloka 363 du même livre emploie स्वसिद्धि, rasasiddhi, avec le sens de connaissance de la chimie, savoir: connaissance intime du mercure, rasa, obtenue par diverses opérations chimiques, jointes à certains rites mystiques et magiques, au moyen desquels l'adepte acquiert bonheur, santé, richesse, le pouvoir de transformer les métaux, et l'art de prolonger la vie. J'ai traduit un peu vaguement en mettant: « comme un siddha pénètre toute chose selon sa volonté; » il eût peut-être été plus exact de dire: « comme un siddha, possédant l'art de la chimie, pénètre toute « chose. » Dans cette dernière traduction, le mot chose répond à Kôu, qui veut dire « un grand nombre en général et dix millions en particulier, « éminence, excellence, etc. »

On remarquera que les Hindus, comme jadis le faisaient nos ancêtres, comprennent sous le nom de chimie une science occulte et mystique; c'est pourquoi on attribue ordinairement cette science aux magiciens, aux Rakchasas, parmi lesquels on compte Ravana, roi de Ceylan, dont nous aurons à nous occuper plus tard, et qui fit, dit-on, un trou dans le mont Meru.

#### SLOKA 116.

La première moitié de ce sloka, fournie par le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta, est bien différente du texte de l'édition de Calcutta, que j'ai cru devoir rejeter.

# स्थनमुज्करिउम्बं .

Endroit appelé: le combat de la déroute.

On trouve au mot उन्हा m., dans le Dictionnaire de Wilson, affray, assault, conflict without weapons, etc., sound or noise occasioned by terror, fear; an egg, a globe, etc. etc. from जो to fly. • Ce mot se rencontre dans les Lois de Manu (liv. V, pag. 441, sl. 95, éd. Calc.), et il est expliqué dans le commentaire de Kulluka Bhatta उन्हाइको नुप्हित्युद्ध, « combat qui est privé du roi, ou combat après que le roi a fait sa retraite. • Nous pouvons supposer que, dans le cas dont il s'agit ici, le roi des Mletch-tchhas a fui ou a été tué, et que l'arrière-garde de son armée a été détruite.

SLOKA 117.

## वान्यकुका

Kanyakubdja. Le Kanodj moderne est nommé Pantchâld dans les Lois

de Manu, et compris dans le cercle de Brahmârchi ou du pays sacré (liv. II, sl. 19):

# कुरुत्तेत्रञ्च मत्यास्य पञ्चालाः शूर्सेनकाः । एष बद्धार्षिद्धोवे बद्धावर्त्तादन्तरः ॥ १६॥

Kurukchetra, Matsya, Pantchâla (d'après le commentaire Kanyakubdja), Surasênaka (Mathura), forment la contrée nommée Brahmarchi, voisine de celle de Brahmavartta.

Trad. de M. Loiseleur-Deslongchamps.

### SLOKA 118.

Ce sloka et les suivants sont très-importants pour l'histoire du Kaçmír. La traduction de celui-ci est sujette à quelque difficulté par rapport au négatif apraptam et au mot sâmânyadêçavat. On observera que les slokas 118 et 119 forment un yagalakam; le sens du premier m'a paru finir au mot râdjyam, et le reste, se lier au sloka suivant.

### SLOKA 120.

Les dix-huit titres d'affaires judiciaires sont énumérés dans les lois de Manu, comme il suit: 1° ऋषादानं les dettes; 2° निश्चेप: les dépôts; 3° ऋस्तानिकाय: la vente d'un objet sans droit de propriété; 4° सम्यायसमुत्यानं les entreprises commerciales faites par des associés; 5° दनस्यानपकर्म l'action de reprendre une chose donnée; 6° वेतनादानं le non payement des gages ou du salaire; 7° सम्बदः इयलिकाम: le refus de remplir des conventions; 8° क्रयविकायानुष्राय: l'annulation d'une vente ou d'un achat; 9° स्वामिषान्त्रयोत्त्रिवाद: les discussions entre un maître et son valet; 10° सीमाविवाद: la loi qui concerne les disputes sur les limites; 11° वक्षातृष्य les injures en paroles; 12° उपउपातृष्य les mauvais traitements; 13° स्त्रेप le vol; 14° साहसं le brigandage et les violences; 15° स्त्रोसंग्रहणं l'adultère; 16° स्त्रोपुंधर्म les devoirs de la femme et du mari; 17° विभाग le partage des successions; 18° सूर्त le jeu. (Lois de Manu, liv. VIII, sl. 3-7.)

SLOKA 122.

## मातृचक्राणि

Mâtritchakrâni. On appelle ainsi certaines figures, tant circulaires que

rectilignes, partagées, par des lignes transversales, en un certain nombre de champs ou compartiments, dans chacun desquels est placée une des 14 voyelles, ou une des 34 consonnes de l'alphabet. Ce sont autant de signes mystiques qui, avec d'autres, appartiennent à une secte particulière et ne sont intelligibles et sacrés que pour celle qui les a adoptés. Mais un mâtri, mère, est l'expression d'une notion philosophique et abstraite, et l'objet d'un culte bien étendu. Les philosophes hindus, qui se plaisent aux abstractions les plus subtiles, ont distingué de l'être ou du dieu même l'énergie ou la force motrice, inhérente dans un être ou dans un dieu, et ils l'ont appelée mâtri, et aussi un carti. La religion populaire s'en est emparée, et pour donner un corps à une notion métaphysique, elle a formé sept et même huit mâteras ou çaktayah sous autant de noms: Brâhmi, Mâhêçvari, Ajndri, Vârâhi, Vaichnavi; Kâumari, Tchâmundâ et Tchartehicâ. Quelques autorités réduisent ce nombre à sept, omettant Tchâmundâ et Tchartchicâ, mais ajoutant Kâuverî.

Dans le Devimahatmyam, qui fait partie du Markandéya purana:

# यस्य देवस्य यदूपं यथा भूषणवारुनं । तद्ददेव हि तष्क्रितासुरान् योदुमाययौ ॥ १३ ॥

L'énergie de chaque dieu, exactement comme lui, avec la même forme, le même ornement et le même véhicule, arriva pour combattre contre les Asuras.

(Chant VIII, sl. 13, p. 38, ed. Poley. Voyez aussi As. Res. VIII, p. 83.)

#### SLOKA 123.

Nandi est un des principaux compagnons de Çiva. Le Nandipurana ne se trouye pas parmi les dix-huit principaux puranas des Brahmanes, et peut-être est-il particulier aux Kaçmîriens.

## सोद्रादीनां

Le dictionnaire de Wilson ne donne au mot सोट्र que la signification de « a brother of whole blood » frère germain; mais il a ici celle de fontaine sacrée, et il est formé de स (avec) + उद (eau) + सर (rapide).

Comme sous cette expression « le culte de la fontaine sacrée » on peut entendre le fréquent pèlerinage à cette fontaine, on pourrait dans le texte à sódarddinâm substituer कीट्राटनी, sódardiatâm, le culte des pèlerins à la fontaine, et se débarrasser ainsi du sens très-vague d'adînâm.

SLOKA 124.

## ड्येष्टस्ट्र

Djyéchta radra. Pour déterminer l'étymologie et la véritable signification de ce nom, j'aurais eu recours aux Védas mêmes, si j'avais été à portée de les consulter. Dans les Lois de Manu, livre moins ancien, mais presque aussi sacré que les Védas, nous trouvons (liv. III, 284):

# ्वसून् वद्गन्ति वे पितृन् स्ट्रांग्नेव पितामस्तन् । प्रपितमस्रास्त्वादित्यान् श्रुतिरेषा सनातनी ॥

Les sages appellent nos pères Vasous, nos grand-pères paternels Rudras, les pères de nos grand-pères paternels Adityas; ainsi l'a déclaré la révélation éternelle.

Et ailleurs (dans le liv. XI, 221):

# रतद्रुद्रास्तथादित्या वसवधाचरन् व्रतम् । सर्वाकुशलमोत्ताय महतस्य मरुर्षिभिः॥

Les Rudras, les Adityas, les Vasons, les génies du vent, les grands richis ont accompli cette pénitence pour se délivrer de tout mal.

Ces noms se rapportent au culte général de la nature personnifiée. On compte onze rudras dont nous ne trouvons que dix noms particuliers qui paraissent avoir une origine mixte; ils sont: Adjáikapada, Ahivradhaa, Virûpâkcha, Surêçvara, Djayanta, Bahurûpa, Tryambaca, Aparâdjita, Savitra et Hara. (Wils. Dict.)

Hara, nous le savons, est le même que Çiva dont le nom le plus commun est Rudra, parmi les mille et huit autres noms que le Lingapurana (chap. 53) lui donne.

Dans une des légendes indiennes il porte ce nom de radra, pleurant, parce qu'il fait répandre des larmes aux mortels. En effet, comme destructeur ou rénovateur de l'anivers, il est souvent appelé पुरुषास्थिमस्तो parachásthimált, celui qui a une guirlande d'ossements humains; कपालभूत, कपालभ kapálabhrit, kapáléça, celui qui porte des crânes, celui qui est seigneur des crânes; अम्भानन्त्रभ çmaçânavêçma, celui qui a pour demeure les cimetières; aussi est-il représenté dansant, avec des instruments de destruction dans ses quatre bras, au milieu des cadavres.

D'après le Vayu-purana il est né de l'obscurité, tamas, qui est la troi-

sième des trois grandes qualités, gands, tandis que Brahma provient de la seconde, radja, la passion, et Vichnu de la première, sattva, ou de la vérité.

L'épithète dyésta, qui est donnée à Rudra dans le sloka 124 de ce livre, et qui signifie « excellent, prééminent, suprême, très-ancien, le « plus ancien, aîné, » exprime, soit l'idée plus pure qu'on avait de ce dieu, dans un temps où le culte de la nature, religion très-ancienne des Hindus, était moins surchargé de superfétations superstitieuses, soit seu-lement la suprématie que les adorateurs de Çiva lui attribuaient sur les autres divinités.

Au nombre de ces derniers il faut comprendre les Kaçmîriens, dont le pays pouvait être considéré comme un sanctuaire de Çiva, ce qui m'a engagé à m'arrêter sur ce sujet plus longtemps que je ne l'aurais fait sans ce motif.

Le Nsla-parana et le Nands-parana, tous deux probablement des ouvrages propres au Kaçmir, sont peu répandus ou tout à fait inconnus dans l'Inde, et contiement sans doute beaucoup de légendes et de louanges de Siva, comme d'autres paranas plus connus qui sont dédiés à ce dieu.

Le Linga purana, parmi d'autres expressions panégyriques, dit dans le chapitre xvi: « La tête de Çiva est le ciel; l'air est son nombril; le ao-« leil et la lune sont ses yeux; les divisions de l'horizon ses oreilles; les « enfers ses pieds. Il est vêtu des mers; les dieux sont ses bras; les astres « son ornement; Prakriti (la nature) est son effort; Purucha son linga. »

On retrouve presque les mêmes expressions dans la réponse que fit l'oracle de Dionysus à Nicokréon, roi de Cypre, qui avait demandé au dieu ce qu'il était:

Είμί Θεός, τοῖος δέ μαθεῖν, οἶον κάγὼ εἰπω. Οὐράνιος κόσμος κεφαλή, ὁ ἀστήρ δέ, Θάλασσα, Γαῖα δέ μοι πόδες εἰσὶ, τὰ δ'οὐατ' ἐν αἰθέρι κεῖται, Όμμα τε τηλαυγής, λάμπρον φάος ἡελίοιο.

Cité dans l'Alphabetum Tibetanum, p. 68.

Je suis dieu; sache donc que je suis tel que je me dis être. Le monde céleste est ma tête; mais l'astre, la mer et la terre sont mes pieds; mes oreilles sont étendues dans, l'air; mon œil, radieux de loin, est la lumière resplendissante du soleil.

C'était, il me semble, le culte de ce Rudra suprême, que le roi Djaloka

répandit à Çrînagar, et pour lequel il négligea celui de Nandiça, qui est le même dieu avec un autre attribut, nommément avec la fontaine miraculeuse. Car les Hindus ont coutume de vouer une vénération particulière, soit à un saint, soit à un dieu, sous une dénomination spéciale, comme cela se voit chez d'autres nations. Telle est l'absurdité de la superstition, qu'elle attribue au même objet, sous un nom différent, une existence différente, ou qu'elle fait de la même personne plusieurs divinités, qui sont même jalouses l'une de l'autre.

Ainsi Rudra ou Çiva n'est aux yeux des Hindus les plus éclairés que la personnification de l'idée abstraite d'un auteur de la création; pour d'autres, il est une divinité locale, une manifestation particulière de cette divinité.

Les Puranas connaissent des Rudras qui ne sont qu'une espèce de demidieux, des manifestations inférieures de Çiva. Nous en avons nommé onze dont l'origine est rapportée différemment dans différents livres.

Dans le Commentaire sur le Yaçna (t. II, p. cixxxiii), savant ouvrage de M. Eugène Burnouf, on trouve cité et traduit le passage suivant d'un chapitre du Vrihadâranyaka:

# कतमे ह्र इति दशेमे पुरुषे प्राणा त्रात्मेकादशस्ते यदा हास्मान्म-र्त्याच्छरिगुदुत्कामन्त्यष्य रोदयन्ति तखद्रोदयन्ति तस्मादुद्रा इति ॥५॥

Qui Rudræ?—decem illi în homine halitus, animus undecimus. Hi quando ex hoc mortali corpore exeunt, tunc lamentantur. Ergo quia lamentantur, inde Rudræ dicti.

Voici ce qui est dit sur le même sujet dans le chapitre xxII du Lingapurana:

« Pitamáha, nommé aussi Padmayoni, ayant un lotus pour lieu de « naissance. Brahma pratiqua la plus austère dévotion pour produire « une seconde création; mais tous ses efforts furent inutiles. C'est alors « que des larmes de colère s'échappèrent de ses yeux, et de ces larmes « provinrent des serpents à grande crète et à chevelure épaisse, pleins « d'un venin pernicieux, ainsi que d'autres reptiles dont la nature était « composée de vents insalubres, et d'humeurs nuisibles telles que la bile « et d'autres. Stupéfait et honteux de cette création, Brahma expira. Alors « furent produits onze Rudras, pleurant de la pitié que leur inspirait son « désespoir furieux. Le souffle qui avait quitté le dieu devint leur être, et

« peut se prendre pour le souffle de la vie pénétrant l'univers. Enfin « Brahma fut ressuscité par Çiva, qu'il adora. »

### SLOKAS 125-130.

Le culte des fontaines est pratiqué parmi les Hindus depuis les âges les plus reculés. De nos jours encore on vénère, comme un sanctuaire et un lieu de pèlerinage, dans un enclos de muraille, la fontaine qui est la source de la Vitastà, au sud-est de la frontière de Kaçmír; elle porte le nom de Vernagh, Weir-Tirnagh, Vernak. (Voyez Ayîn Acbary, t. II, p. 161.) Près de celle-ci se trouve une autre fontaine qui est entourée des édifices sacrés.

Au nord-ouest de la frontière, dans le district de Lar, on révère avec une égale dévotion la source du petit Sind, qui tire son origine dans les montagnes du petit Tibet d'un lac, ou d'un réservoir d'eau, dans le voisinage de deux autres sources sacrées.

Mirza Hâider Doglat, régent de Kaçmîr vers le milieu du xvi siècle (1541-1551), parle d'une source qu'il placedans le district de Tirma, près de la ville de Kaçmîr, et de quelques autres sources chaudes qui, quoique le sol des environs soit sec pendant toute l'année, jaillissent des rochers au mois de mai; elles tarissent après un certain temps. Voyez Férichta, trad. du col. J. Briggs, t. IV, p. 446, cité par C. Ritter, t. III, p. 1132.

Abul Fazil fait mention d'une source qui est probablement la même et qui, selon lui, se trouve près de la ville de Bereng, dans une longue caverne. C'est un bassin d'eau qui a onze coudées carrées, et qui est à sec pendant onze mois de l'année; mais au mois de mai l'eau qui en sort forme deux fontaines. Elle se manifeste d'abord dans un coin du bassin, dans une ouverture qu'on appele Sondah Barari (सोट्या sódarabhara, ou साट्या sódarabhra? Bhara et Babhra sont des noms de Çiva). Quand celle-ci est remplie, une fontaine jaillit de la seconde ouverture nommée Sothreyohi (सोट्या sóderéça?) jusqu'à ce que l'eau remplisse tout le bassin et déborde; c'est alors qu'elle décroît peu à peu, et qu'elle tarit enfin entièrement. Ceci, pendant quinze jours, arrive régulièrement trois fois dans la journée, le matin, à midi, et le soir.

François Bernier visita, l'an 1663, cette fontaine merveilleuse qui est située à trois petites journées de Crînagar. Il demeura là pendant six jours et forma une théorie de ces phénomènes qu'il tâche d'expliquer par la localité, par l'effet combiné des rayons temporaires du soleil, du

froid intérieur de la terre et d'un bassin d'eau souterrain. Il vit sur le bord du réservoir un sanctuaire que visitent fréquemment les pèlerins, et qui est consacré à Brare (Bharu ou Babhru?); c'est pourquoi la fontaine est appelée Send Brary (सिन्धोगह, ou सिन्धोनहा Sindhobharu ou Sindhobhru?) (Voyage de François Bernier, t. II, p. 291-292; Amsterdam, 1723.) Le père Tiefenthaler, qui la vit près d'un siècle plus tard, explique presque de la même manière les phénomènes dont il s'agit, et la nomme Barari sindh (अगोस्सिन्धु, Bartssindhu?) Voyez Tiefenthaler publié par Bernoulli, t. I, p. 83.

Je crois devoir ajouter ici une autre description de la fontaine de Sindôbharu; elle est extraite du Dabistan, livre persan, qui jusqu'à présent est resté trop peu connu, quoiqu'il contienne peut-être les meilleurs renseignements que nous puissions tirer des sources persanes sur les religions de l'Inde telles qu'elles existaient dans ce pays au xvr siècle; il renserme aussi un grand nombre des traditions, tant historiques que fabuleuses, qui depuis bien longtemps ont cours parmi les peuples de l'Asie. Dans la vir section du Dabistan intitulée: sur les Châktians (Çaktyas), édit. de Calcutta, texte persan, p. 239, on lit ce qui suit:

وزعم هندوان آنست این هده تیرتها که در جهان است قایم مقدام هرتیرتهی از آن در کشمیر تیرتهی هست که با وجود آن تیرته کشمیر نیاز رفتی تیرتهای بلاد دیگر نباشد و تیرته عمل بررگوار را گویند مثلا پریاک که اکنون مشهور بالده آباد است شهاب الدین پور است و گنگا درلارسون وقس علی هده ودر کشمیر شکفتها بسیار است یکی از آن سندبراریست وگویند برهنی مرتاض بود از باستان در دره و کوی ساکی و در انجا بهرستاری ایرد متعال اشتغال داشت وسالی یک نوبت بگنگ شتافته غسل کردی چون بسی سالیان برین بگذشت گنگ با برهن گفت خسل کردی چون بسی سالیان برین بگذشت گنگ با برهن گفت کمد تو پیوسته این ماید راه می بیمای درین ره سپری از پرستش کادار باز می مان می بعد پیمان می با تو آنست که چون آفتاب

به برج ثور آید روزی سه مرتبه بآرام جای تو آیم از آن باز چوں نیر اعظم پرتو التغات بمرج ثور انگ ند از ان حوض که نردیك معبد اوست می جوشد سندبراری در درهٔ کوهی واقع شدة حوصى است مربع و در ركن شرقيش هاونيست سركشا و از ان هاون واز بعضي منافذ وسوراخ که در گوشهای حوض است آب ی جوشد هر چند نیك نظر کنی بن او یعنی هاون نا پدید است ودر وسط طرن شرق هفت سوراج است وآن را مسردم ڪشمير سيت ريشي نامند و در رکن شمالي منفذي هست ڪه آن را تهان بهوانی گویند و از آغاز تحویل خورشید عالم افروز ببرج ثور آب در ان ظاهر شود طریق جوشیدن آنکه آب نخست از هاون بر جوشد بعد از آن در سپت ریشی و سپت ریشی در هنوه سپت ركه گويند وآن نام بنات النعش است و از ان پس از تهان بهوانی تهان یعنی محل و بهوانی نام زن مهادیو است چون محس حوص پر میگردد واز پایها که دارد بالا آمده از هر آب بیرون ميرود وسناسيان وهندوان وديگر كه از شهرهای دور آمسده باشند خودرا در آن اندازند وگروهرا که گنجای نباشد از برون آب بر میدارند پس رو به تنزل نهد چنایجه ائسری از آب نماند ودرین ماه روزی سه نوبت صبع ودر نیمه روز ونماز عصرآب میجوشد چون اینهاه بگذره آب در و نبینند تا تحویل نیسر اعظم باز ہبرج ثور

(شعر) نئى كل شيء لد آية تدل على انت وأحدد Et la croyance des Hindus est celle-ci. Tous les tirths (lieux sacrés de pèlerinage) qui sont dans le mondé représentent le Hartirth (lieu de pèlerinage consacre à Hara). Parmi ces tirths il y en a un dans le Kaçmîr, qui est tellement célèbre qu'il dispense d'aller visiter les tirths des autres pays. On nomme tirth un lieu saint. Tel est prayaq (parti), qui est actuellement connu sous le nom d'Ilahabad, autrement dit Chihabuddin pour, et Gangadarlarsun, etc. etc. Et dans le Kaçmîr il y a beaucoup d'autres lieux merveilleux. Un de ceux-là est Sindabérari. Et ils disent qu'anciennement un Brahman dévot avait demeuré là dans un antre de la montagne, et qu'il s'y dévouait à l'adoration de Dieu. Une fois chaque année il allait se baigner dans le Gange. Après qu'il eut passé ainsi un grand nombre d'années, la Ganga lui dit : « Tu mesures ainsi toujours une longue route, et « négliges le culte de Dieu. Je prends cet engagement avec toi que, lorsque le c soleil entrera dans la constellation du Taureau, je viendrai trois sois par jour à « ta demeure. » Depuis ce temps, quand le grand astre visite la constellation du Taureau, la fontaine qui est près de sa demeure de dévotion s'élève en bouillonnant. Sindabérari devint célèbre parmi les antres des montagnes. C'est un bassin carré qui, dans sa paroi orientale, a une cavité de laquelle, ainsi que de plusieurs autres, jaillit l'eau. Quelque attentif qu'on soit à regarder, on n'en découvre pas le fond; et dans le côté du nord-est se trouvent sept cavités, que les gens de Kaçmir appellent Sipetréchi (सपुधि Saptarchi). Dans le côté du nord on voit une cavité, appelée Thanbhavani (दमस्त्रानी Damabhavani) 1. L'eau parait là quand le soleil qui éclaire le monde commence à entrer dans le signe du Taureau, et voici de quelle manière elle en jaillit : elle sort premièrement du puits profond, et ensuite du Sipetréchi, que les Hindus nomment aussi Sipetrékha (सप्रध्यः Saptarchayah, plur. de Saptarchi) dont la signification est Grande Ourse; elle jaillit enfin du Thanbhavani; than (dama) signifie « maison, » et Bhavani est l'épouse de Mahadev. Toute la capacité du puits étant remplie, l'eau monte au-dessus de la margelle, et déborde. Les Sanyassis et les autres Hindus qui viennent de plusieurs villes éloignées, se jettent dans le bassin, et lorsque, à cause de la foule, ils n'y trouvent plus de place, ils en emportent de l'eau. Ensuite l'eau diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus de trace. Dans ce mois l'eau bouillonne trois fois par jour, savoir: le matin, à midi et le soir. Après la fin de ce mois, il ne se voit plus d'eau, jusqu'à ce que le soleil entre de nouveau dans le signe du Taureau.

Vers ambe. Tout dans la nature annonce Dieu, et tout démontre qu'il n'y a que lui 2.

<sup>1</sup> Dama signifie, dans les Védas, une salle de sacrifice.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ge vers est tiré du livre arabe intitulé *Les Oiseaux et les Fleurs*, ouvragé composé par Azz-eddin Almocaddéci, publié avec une traduction et des notes, par M. Garcin de Tassv Voyez p. <sup>8</sup> du texte, 7 de la traduction; voyez aussi p. 131 des notes.

Abul Fazil désigne au pied des montagnes de Lar deux autres sources qu'il ne nomme pas et dont l'une est chaude, l'autre froide, quoiqu'elles ne soient séparées que par une distance de deux coudées; l'une et l'autre sout sacrées, et les Hindus fanatiques viennent se suicider sur leur bord, croyant monter au ciel.

Mirza Hâider, que nous avons déjà cité, nomme parmi les merveilles de Kaçmir un autre bassin d'eau chaude, long de soixante pieds, qui se trouve à Déosir (au sud-est de Çrinagar, non loin et au sud-ouest de Wyrnag¹). Cette source est sacrée, et le peuple va y chercher des oracles. (Ferichta, t. IV, pag. 447.) Quiconque veut savoir le sort d'une entreprise remplit une cruche de riz, bouche son ouverture, et l'enfonce dans l'eau. Si le riz est cuit quand le vase remonte, c'est un bon signe; dans le cas contraire, le signe est mauvais. La cruche reparaît ordininairement le même jour avec la réponse; quelquefois cependant elle se laisse attendre cinq jours, cinq semaines, cinq mois, même cinq ans, mais jamais plus longtemps.

Abul Fazil parle de la même source et de son oracle, qu'il place près du village de Déosir Berbala. C'est, dit-il, un bassin nommé Pehlunag, qui a vingt coudées carrées, et duquel sort une colonne d'eau. Auprès de ce bassin prophétique on voit le torrent de Wessy tomber avec le fracas du tonnerre du haut d'un rocher qui a deux cents coudées d'élévation. C'est du sommet de ce rocher que, pour trouver une mort méritoire, les victimes du fanatisme se précipitent avec la cataracte.

Une source profonde, entourée de temples de pierre, se trouve au nord du Çrinagar moderne, près du village de Gunher, dans le voisinage du lac d'Oular.

Non loin de ce lac, au N. O. de la ville de Kaçmir, Bernier visita une source « qui bouillonne doucement et qui, en s'élevant avec quelque impé« tuosité, et formant de petites bulles pleines d'air, amène à la superficie « un sable fin et délicat qui retourne de même qu'il est venu, l'eau s'ar« rétant un moment après cela sans bouillonner et sans amener de sable; « puis elle recommence de nouveau, et continue son mouvement par des « intervalles qui ne sont pas réglés. » (Voyez Bernier, t. II, p. 301.)

Plus près de Çrinagar, vers les bords du lac Dal, on trouve une source minérale salutaire, et une autre qui, pendant l'hiver, donne de l'eau bien chaude, et pendant l'été de l'eau bien froide.

<sup>1</sup> Voyez la carte annexée à la Vie de Ranjet Sung, par M. Th. Prinsep.

Sur plus d'une élévation on pourrait compter cent sources. Abul Fazil, sans en déterminer la situation, cite un village appelé Kehrou, auprès duquel, dit-il, se trouvent trois cent soixante sources sacrées et une mine de fer.

Le manque total de topographie dans le Râdjatarangint me laisse d'autant plus dans l'impossibilité de déterminer quelle est parmi tant de sources sacrées celle dont il s'agit dans le texte, que l'on ne connaît pas la situation de l'ancienne ville de Crinagar au temps de Djaloka.

SLOKA 137

# लोकालोकाद्रि

Lôkôlokôdri est un terme propre aux Buddhistes qui adoptent deux côtés d'une montagne, ou deux régions du monde, dont l'une est lumineuse ou blanche, l'autre ténébreuse ou noire. Je rassemblerai dans ma dissertation sur la religion de Kaçmir toutes les notions rélatives au Buddhisme qui se trouvent dans l'histoire de Kalhana.

## - तामस्याःकृत्तिका

Un autre manuscrit a तामन्य: कृतिका. En adoptant cette leçon, on pourrait déduire Kritika de कृतिन्, pure, pieux, avec le suffixe क, et traduire:

Nous sommes une communauté pieuse au milieu de ténèbres.

#### SLOKAS 141-144.

La liaison de ces quatre slokas entre eux constitue ce que les Hindus appellent kulakam, c'est-à-dire une liaison qui dévie de la construction ordinaire de vers. Je n'ai rien changé à l'ordre dans lequel le texte les place; mais dans la traduction j'ai trouvé nécessaire de mettre le sloka 144 de l'original immédiatement après le 140°.

SLOKA 145.

### साधयाम्यहं

Littéralement: j'achève, je conclus, ou, en latin: dixi, pour marquer la fin d'un discours. C'est ainsi que, dans le chant II de Savitré, sloka 32, Narada dit en partant:

साधियाय्याम्यहं तावत् सर्वेषाम् भद्रम् ऋस्तु वः।

M. Bopp traduit par ces mots: « Ich aber gehe jetzt; Heil sey euch allen! » c'est-à-dire: « Mais je m'en vais à présent; salut à vous tous! »

SLOKA 146.

# कृत्यादेवी

Krityûdêvî. Kritya est une déesse révérée et invoquée pour le succès d'un dessein magique, qui ordinairement a pour but le malheur et la destruction d'un ennemi.

SLOKA 150.

## कनकवाहिन्याः .

Kanakaváhinyáh, c'est-à-dire: « transportant de l'or. » Cette appellation, ou plutôt cette épithète d'une rivière, s'applique à toute rivière qui charrie de l'or, et n'est ici accompagnée d'aucun déterminatif qui puisse nous donner à connaître de quelle rivière il s'agit.

## कुण्ठतां

De tout temps des hommes portés à la contemplation religieuse ont fait des efforts presque incroyables pour se soustraire à la condition humaine, pour s'arracher à eux-mêmes, et pour atteindre un état de perfection indéfinissable. Dans ce but, ils se détachent du monde extérieur, ils amortissent, anéantissent en eux tout désir sensuel, et ne s'attachent qu'à une seule idée, celle de l'infini, ou de Dieu même; en un mot, ils suscitent en eux-mêmes une monomanie pieuse qui les plonge dans un abime d'abstractions. Ce sont les mystiques de toutes les religions, les Soufis des Mahométans, les Avadutas des Hindus. Ces derniers se dépouillent de toute activité, et se mettent dans un état de torpeur, d'apathie et d'insensibilité, semblable à celui du somnambulisme magnétique. Nous en avons vu, de nos jours, qu'on croyait exister sans prendre de nourriture; ils semblaient n'avoir des vivants que la respiration, et se laissaient pincer, piquer, blesser, sans témoigner la moindre sensibilité. Cet état est indiqué par le mot kundata, que nous aurions peut-être mieux traduit par « torpeur. »

SLOKA 151.

L'usage d'employer des danseuses et des chanteuses au culte des

dieux semble avoir été jadis particulier aux Bâuddhas; on n'en trouve, si je ne me trompe, aucune mention dans les plus anciens poëmes composés par des Brahmanes.

SLOKA 155.

## **ट्राप्रसादमात्रेण**

Le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta porte पात्रेपा, ce qui donnerait ce sens : « qui était un vase de faveur de Hara. »

## वेग्रवण:

Vâicravanah est un nom de Kuvêra, du dieu des richesses, de son père Viçrava. D'après les écrits buddhiques, ce dieu est le premier des quatre maharâdjas, qui, au-dessus de l'empire de trente-trois dieux, habitent la sixième région aux quatre côtés du mont Sumeru, dont Vâicravana occupe le côté septentrional. Voyez Traité sur le troisième monde des Buddhistes, par J. J. Schmidt, dans les Mémoires de l'Académie impériale des sciences de Pétersbourg, t. II, 1833, p. 33.

SLOKA 156.

## ग्क्यकान्

Guhyakan. Les Guhyakas sont une espèce de demi-dieux qui accompagnent Kuvèra.

## गुरुसेतुम्

Gura, traduit par solide, pourrait aussi se rapporter à un guru, ou maître spirituel quelconque, sinon à Vrihaspati même, le guru des dieux, et on traduirait: « le pont long du guru. »

SLOKA 159.

## यत्ते:

Les Yakchas, êtres mythologiques, soft nés des pieds de Brahma; d'après une autre version ils sont fils de Kaçyapa et de Khaçâ, fille de Dakcha.

Ce dernier est fils de Brahma, roi des Pradjapatis, ou des seigneurs des êtres; il est créateur lui-même. Son nom dérivé du verbe au dakcha,

croître, le désigne suffisamment, ainsi que toute sa progéniture, comme une personnification de la force productrice de la nature.

Les Yakchas se trouvent dans le cortége de Kuvêra, le dieu de la richesse, et ne paraissent dans notre histoire que comme architectes, ouvriers habiles. Kalidâsa a rendu intéressant, dans son poème de Mâgha dâta; un Yakcha qui, exilé par son maître, adresse des paroles pathétiques à un nuage en le chargeant d'un message pour sa femme dont il était séparé.

#### SLOKA 161.

Ce sloka nous rappelle le dogme fondamental de la religion des Hindus, selon lequel, au bout d'une série plus ou moins longue de transmigrations expiatoires, on parvient à l'état de pureté parfaite, et on obtient le bonheur de ne plus renaître.

Il nous rappelle aussi cet autre dogme indien qui enseigne aux Hindus que les mérites des descendants peuvent influer sur le sort des ancêtres, des hommes dans l'autre monde. Cette croyance, on le voit, s'accorde avec la croyance des chrétiens qui font des prières et des actes de piété pour les morts.

#### SLOKA 165.

La traduction ne peut pas rendre le double sens du mot sanskrit sarpa qui veut dire aller et serpent. Cette histoire de Damodara paraît être empruntée de celle de Nahucha, roi de Pratichthâna, qui a subi la même métamorphose. Par l'accomplissement de cent sacrifices du cheval, ce dernier prince ayant détrôné Indra dans le ciel, devait entrer en possession de tous les droits de ce dieu, et prétendait surtout se substituer à ceux qu'avait Indra sur Satchî, son épouse. Elle consentit à se rendre au vainqueur pourvu qu'il parût dans un équipage plus magnifique que celui de son premier époux. Nahucha se fit porter sur les épaules des brahmanes : que pouvait-il présenter de plus superbe? En effet il s'avançait déjà vers la déesse avec une impatience qu'il ne pouvait plus contenir : ce qui valut un grand coup de pied sur la tête au saint Agastya, qui, parmi les porteurs, ne marchait pas assez vite pour lui. « Sarpa, sarpa » (va, va), cria le roi; — « Sarpa, sarpa » (serpent, serpent), répondit le Muni, qui, offensé de ce mauvais traitement, fut vengé sur-le-champ par la métamorphose de l'offenseur en un serpent.

C'est pourquoi Nahucha est cité dans les Lois de Manu, lib. VII, sl. 41, parmi les rois qui se sont perdus par leur manque de sagesse; on serait peut-être tenté de dire par une faute:

Ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Brachmanes.

La syllabe brach détruit le vers de Virgile, mais la vérité n'y perd rien du tout.

### SLOKA 167.

J'ai pris séda pour le nom d'un pays. Les Mahométans disent que souvent Damodara se montre sous la forme d'un serpent, dans un terrain appelé Damodar-oder, près de la capitale; mais suivant un renseignement donné à Wilson, par des habitants de Kaçmîr, c'est dans un lac à sept cos, ou à cinq lieues à peu près, de Çrînagara, qu'on voit Damodara, ainsi métamorphosé encore aujourd'hui. (Voyez As. Res. t. XV, p. 23.)

#### SLOKA 168.

Je reviendrai sur ces trois rois tartares dans mon article relatif aux synchronismes de cette histoire avec celle d'autres peuples.

Des écrivains plus récents disent que Huchkapur est la ville moderne de Schecroh, ville assez considérable, et que Djuchkapur et Kanichkapur sont Dahimpur et Kansapur, deux villages insignifiants qui existaient à l'époque de Mahammed-Schah. As. Res. t. XV, p. 23.

#### SLOKA 170.

J'ai cru devoir traduire «Tchâitya,» joint à «Matha» collège, par « temple de Buddha. » Avec cette signification, selon le Dict. de Wilson, le mot « Tchâityam » est neutre; masculin, il signifie un arbre sacré. ficus indica.

### SLOKA 171.

## प्रबज्योर्जिततेज्ञसां

Dont la force s'accrost par la vie errante.

Ceci se rapporte peut-être à तीर्यक्त, Tîrthakara (voyez note du sloka 102), désignation des Djâinas, que Kalhana confond toujours avec

les Bauddhas, et qui dérive de Tirtha, signifiant « science sacrée, pu-« reté, » mais communément « place de pèlerinage, place sacrée qui n'est « jamais sans un étang, sans un fleuve, ou sans un bain pour s'y pu-« rifier; » Tirthakara est donc : faiseur de pèlerinages, faiseur d'ablutions, pèlerin. Je reviendrai sur ce sujet en traitant du buddhisme de Kaçmir.

SLOKAS 172, 173.

# परिनिर्वृते

Ce mot est substitué ici à प्रतिवृत, qui se trouve dans l'édit. de Calcutta comme dans le manuscrit n° 310, de la comp. des Indes, et qui pourrait se justifier. (Voyez la lettre de M. de Schlegel à M. H. H. Wilson, p. 147); mais j'ai du adopter l'explication donnée à M. Wilson par un prêtre birman, et selon laquelle nirviti, joint à pari, préfixe intensif, se rend par «émancipation», idée que les buddhistes expriment communément par nirvâna. On pourrait donc traduire aussi par ces mots: « depuis l'entrée du bienheureux Çakyasinha dans le nirvâna.»

L'édition de Calcutta a सहलोकधाती, ainsi que le manuscrit de la compagnie des Indes marqué 310; dans le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta on trouve महोलोकधाती. La véritable leçon m'a paru être प्रवासिकधाती, expression particulière aux Buddhistes dans leur système de cosmogonie, selon lequel a la production du monde périssable, ou du çavalókadhátu, provient de la région du second dhyâna, et s'accomplit ultérieurement par celle du premier dhyâna. Ces deux régions fournissent les conditions nécessaires à la production du monde des apparences, ou du troisième monde ainsi nommé, mais appartiennent

¹ Dans le commencement de l'Achtami vrata vidhana, ouvrage buddhique qui vient du Népal, ou lit: « Dans la période du Tathágata Çákya-sinha, dans le Bhadrakalpa, dans le « Lokadhátou nommé Sahá etc..., etc..; » suivent plusieurs noms de pays. (Voyex As. Res. t. XVI, p. 473.) D'après ce passage Sahá serait le nom d'une division de l'univers, dans la géographie buddhique; j'aurais donc pu et peut-être dû conserver la leçon de l'éditeur de Calcutta, si toutefois Sahá est correct.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les développements qu'exigerait ce sujet si compliqué sont trop étendus pour trouver place ici; on me permettra de renvoyer à l'ouvrage ci-dessus cité, et aux renseignements publiés sur le buddhisme non-seulement par M. Schmidt, mais aussi par MM. Abel-Rémusat, Klaproth, Hodgsou, Wilson, etc.

« elles-mêmes au deuxième monde. » (Voyez la Cosmogonie des buddhistes expliquée dans la traduction allemande de l'Histoire des Mongols orientaux, par J. J. Schmidt, p. 302, 303.) Parmi les significations que le Dictionnaire de Wilson attribue au mot dhâtu, j'ai choisi celle de « fond, » sans toutefois être complétement satisfait de cette interprétation.

Ce sloka est de la plus grande importance pour les synchronismes de l'histoire. J'ai traduit ततो par « alors », et comme les slokas 172 et 173 ne forment pas un yugalakam, ou ne passent pas l'un dans l'autre, j'ai rendu le च du dernier par « ensuite », sens qu'il peut avoir.

J'aurais désiré que cet endroit du texte ne laissat pas la moindre obscurité. Les 150 ans, écoulés depuis la mort de Buddha, se rapportent-ils aux trois rois Turuchkas, ou à Nagardjuna seulement? au commencement ou à la fin du règne d'un seul, ou de tous les rois, lesquels auraient pu régner simultanément dans différentes parties de l'empire? — Ces questions et quelques autres seront traitées avec les développements nécessaires dans ma dissertation sur les synchronismes de la chronique de Kaçmîr (tome II de cet ouvrage).

### SLOKA 173.

L'édition de Calcutta a षउईवानसंद्रायी; le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta, dont j'adopte la leçon, porte षउईद्वनसंद्रायी, et je traduis: «Il prit refuge dans le bois de six arhats,» ce qui semble se rapporter à la retraite de Nâgârdjuna du gouvernement; je ne crois pas devoir l'omettre dans la liste des rois de Kaçmîr, le texte disant expressement भूमीप्रवर्ग अवत् «Il fut souverain de ce pays.» Je reviendrai sur Nâgardjuna dans mon article sur les synchronismes.

सहत् सहत् , arhat, arhan, se traduit en tibétain, d'après M. Csoma de Kōrōs, par « dgra-b, tchompa », c'est-à-dire destructeur de l'ennemi, comme si le mot sanscrit était सहित्. Cette explication pourrait bien être simplement une étymologie philosophique et religieuse, comme le sont tant d'autres interprétations chez des peuples qui, depuis long-temps stationnaires, épuisent toute la sagacité de leur esprit dans des subtilités métaphysiques.

Arhan signifie le premier degré de perfection vers l'émancipation. On compte parmi les bodhisattvas dix différents degrés de perfection jusqu'au dernier, qui est la dignité d'un buddha ou d'un djina. Mais en général arhan est l'épithète que l'on donne à tout buddha, à tout saint, à tout homme pieux et savant.

M. Csoma, que je viens de cifer, n'a trouvé dans les livres tibétains, rien qui ait trait aux six arhats dont il est fait mention dans notre texte.

Les éclaircissements étendus donnés par M. J. J. Schmidt sur le buddhisme de l'Asie centrale nous fournissent bien les noms de six bodhisattvas qui jouissent d'une grande célébrité. Ainsi, dans l'extrait que ce savant nous donna du Mahâyâna sâtra savarna prabhâsa, les six bodhisattvas suivants se présentent comme interlocuteurs de Çâkyamuni, qui aimait à converser dans les bois : Akâsâ garbhi, Rutchira ketu, Saripatra, Akchayamati, Padmapani (le même que Aryâvalokitèçvara) et Ratnasikhi. (Voyez Mém. de l'Ac. imp. des sciences de S'-Pétersbourg, t. I, 3° livraison, 1830, pag. 243-245.) Mais sont-ce bien les six arhats auxquels Kalhana fait allusion dans le sloka dont il s'agit ? Peut-être l'expression de l'auteur n'a-t-elle trait qu'aux six degrés de perfection ou de sainteté auxquels parvint Nâgârdjuna.

### SLOKA 176

Le nom de Tchandra se trouve parmi les huit anciens grammairiens hindus cités par Colebrooke dans son Traité sur les langues sanskrite et prakrite (As. Res. tom. VII, p. 204).

Les titres de livres «vyákarana» et «upadésa» paraissent, parmi les buddhistes, être équivalents à ceux de «puranas» et «tantras». (Voyez le Mémoire de M. Hodgson dans les Transact. of the R. As. Soc. of Great Br. and Irel. vol. II, part. 1 et 2.)

## SLOKA 178.

# ते वादिनः पराजित्य वदेन निरिवलान् बुधानू

Ces argumentateurs, après avoir vaincu par la parole tous les savants.

On trouvera un accord parfait entre ces traits par lesquels Kalhana caractérise les buddhistes, et ceux par lesquels Strabon (lib. XV, p. marg. 719, ed. Amstelodami, 1763) distingue les Pramme des brahmanes: φιλοσόφοις τε τοῖς Βραχμᾶσιι ἀττιδιαροῦν Γαι Πράμνας ἐρισΓικούς τινας καὶ ἐλεγκτικούς τῶς δὰ Βραχμᾶσιας φυσιολογίαν καὶ ἀσθρονομίαν ἀσκεῖν, γελομείνους ὑπ ἐκείνων ὡς ἀλαζόνας καὶ ἀνοίτους. C'est-à-dire:

On parle encore d'une autre espèce de philosophes nommés Pramnes, et op-

posés aux brahmanes. Ce sont de grands disputeurs qui argumentent sur tout et qui se moquent des brahmanes, en les appelant des fanfarons et des inseasés, parce qu'ils s'occupent de physique et d'astronomie.

Ceci vient à l'appui de l'opinion de plusieurs savants, qui croient que les Prannes étaient des bouddhistes.

#### SLOKA 180.

Dârva et Abhisâra étaient sans doute des provinces limitrophes du Kaçmîr, et devaient être situées au sud de ce pays, puisque le froid y était moins sévère que dans le Kaçmîr même. Elles sont communément jointes ensemble, comme dans le passage du Mahabharat, cité par M. Lassen (*Pantop.*, pag. 18):

# ्दार्वाभिसारा दारदा: पुएउम्बेव सत्स्वश:॥

Des milliers de Dărvâbhisarâs, de Dâradas et de Pundras.

Dans mon esquisse géographique de l'ancien empire de Kaçmîr, je reviendrai sur les deux pays dont il est ici question

### SLOKA 192.

## वर्षषष्टिं सषण्मासै: षद्भिर्वषैर्विवर्जितां।

Littéralement: « Soixante ans, avec déduction de six ans et six mois » (ou cinquante-trois ans et six mois). Cette manière d'énoncer un nombre peut être amenée par le mètre du vers, mais Hérodote l'emploie aussi en prose. Il dit, par exemple: Ἄρξαντες τῆς ἀνω Αλυος ποταμῶ Ασιὰς ἐπὰ ἔτεα τριάκον | α καὶ ἐκαὶον δυῶν δίον | α. « Ils (les Mèdes) régnèrent « sur l'Asie, située au delà du fleuve Halys, depuis cent trente moins « deux ans » (c'est-à-dire cent vingt-huit ans ).

### SLOKA 194.

## वटेम्परः

Vațăçuara, seigneur du figuier indien, arbre consacré à Çiva, qui est souvent représenté assis dessous. C'est aussi la demeure commune des Sanyasis ou des Yôguis.

SEOKA 197.

## किमेर

Le nom même des Kinnaras, ot at, Kim nara, ou of gra, Kim puracha, qui signifie quelle espèce d'hommes! est une exclamation d'étonnement sur des êtres étranges. On leur donne une tête de cheval sur un corps humain. Ils sont nés des pieds de Brahma avec les Yakchas, les Pisatchas, etc.; ils passent aussi pour être fils de Kaçyapa et des filles de Dakcha; ils paraissent, en outre, comme musiciens et choristes du ciel, et forment une classe de demi-dieux dans le cortége de Kuvêra, qui s'appelle Kinnarêça, seigneur des Kinnaras. Sous ce dernier caractère, en leur supposant quelque chose de réel, ils pourraient être des montagnards de l'Inde septentrionale, siége de richesses mystérieuses et de créations merveilleuses. Leur tête de cheval a fait penser aux cavaliers tartares.

Kalidaça, dans son poème de Kumāra, parle des femmes des Kinnaras parcourant les montagnes de l'Himalâya (chant I, sl. 11):

# उद्देजयत्यङ्गुलिपार्त्तिभागान् मार्गे शिलोभूतिहमे ऽ पि यत्र। न दुर्वहृत्रोत्तिपयोथरार्त्ता भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्चमुख्य:॥११॥

11. Là, sur des chemins où la neige s'est pétrifiée, les femmes des Kinnaras à tête de cheval blessent leurs orteils et la plante de leurs pieds, sans interrompre leur marche lente, portant péniblement le poids de leurs flancs et de leurs seins.

Dans le sloka 14, elles sont représentées comme habitant les cavernes de l'Himalaya.

# यत्रांत्रुकाच्चेपविलिश्चितानां यरृष्क्या किम्पुरुषाङ्गनानां। रहीगृरुद्वारि विलम्बिविम्बास् तिस्किरिएयो जलदा भवन्ति॥ २४॥

14. Là, à la porte des cavernes, qui sont leurs demeures, les ombres prolongées des nuages deviennent des paravents pour les belles femmes pudiques des Kinnaras lorsqu'elles ont, suivant leur désir, rejeté leurs vêtements.

SLOKA 199.

Le mot gramana qui, d'après le Dictionnaire de Wilson, signifie un

dévot, un ascète en général, désigne certainement, dans ce sloka, un dévot buddhique. On peut supposer qu'au Kaçmir, au moins, ce titre ne se donnait qu'à un dévot de cette religion; ce qui rappelle les Samanaioi de Porphyre, et permet de les identifier entièrement avec les Buddhistes. Voyez Πορφυρεοῦ φιλοσόφου περὶ ἀποχῆς ἐμψύχων, lib. IV, \$ 17, pag. 355; ed. Holstenii, 1765.

SLOKAS 201, 202.

## नौयानोज्ज्वालनिम्नगं पत्तनं

Ville où se trouvait une rivière éclatante de Iumière par le mouvement des vaisseaux.

La situation de cette ville au bord d'une rivière me paraît exprimée par une seule épithète pittoresque d'une grande beauté, qui sera sentie par quiconque a jamais admiré l'effet d'un vaisseau au milieu des flots d'argent liquide que sa marche rapide a soulevés. La langue sanscrite possède par excellence ces trésors d'épithètes, si j'ose m'exprimer ainsi. L'épithète velivolum, attribuée par Virgile à la mer (Æn. I, 224), est moins riche que celle dont se sert Kalhana pour désigner une simple rivière.

### SLOKA 206.

J'ai substitué पूर्वमाकालितो du manuscrit de la Société asiatique de Calcutta à पूर्वमाकाणितो de l'édition de Calcutta.

### नूप्र

Núpura signifie proprement des anneaux que les femmes indiennes portent aux doigts de leurs pieds. D'autres anneaux ou cercles, souvent massifs, soit d'or, soit d'argent, leur entourent la cheville du pied.

Une comparaison qui peut nous paraître étrange, mais dont les poētes hindus se servent si fréquemment qu'on la croirait de rigueur pour eux, est celle du retentissement que causent les ornements des pieds comparé avec le bruit que font les cygnes en marchant. Parmi un grand nombre de passages que je pourrais citer, je choisis le 102° sloka des आदित्सक्लोका: Âdirasaslokâh (Sententiæ eroticæ principales) de Kalidasa:

नितान्तलाचारसरागलोस्तिर्नितम्बिनीनां चरपौः सुनूपुरैः।

# पदे पदे हंसहतानुकारिभिर्जनस्य चित्तं क्रियते समन्मद्यं ॥

Les belles (xallingue) enivrent d'amour tous les cœurs par leurs pieds qui sont très-colorés du rouge éclatant de la laque liquide, et dont les ornements produisent à chaque pas, un retentissement qui imite le bruit des cygnos.

### SLOKAS 215, 216.

Ayant, par quelques bonnes actions de sa vie antérieure, acquis le bonheur de vous voir, etc. etc.

On remarquera la beauté de l'allocution du jeune brahmane aux deux belles étrangères. La croyance d'une existence antérieure lui a prêté une flatterie délicate qui, pour nous, doit avoir un mérite de plus, celui de la nouveauté. Les Hindus en font un fréquent usage dans leur poésie, et j'espère ne pas déplaire au lecteur en transcrivant, du poème que je viens de citer, le 3° sloka, dont la pensée vient de la même source. C'est un dialogue entre un époux qui part, et sa femme:

स्मर्त्तव्या वयं रुतुसुन्दरमुखि प्रस्तावतो ऽपि त्वया स्योदवं यदि नाष्य दास्यित विधिजीतिस्मरत्वं मम । एकस्मिन्निक् चन्मिन का सुभगे जातिस्मरत्वं तव प्राणाः पान्य त्वयैव चलिताः काद्यापि जन्मेकता ॥

### L'ÉPOUX parle :

O toi dont la beauté égale celle de la lune, soyons présents à ton souvenir; que le moment propice ne t'en manque jamais!

#### L'ÉPOUSE.

Ce sera, mon seigneur, quand Brahma me donnera le souvenir de ma naissance antérieure.

#### L'ÉPOUX.

Pourquoi, ô bienheureuse! dans cette vie, le souvenir de ta naissance antérieure?

#### L'ÉPOUSE.

Mon ame, ô voyageur! part avec toi; que devient donc, même aujourd'hui, ma seule existence?

#### SLOKA 218

## विद्याधोन्द्राये

Les Vidyadharas forment une classe particulière de demi-dieux, ou de génies qui voyagent dans les airs. (Wils. Dict.)

#### SLOKA 220.

La fête ou procession du mois djesta (mai ou juin), faite ici par des nâgas, est commune aux brahmanes et aux buddhistes. Nous lisons dans le Foë-kouë-ki ou Relation des royaumes bouddhiques, p. 18 et 20, que dans la ville de Khotan, une de celles de la Tartarie où le buddhisme paraît avoir été établi le plus tôt et pratiqué avec la plus grande magnificence, la procession des images, dans le v° siècle de notre ère, commençait le 4 juin et se continuait jusqu'au 18; ce qui s'accorde avec notre texte.

#### तत्त्वकस्य

Takchaka, fils de Kadru, épouse de Kaçyapa, et frère de Sècha, est un des principaux serpents à plusieurs têtes. Ce nom désigne aussi l'artiste divin, Viçvakarman, et en général il signifie charpentier. (Wils. Dict.)

#### SLOKA 225.

### यसनाशनः

Ce mot signifie littéralement « nourri de vent, » ou « de soupir, » et, par extension, « serpent, » parce qu'on croit que l'air suffit pour la nourriture de ce reptile. Ainsi Çrî Çilhana, auteur moral très-célèbre, dans son ufinants Çantiçatakam ou Centurie des slokas pour la tranquillité de l'âme (sl. 12, éd. du râdja Kâli Kichen.), s'exprime en ces termes:

## याज्ञाश्रृन्यमयद्गलभ्यमशनं वायुः कृतो वेधसा व्यालानां

Par la merci de Brahma le vent devient la nourriture des serpents sans aucune demande, ni aucun effort de leur part.

## SLOKAS 226, 229, 230.

Ces slokas sont l'expression d'une noblesse et d'une fierté d'âme que nous ne sommes pas accoutumés à supposer aux Hindus. Le beau précepte de tenir secrètes ses douleurs intérieures contraste singulièrement avec cette sensiblerie qui est, parmi nous, le caractère affiché de toute une école : ses élèves croient ne pas pouvoir se plaindre assez souvent et assez hautement, non-seulement des malheurs réels dont, comme hommes, ils pourraient avoir leur part, mais des douleurs imaginaires que, pour la plupart, ils se fatiguent à provoquer en eux-mêmes, et à faire croire aux autres. Kalhana a-t-il des peines? il veut « qu'elles vieil-« lissent dans l'intérieur de son âme, et qu'enfin le feu du bûcher les con-« sume. » Je ne résiste pas au plaisir de faire remarquer l'accord, qui existe à cet égard, entre Pindare (Fragm. t. II, 2° part., p. 649; édit. Bækh.) et le fils de Tchampaka, accord que l'on trouverait parfait sans une petite nuance qui appartient à la nature plus expansive d'un Grec :

Αλλοτρίοισι μή προφαίνει», τίς Φέρεται Μόχδος άμμιν τοῦτό γε τοι έρεω, Καλών μέν ὧν μοῖράν τε τερπνών ἐς μέσον χρή παντὶ λαῷ Δεικνόναι εἰ δέ τις ἀνθρώποισι Θεόσδοτος άτλατα κακότας Προστόχη, ταύταν σκέτει κρόπτοιν ἔοικε.

On ne doit point révéler aux autres la peine qui nous afflige. Je t'y exhorte bien; quand des choses belles et agréables te tombent en partage, ce sont elles qu'il faut montrer au milieu du peuple; mais s'il survient une grave affliction, envoyée par Dieu aux hommes, il convient de la cacher dans les ténèbres.

#### SLOKAS 234 RT 235.

Je ne trouve, dans le livre IV des Lois de Manu, que le sloka 27 qui ait quelque rapport à l'abstinence forcée des nâgas dont il est question ici.

# नानिष्ट्वा नवशस्त्रेष्ट्या पशुना चाग्निमान् दिजः। नवाबमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविष्ः॥

Le brahmane qui entretient un seu consacré, et qui désire vivre de longues années, ne doit pas manger du riz nouveau ni de la viande, avant d'avoir offert les prémices de la récolte et sacrissé un animal.

Trad. de M. Loiseleur Deslongchamps.

SLOKAS. 247 ET 248.

Quand de belles femmes marchent ou courent, les poètes hindus se

plaisent à écouter le retentissement de leurs ornements, et à signaler le dérangement qui a lieu dans leur vêtement d'autant plus facilement que ce vêtement n'est attaché par aucune épingle ou agrafe, mais tient à leur corps simplement au moyen d'un repli ou d'un nœud. Nous en avons un exemple remarquable dans le passage suivant, qui est extrait de l'hymne déjà cité, de Çağkarâtcharya à Pârvatî;

नां वर्षीयासं नयनवित्सं नर्मसु चउं तवा पांगालोको पतितमनुधावन्ति शतशः। गलदेणीबंधाः कुचकलसवित्रस्तसिचया स्टात् त्रधात् कांच्यो विगलितदृकूला युवतयः॥ १३॥

Le vieillard accablé par l'âge, aux yeux desséchés et mort aux plaisirs, quand un de tes regards de côté tombe sur lui, est poursuivi à la course par cent jeunes femmes dont l'empressement confus est tel que les bandeaux de leurs cheveux tressés tombent, le voile de leurs seins élevés s'envole, et leur ceinture de toile fine se détache en glissant.

SLOKA 244.

## महात्

Ce mot paraît être ici pour चिरात्, abl. employé comme un adverbe relatif à Kâlas, nom. du sloka.

SLOKA 249.

Une empreinte dorée de la main.

Ceci paraît avoir trait à l'ancien usage selon lequel l'empreinte d'une main équivalait à un serment, usage qui existe encore aujourd'hui parmi les Mysoréens (voyez l'Histoire des Anglais dans l'Inde, par Orme, t. I, pag. 348, citée par le col. Wilks dans son Histoire du Mâisur, t. I, p. 325) et qui nous explique d'autant mieux comment cette empreinte pouvait attirer l'attention et réveiller l'ancienne passion du roi Nara.

SLOKA 251.

## उन्मत्तमनः करणवारणं

Littéralemement: « l'éléphant de l'esprit furieux. » C'est bien là l'image

commune dont les Hindus se servent pour représenter le désir effréné. Ainsi Çrî Çilhana dit (sloka 21 du Canticatakam, cité):

> यदासौ दुर्वारः प्रसरित मदिश्वत्तकिरणस्तदा तस्योद्यामप्रसर्गसम्हेर्व्यवसितैः।

वा तदेवीलानं वा सनिजनुलाचारनिगउः

क्र सालञ्जारञ्जुः क्र विनयकटोराङ्कुशमपि ॥

Quand l'esprit intempéré, semblable à un éléphant furieux, s'échappe, devenu indomptable, il est emporté par les efforts que la passion suscite; où est alors le poteau de la fermeté? où est la chaîne de fer de la règle de conduite de sa famille? où est le lien de la pudeur? où est enfin le crochet sévère de la modestie?

On voit que tout se rapporte à un éléphant : le poteau auquel on a coutume de l'attacher, la chaîne de fer, et d'autres liens des pieds et du cou, et l'aiguillon ou crochet de fer par lequel le conducteur le régit, auxquels répondent, dans la comparaison, la fermeté, la règle de conduite de la famille, la pudeur et la modestie.

#### SLOKA 153.

Ce sloka prouverait que les Hindus avaient, on ne saurait dire depuis quelle époque, une idée, confuse peut-être, de l'action de la lune sur la mer. Ainsi dans le Ragha-vansa (XVII, sl. 271):

## प्रवृद्धी हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः।

La lune parvenue à sa plénitude décroît, l'océan suit en même temps la même loi.

L'auteur du Gitagovinda (XI, 22, sl. 24, p. 48, ed. Lassen) emploie cette comparaison dont, je crois, jamais poête occidental n'a fait usage, pour exprimer l'effet que la vue de l'objet aimé produit sur l'amant passionné.

# राधावदनविलोकनविकशितविविधविकारविभङ्गं। जलनिधिमिव विधुमण्डलदर्शनतर्रिततुङ्गतरङ्गं॥

Radha, dit-il, vit Hari qui était agité par les émotions diverses manifestées à l'aspect du visage de Radha, de même que l'océan se balance en vagues élevées à la vue du disque de la lune.

SLOKAS 261-262.

## चक्रधाः, चक्रि

Tchakradhara, tchakri, signifient « ayant un disque » et « serpent, » ici « chef de serpents. » C'est pourquoi notre auteur se plaît à désigner sous le même nom Suçrava et Vichnu, et à unir dans la même comparaison la mort des Kaçmîriens causée par l'un, et celle de Madhû et de Kâitabha causée par l'autre.

Ces derniers étaient deux Danavas qui, fiers de leur force et de leur courage, demandèrent à combattre Vichnu, sous lequel ils succombèrent. Comme Kalhana fait mention de la moelle de ces démons, nous citerons textuellement le passage du Harwansa qui éclaircira ce sloka de notre texte en donnant l'étymologie d'un nom de la terre.

तो क्तावापुतो तोथ वपुर्श्वामेकतां गतो।

मेक्षे मुमुचतुर्दैत्यो मध्यमानौ जलार्मिभिः॥ ३६॥

मेक्सा तस्त्रलं व्याप्रं ताभ्यामन्तर्दथे।

नारायनम्म भगवानसृजत् स पुनः प्रजाः॥ ३६॥
दैत्ययोर्भेक्सान्कमा मेक्षिनीति परिप्रुता।

प्रभावात् पट्यमाभस्य शासती जगती कृता॥ ४०॥

Малисс. de M. B. Barnouf, fol. 126 aa, b.

### LA TERRE parle:

Après leur mort, leurs deux corps, plongés dans l'eau, n'en formèrent plus qu'un, et battus par les flots, rendirent une espèce de moelle. L'eau s'engraissant de cette moelle, disparut et le divin Narayana put alors créer les êtres. Ainsi inondée et couverte de la moelle (médas) de ces Daityas, j'ai reçu le nom de Médini, et par la puissance de Vichnu, je suis devenue l'éternelle Djagati.

Trad. de M. Langlois, t. I, p. 241.

Dans un autre endroit :

मधुमेरोऽम्बुपूर्णा च पृथिवी समरृक्षत । यमरेव चनाने च रक्तांत्रुकनिवासिनी ॥ ५२ ॥

# मेदिनीति एष शब्दस्य लब्धः पृथ्व्या नरोत्तम । नामास्सरुसेण धरण्याः संप्रतिष्ठितं ॥ ५३ ॥

Man. de M. E. Burnouf, fol. 485 b.

La terre fut toute couverte de la moelle de Madhu, et parut semblable à une femme qui se pare dans l'automne d'un vêtement rouge. Cette circonstance a fait donner à la terre le surnom de Médini, surnom que des milliers d'Asouças lui ont imposé.

Trad. de M. Langlois, t. II, p. 344.

La mort de Madhu et de Kâitabha est aussi racontée d'une manière remarquable sous plus d'un rapport dans le premier chapitre du Tchandipat, poème qui est aussi nommé Saptaçati, parce qu'il contient sept cents slokas, et qui fait partie du Marcandéya purana. (Voyes la traduction anglaise de cet ouvrage par Kavali Vankata, Ramasvâmi, p. 5 etc. 1823.) Le texte sanscrit de ce poème a été publié sous le titre de Devimahatmyam, avec une traduction latine, par M. Louis Poley, 1831. Voici comment s'exprime le poète (chant I, sl. 49-52, p. 6):

योगनिद्रां यदा विक्तुर्जगत्येकार्णवीकृते।

ग्रास्तीर्य शेषमभजत् कल्पाने भगवान् प्रभुः॥ ४८॥
तदा दावसुरी चोरी विद्याती मधुकेटभी।
विक्तुकर्णमलोद्गृती रूनुं ब्रह्माणमुखती॥ ५०॥
स नाभिकमले विक्तोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः।
द्यु तावसुरी चोसी प्रसुप्तं च जनार्द्रनं॥ ५९॥
तुष्टाव योगनिद्रां तामकासद्व्यस्थितः।
विवाधनार्थाय द्रेर्स्ट्रिनिजकृताल्यां॥ ५२॥

- 49. Lorsque, à la fin du Kalpa et tandis que le monde était transformé en un seul océan, Vichnu, l'adorable seigneur, après avoir étendu le serpent Sécha pour sa couche, célébrait la yôganidra (la léthargie de la méditation).
- 50. Alors deux formidables Asuras, appelés Madhu et Kaïtabha, nés de l'ordure de l'oreille de Vichnu, s'apprétèrent à tuer Brahma.
  - 51. Brahma, le seigneur des êtres, qui était dans le lotus de l'ombilic de

Vichnu, vit ces deux terribles Asuras, ainsi que le Dieu adoré par les hommes, qui sommeillait,

52. Et, attachant son âme à un seul objet, pour éveiller Hari, il invoqua la yôganidrâ (la léthargie de la méditation), qui demeurait dans les yeux de Hari.

Alors suit, en quinze slokas, l'invocation sublime que Brahma adresse à la déesse Yôganidra, personnification ingénieuse de l'abstraction parfaite de l'esprit. A la voix de ce dieu elle s'émeut:

नेत्रास्यनासिकाबादुद्ध्येभ्यस्तथोर्सः।
निर्गम्य दर्शने तस्यौ ब्रह्माणो उव्यक्तजन्मनः॥ ६६॥
उत्तस्यो च जगबाधस्तथा मुक्तो जनाईनः।
रकाणिव हि शयनात् ततः स दरशे च तौ॥ ७०॥
मधुकेटभौ दुरासम्भावतिवीर्यपराक्रमौ।
क्रोधरक्तेचणाबन्तुं ब्रह्माणं जनितीयमौ॥ ७९॥
समुत्याय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः।
पञ्चवर्षसङ्ख्राणि बादुपहरणी विभुः॥ ७२॥

- 69. Sortie de la poitrine, du cœur, des bras, du visage, du nez et des yeux, elle se présenta devant Brahma, dont la naissance est mystérieuse,
- 70. Et, délivré d'elle, le dieu adoré par les hommes, le dominateur du monde, se leva de sa couche qui n'était qu'un seul océan, et aperçut les deux Asuras
- 71. Madhu et Kaitabha, qui, mus par une intention perverse, donés d'une force excessive, les yeux rouges de colère, s'étaient apprêtés à dévorer Brahma.
- 72. S'étant dressé alors, le bienheureux Hari, agitant ses bras, lutta pendant cinq mille ans avec eux.

Enfin ils se confessent vaincus et disent :

प्रीतो स्वस्तव युद्धेन स्नाध्यस्त्वन्मृत्युरावयोः। स्नावां जिल् न यत्रोवीं सिललेन परिप्रुता ॥ ९६ ॥ तथेत्युत्का भगवता शंखचक्रगदाभृता। कृत्वा चक्रेण वे छिन्ने जचने शिर्सी तयोः॥ ९९ ॥ 76. Nous sommes gratifiés par ton combat. Que la mort, de ta main, nous soit glorieuse à tous deux. Ne nous tue pas là où la terre est inondée de l'océan.

77. Ainsi soit-il, dit le dieu bienheureux, armé de la massue, du disque et du çağkha; et de son disque il leur coupa les têtes sur sa cuisse.

### SLOKA 264.

Le yôdjana est une mesure variable qui est évaluée à 4 ½, à 5, et à 9 milles anglais, ou 3 lieues environ. Le yôdjana est égal à 4 krosas, ou kos, qui varient aussi, et qui sont ordinairement de 8,000 coudées ou de 12,000 pieds (Wilson, Dictionnaire.) D'après les tables publiées par M. James Prinsep, secrétaire de la Société asiatique de Calcutta, le kos est égal à 2 milles ¼ anglais. On le prend généralement pour 2 milles anglais. Le Yôdjana s'estime approximativement à 10 milles anglais. (Voyez Useful Tables, part. I, p. 87.)

SLOKA 267.

# दूरगिरी

Dûregirân. J'ai traduit: « sur une montagne éloignée; » mais dâragiri pourrait être un nom propre. En effet, le récit des auteurs mahométans, tel que le cite Wilson (As. Res. XV, 27) pourrait le faire croire.

SLOKA 270.

# ं उपचक्रधरं

Ce lac blanc couvert d'oies rougeatres.

J'ai fait accorder upatchakradharam avec sarah « lac; » l'enjambement des deux demi-slokas ne devait pas m'en empêcher. Quant aux oies rougeatres, qui répondent à upatchacra, je ne puis que renvoyer à ma note sur le sloka 35 de ce livre. Wilson, d'après les auteurs persans, fait de ce mot un nom propre, qui a été changé en Tchakder, par l'auteur du Wakiat-i-Cachmir, et qui s'applique à un lieu dont on fixe la situation près de Mabrah. Quelques détails topographiques sont donnés à cet égard, dans la note de Wilson, d'après Narayana-Cul et Abulfazil (As. Res. loco citato); mais j'ai cru devoir conserver dans ma traduction lé sens littéral du texte.

## अ.०४. २७४. गन्धर्वनगरोपमां

Semblable à la ville des ombres.

Gandharva ne signifie pas seulement « danseur et musicien du ciel, » mais aussi « âme après la mort, avant que la créature renaisse sous une « autre forme : » ce qui s'accorde presque avec nos idées des esprits. (Wilson, Dict.)

SLOKA 279.

# **मुधास्**तिकलामीिलं

Le Dieu dont la tête porte le croissant de la lune qui produit le nectar.

D'après la fiction des Hindus, la pleine lune est remplie du nectar que boivent les dieux, et elle décroît à mesure qu'ils la vident. Urvasi, la nymphe du ciel, qui doit en savoir quelque chose, dit, dans le drame de Vikramôrvasí (éd. Calc. p. 9): चन्त्र अप्तियित « le nectar vient de la « lune. » C'est là que Garuda, le puissant oiseau, alla le chercher, et que pour s'en assurer la possession, il tâcha de saisir et de cacher sous ses ailes toute la lune, qui était gardée par Indra. Voyez, sur ce mythe, l'Astíka-sauparnaparva du Mahabharat, t. I, p. 52, éd. Calc.

SLOKA 282.

#### श्राप्तप्त

Assis dans l'attitude de la dévotion.

La superstition des Orientaux les a toujours portés à inventer des attitudes particulières pour accomplir les actes de dévotion. On en énumère jusqu'à quatre-vingt-quatre.

# त्राहरोहो सदेहो ऽसी लोकान्

Il monta avec son propre corps aux régions du Dieu.

Comme l'usage des Hindus a toujours été de brûler les morts, je croirais que l'expression de « monter au ciel avec son propre corps » s'applique à ceux qui dérobent leur mort aux yeux du monde, en allant mourir seuls ou entousés de leurs amis et serviteurs les plus fidèles, parmi les neiges du Himalâya. C'est ainsi que Yudhichthira, en se di-

rigeant vers le nord, disparut dans la solitude de ces monts couverts de glaces éternelles. Le sloka 31 du livre VI des Lois de Manu paraît avoir trait à cette coutume, ainsi recommandée par le législateur:

# श्रपग्जितां वास्थाय ब्रजेिद्शमजिलगः। श्रानिपाताच्छीग्स्य युक्तो वार्यनिलाशनः॥ ३१॥

C'est-à-dire: Qu'il marche sans cesse en ligne droite vers la région invincible du nord-est, ne vivant que d'eau et d'air, jusqu'à ce que son corps soit dissous, et son âme unie à la divinité.

### SLOKA 284.

Le second demi-sloka rappelle la sentence suivante de l'Hitopadèça (pag. 18, édit. de Calc. 1830):

# कीटोपि सुमनःसङ्गादारोहित सतां शिरः। ऋशापि याति देवलं महद्भिःसुप्रतिष्ठितः॥

Rosen, dans ses racines sanskrites, monument précieux d'une érudition si bien dirigée, et arrêtée si tôt, dans son plus beau développement, par la mort prématurée de ce vrai savant; Rosen, en voulant, d'après le conseil de M. Bopp, conserver la signification originaire de pratichthita, traduit ce mot (p. 22) par bene calcatus. Wilkins, William Jones, Wilson, Vans Kennedi, de Bohlen, donnent à ce mot exclusivement le sens de « consacré, » sens qu'il a, en effet, ordinairement. Mais en nous rappelant que tant de traces du pied, soit d'une divinité, soit de Buddha, ou d'autres saints, sont révèrées sur des pierres, dans l'Asie orientale (voyez On Buddha and the Phrabat, by captain James Low, Transact. R. As. Soc. tom. III, part. 1, pag. 57), nous trouverons l'interprétation des uns suffisamment justifiée, sans qu'il faille rejeter absolument celle des autres.

Toute la sentence de l'Hitopadèça précitée peut se rendre par ces « mots : « Un reptile même, attaché à une fleur, monte sur la tête des « hommes vertueux ; une pierre même, bien empreinte de la marque des « pieds de grands saints, obtient des honneurs divins. »

Je justifierai ce sens par un sloka du *Mêghadûta*, poeme de Kalîdâsa. Le Yakcha dit au nuage messager (sloka 57):

# तत्र व्यक्तं रृषदि चर्णान्यासमर्देन्द्रमीले। शस्त्रत् सिदैहेपचितवलिं भक्तिनम्रः परीयाः॥५९॥

Là, t'étant respectueusement incliné, tourne autour de la trace du pied de celui qui porte le croissant de la lune sur sa tête, trace empreinte sur la pierre que les Siddhas révèrent par des sacrifices éternels.

### SLOKA 286.

Utpalâkcha pourrait, d'après Wilson (Asiatic Res. XV, 27), être le même que Puchkarâkcha, en tant que l'un et l'autre nom signifie ayant des yeux de lotus. Parmi les princes qui s'étaient confédérés contre Tchandragupta, le drame intitulé Mudra Rakchasa désigne Puchkarâkcha comme roi de Kaçmîr. La chronologie de Kalhana, qui place Utpalâkcha entre l'an 892 et l'an 862 avant notre ère, ne nous permet d'en faire, ni un contemporain de ce Tchandragupta qui, d'après les Hindus, a vécu 1502 ans avant l'ère chrétienne, ni un contemporain de ce Sandracottus qui fut en relation avec Séleucus, l'an 312 avant Jésus-Christ.

SLOKA 292.

## वेताल

Vétala est un compagnon de Çiva, et aussi un démon, un spectre, qui se tient dans les cimetières et anime des cadavres. (Wilson's Dict.) Ce personnage fictif paraît appartenir à un culte anti-brahmanique des Hindus. Il est l'objet d'une vénération populaire très-répandue, notamment dans le Dekhan. Là il n'a ni image ni temple; mais il est vénéré en plein air, communément sous l'ombre d'un grand arbre, et réprésenté par une pierre pyramidale ou triangulaire placée au milieu d'un cercle d'autres pierres dont le nombre est souvent de douze : ce qui paraît avoir trait aux douze mois, et se rattacher à Çiva et aux onze Rudras, ou aux douze Adityas.

Vétâla est invoqué souvent dans une maladie; il reçoit des vœux dont on s'acquitte après la guérison, et un coq pour offrande, la même que les Grecs faisaient à Esculape. Toute personne peut, sans l'assistance d'un prêtre, s'adresser à cette espèce de divinité.

Vétâla est aussi un démon dont une personne peut être possédée,

et qui, dans ce cas, doit être chassé ou rendu propice par certaines cérémonies et paroles magiques.

Quelquesois, dit-on, il est représenté sous les traits d'une figure humaine à deux bras. On le voit alors placé dans un temple, où il-devient une des divinités rustiques. (The Journ. of the R. As. Soc. of. Great Britain and Ireland; n° IX, August, 1838.)

SLOKAS 294 ET 298.

# सिंह्ल — लङ्क

Simhala et Lagha sont les principaux noms de l'île de Ceylan, dans les écrits indiens. Le premier de ces deux noms, qui signifie a île des lions et qui est commun aux Chinois, se rapporte à la tradition selon laquelle Vidjays, rejeton de la famille royale de Kalinga, et petit-fils d'une princesse qui avait eu pour époux un sinha ou lion, donna à l'île, après l'avoir conquise, un nom rappelant cette origine. Cette conquête est placée 543 ans avant notre ère, et serait donc postérieure, d'un siècle à peu près, à l'expédition que Mihirakula fit, dans le vir siècle avant J. C., selon la chronologie de Kaçmir. Il paraîtra plus probable que la fable relative à l'origine de Vidjaya ait été suggérée par le nom que l'île portait déjà.

Lagka, l'autre nom de l'île, est plus classique. C'est par Lagka que passait jadis le premier méridien à partir duquel on comptait les longitudes des lieux. Lagka désigne à proprement parler la capitale de l'île et de la résidence de Râvana, tyran dont le nom figure souvent dans les récits mythologiques.

Le sloka 298 fait allusion à l'expédition de Ramatchandra contre Râvana, qui lui avait enlevé Sità, son épouse. (Voyez le Ramayana.) D'après d'anciennes traditions, l'île fut jadis habitée par des Rakchasas, des Nagas et des démons. J'y reviendrai dans mes dissertations.

Cette île a été considérée par les anciens comme une des plus grandes du monde, et, probablement, on l'a souvent confondue avec le groupe des îles nombreuses qui l'avoisinent. Cette confusion est, sans doute, la cause des différences notables que présentent entre eux les renseignements qui nous sont donnés sur sa situation et sur son étendue.

Il est étonnant qu'on ne l'ait jamais appelée se des éléphants, quoiqu'elle ait toujours passé pour produire les plus grands, les plus forts et les plus courageux de ces animaux; Denys le Périégète, voulant la qualifier, dit (v. 593):

Μητέρα Ταπροδάνην Ασιηγενέων ελεφάνεων. Taprobane, la mère des éléphants asiatiques.

Taprobane, est le nom sous lequel cette île a été connue des Grecs et des Latins dans le 1v' siècle avant notre ère. D'après une notice récente, qui a été puisée dans les Annales de Ceylan, ce nom était pris d'un distriet maritime de l'île, appelé Tambapanni en pali, et त्रपाणि tamrapani en sanskrit, c'est-à-dire main de cuivre à cause de la couleur de cuivre qui souilla les mains de Vidjaya et de ses sept cents compagnons, quand, après leur débarquement à Ceylan, épuisés par le mal de mer, ils pressèrent le sol de leurs bras en s'asseyant. (V. Epitoms of the history of Ceylon, by the hon. George Turnour esq. p. 50.)

Cette étymologie n'est pas moins sabuleuse que celle de Simhala. Nous ne saurions dire lequel des trois noms cités est le plus ancien. Tambapanni peut aussi être maquif Tâmraparnî, nom d'une rivière de l'Inde méridionale (As. Res. VIII, 335), que nous trouvons dans un passage du Raghuvansa (chant IV, sl. 49-50). Je le citerai textuellement, non-seulement par rapport au nom de Taprobané, mais aussi à cause de l'ancienneté de l'établissement des Pandus dans le sud de l'Inde, dont j'aurai à traiter dans mes dissertations:

दिशि मन्दायते तेजो दित्तणस्या खोर्षि। तस्यामेव खो: पाएउदा: प्रतापं न विषेहिरे॥ १६८ ॥ ताब्रपणींसमेतस्य मुक्तासारं महोद्धे:। ते निपत्य दृदुस्तस्मे यश: स्वमिव संचितं॥ ५०॥

49. Dans la région méridionale, la force du soleil se tempère hien; mais es Pandus n'y supportèrent pas la puissance de Raghu.

50. Prosternés, ils lui livrèrent leur gloire, comme un choix de perles ramassées là où Tâmraparnî se confond avec l'océan.

La mention des perles, dans cette comparaison, semble indiquer Ceylan, dont les eaux seules, dans les Indes, sont célèbres pour la pêche des perles.

Les autres noms principaux qui ont été donnés à cette île sont : Palæsi-

mundum, par Pline, et Palaisimoundou, par l'auteur du Périple de la mer Érythrée, dans le 1<sup>α</sup> siècle de notre ère; Simoundou et Salike, par Ptolémée, dans le 11<sup>e</sup> siècle (les habitants s'appelaient Salai, d'où provient peut-être le nom de Ceylan qui, cependant, peut se dériver de Simhala même); Serendivis, par Ammien Marcellin (lib. XXII, 7, 10), dans le 11<sup>e</sup> siècle; Selediba et Txinitza (Τζιντζα), par le moine Cosmas, dans le 11<sup>e</sup> siècle; Serendib, par les Arabes, dans le 11<sup>e</sup> siècle. (Renaudot, Anciennes relations de deux voyages des Mahométans du 11<sup>e</sup> siècle, trad. de l'arabe; Paris, 1718.)

La place me manque pour rapporter les étymologies de ces noms et d'autres, ainsi que les considérations et les hypothèses diverses par lesquelles on a même changé la situation de Ceylan. On a placé cette fle dans l'intersection de l'équateur et du méridien de Delhi; ce qui répond à l'extrémité méridionale des fles Maldives; on l'a prise pour Soumatra, pour Malacca, pour l'Ophir de la Bible. Je ne puis que renvoyer à un excellent Mémoire de M. Eugène Burnouf, inséré dans le Journal Asiatique du mois de mars 1826, où se trouvent réunis, dans un ordre lumineux, tous les renseignements qu'on peut désirer sur quelques noms de l'île de Ceylan, et particulièrement sur celui de Taprobane.

### SLOKA 296.

Nous rencontrons dans ce sloka un des rapprochements forcés dont les poètes Hindus ne nous offrent que trop d'exemples. Sur l'humidité qui suinte des tempes des éléphants, voyez ci-après la note relative au sloka 300.

### SLOKA 300.

## चोलकर्णाउनाटादींध्र्य

Tchéla est le Tanjore moderne; Karnada et Nața répondent au Karnate moderne, province méridionale de l'Inde.

## सिन्धुरानिव गन्धेभो

Comme un éléphant en rut chasse d'autres éléphants par l'odeur qu'il exhale.

La même comparaison se trouve dans le Raghuvansa (XVII, 70, p. 578, édit. de Calc.):

प्राय: प्रतापभग्नत्वाद्गीणां तस्य दुर्लभ:।

रणो गन्धद्विपस्येव गन्धभग्रान्यदन्तिन :॥

Paisque la puissance de ses ennemis était rompue, le combat fréquent avec lui devenait difficile à entreprendre, de même que le combat avec un éléphant en chaleur qui, par son odeur, met en fuite les autres éléphants.

Dans le sloka précédent (sloka 296) il est question d'une humidité qui suinte des tempes des éléphants; le suintement a lieu par une petite ouverture qui s'y trouve. Aristote ne fait aucune mention de cette particularité physiologique; mais Strabon (lib. XV, p. 1003; ed. Falconer. Oxonii, 1807) en parle, et sa remarque se trouve confirmée par le témoignage de Cuvier (Ménagerie, t. I, pag. 121; Indische Bibliothek, I, 2, p. 165). Ce grand naturaliste croit, au reste, que ce phénomène est indépendant de la saison du rut, tandis que le géographe grec s'accorde avec les Hindus, qui disent le contraire. En effet, chez ceux-ci, l'épanchement de cette liqueur passe proverbialement pour le signe d'un amour furieux.

Cependant, nous trouvons dans le Vicramérvast (dernier acte, p. 118, édit de Calc.), drame déja cité, un passage qui pourrait faire croire qu'on reconnaissait aussi cette humidité, et l'odeur forte qu'elle répand, comme provenant de toute la constitution naturelle de l'animal, et non pas seulement d'une excitation passagère de la saison. Le voici :

# शमयति गज्ञानन्यान् गन्धद्विप : कलभोऽपि सन्

L'éléphant, exhalant de l'odeur, dompte, même lorsqu'il est très-jeune, d'autres éléphants.

D'après les poètes indiens, l'odeur forte du suintement dont il s'agit est agréable aux abeilles, qu'elle attire. Notre auteur le dit lui-même (livre IV, sl. 375); et Kalidasa, dans sa description de la saison pluvieuse, Ritu sanhara (ch. II, sloka 15), s'exprime comme il suit:

# वमदिपानां नवतोयदस्वनेर्मदान्वितानां स्वनतां मुदुर्मुदुः। कपोलदेशा विमलोत्पलप्रभाः सभुः स्वृष्टेर्मद्वारिभिश्चिताः॥

Les tempes des éléphants sauvages, qui, pénétrés de plaisir par les murmures des nuages nouveaux, y répondent de temps en temps par leurs rugissements, resplendissent comme un lotus bleu pur, et sont couvertes d'une humidité, qui, indice de la volupté, se remplit d'essaims d'abeilles.

A l'autorité de la muse indienne on peut opposer le témoignage d'Abulfazil, qui dit (Ayeen Akbary, traduct. de Gladwin, t. I, p. 127):

Le signe qui indique que les éléphants sont en chaleur est une eau

« sale, d'une couleur blanche ou rouge, qui distille de leurs tempes « et dont l'odeur est insupportable. »

SLOKA 306.

# मिल्सियां

Içvara, joint au nom d'une personne ou d'un endroit, signifie « un linga » sous une dénomination particulière. (Wils. Dict. au mot Içvara.) J'aurais donc dû peut-être traduire « il éleva un linga de Mihira, ou : il éleva un linga consacré à Mihira (au soleil). » Mais comme ces symboles sacrés se plaçaient communément dans une enceinte ou sous un toit, j'ai cru devoir rendre le mot mihirèçvaram par « sanctuaire à Mihira ».

SLOKAS 307, 308 et 309.

. Je dois répéter ici que je me suis réservé de traiter du pays de Gandhàra dans mon esquisse géographique de l'empire de Kaçmîr.

Quant aux brahmanes de Gandhâra, le blâme sévère jeté sur leurs mœurs, dans ces slokas, coıncide parfaitement avec la description que l'on en trouve dans le Karnaparva, ou livre de Karna, qui fait partie du Mahabharat et qui a été publié pour la première fois par le docteur Lassen. (Voyez Commentatio geographica atque historica de Pentapotamia indica. Bonnœ ad Rhenum, 1827.) Cet ouvrage, exécuté avec un talent et un savoir déjà justement appréciés par les érudits, est d'autant plus précieux pour nous qu'il nous fait connaître des renseignements que contient un ancien poëme sanskrit au sujet d'un pays limitrophe de l'ancienne Aryadêça et du Kaçmîr. M. Lassen a traduit le Karnaparna sur un seul manuscrit qui est écrit avec des caractères bengalis, et que l'on conserve à la Bibliothèque royale de Paris, sous le n° XX, dans le catalogue de Hamilton. Le savant traducteur a reconnu les imperfections de ce manuscrit; il a su corriger plusieurs passages du texte, et a noté le petit nombre d'endroits qu'il n'a pu traduire. Ayant eu l'occasion de collationner moi-même son édition d'une partie du Karnaparva avec un manuscrit du Mahabharat, qui se trouve dans la bibliothèque du collége sanscrit, à Calcutta, j'ai noté les variantes que m'a offertes la comparaison des deux textes. Depuis, on a publié à Calcutta le troisième volume du Mahabharat, qui contient tout le Karnaparva. J'ai donc pu profiter de l'avantage de comparer trois textes pour 93 ou 96 slokas

de ce grand poème. L'importance et le peu d'étendue de ce morcean m'ont décidé à le transcrire en sanskrit à la suite de mes notes, en indiquant les variantes que présentent ces trois textes. La traduction française que j'y ajouterai serait très-inutile après la version latine de M. Lassen, si les différentes leçons du texte n'altéraient pas plus ou moins le sens des passages correspondants.

#### SLOKA 311.

Ce sloka ne se trouve pas dans le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta.

#### SLOKA 318.

Dans ce sloka, comme dans plusieurs autres de cet ouvrage, le suicide semble être un acte méritoire; dans d'autres endroits, les Dieux mêmes l'empêchent. La croyance des Hindus sur ce sujet ne paraît pas avoir été uniforme parmi les différentes sectes. Ainsi, dans le chap. xv du Padma-parana, intitulé Crichti Khanda, le suicide religieux est expressément recommandé; dans le chap. xcv11 du Markandèya-parana, il est défendu, et les Dieux mêmes envoient un messager pour détourner de sa funeste résolution la fille du roi Viçala, qui veut se donner la mort.

SLOKA 319.

### वशा:

Le pays des Khaças est une contrée montagneuse, du nord de l'Inde. (Wils. Dict.) Voyez ci-après mon esquisse géographique.

#### SLOKAS 320-324.

Cette histoire, dont une portion, au moins, appartient au domaine de la fable, acquiert cependant un certain degré d'intérêt par le rapprochement qu'elle permet d'établir entre le fait principal qui s'y trouve rapporté et les récits d'Hérodote (lib. II, Euterpe, cap. 111), et de Diodore de Sicile (tom. I, lib. I, cap. Lix, pag. 178; edit. Wesseling, 1793), relatifs au fils de Sésostris. Ce fils qui, dans les deux auteurs grecs, est appelé Phéron (selon Eusèbe, Pharaon), était devenu aveugle pour avoir eu, disait-on, la témérité de lancer un javelot au milieu des eaux du Nil, qui s'était débordé. Il eut recours aux Dieux, et leur demanda un remède qui se fit longtemps attendre; enfin, la dixième année de sa cécité, selon Diodore, parreias autrê yerquéras, quiñeau re roir veir vier

Έλιουπόλει, καὶ γυταικός οὖρω τίζεσθαι τό σερόσωσον ήτις σεῖραν ἀνδρὸς οὐκ εἶληφεν ἐτέρου τὰν μεν γυναικῶν, ἀσοὰ τῆς ἰδίας ἀρξάμωνος καὶ σολλάς εξεττάσας, οὐδεμίαν εὖρεν άδιάφθορον, σελῆν κησωροῦ τινὸς, ἤν ὑγιὴς γενόμενος ἔγημε, τὰς δ' ἀλλας ζώσας ἐν κῶμη τινὶ κατέκαυσεν, ἤν Διγύσολιοι, διὰ τὸ σύμστωμα τοῦτο, σροσηγόρευσεν ἰεραν βῶλον.

Ayant reçu de l'oracle l'ordre de rendre un culte au dieu d'Héliopolis, et de se laver le visage avec l'urine d'une femme qui n'eût connu d'autre homme que son époux, il mit à l'épreuve beaucoup de femmes, à commencer par la sienne, et n'en trouva aucune qui fût pure, excepté celle d'un certain jardinier, laquelle il épousa après avoir recouvré sa santé. Il fit brûler vives toutes les autres, dans un certain village dent les Égyptiens, à cause de cet événement, proclamèrent sacré le territoire.

Hérodote ne dit pas que la femme vertueuse fut l'épouse d'un jardinier : dans le Râdjatarangini, il est question de la femme d'un potier.

SLOKA 349.

### **श्र**ज्ञियायाष्ट्र

Gén. de akchayint, qui n'est pas dans le Dictionnaire de M. Wilson. Je crois pouvoir déduire ce mot de असय, «incorruptible, » avec le taddhita suffixe उनी ou उपाी, et je le prends pour le féminin de असयिन्, en traduisant : « des sanctuaires à Çiva et à son épouse » (Pârvatt, l'Incorruptible).

SLOKA 366.

## . विसंष्ठुले

Ce mot n'est pas dans le Dictionnaire de M. Wilson, et la leçon paraît douteuse. Sans vouloir changer le texte, à chthula j'ai substitué स्यूल, « grand, vaste, » dont l'à long aurait cédé au mètre, et j'ai traduit « morcelé, » prenant वि pour un négatif joint à सं (विसंस्था).

### RÉSUMÉ DU LIVRE PREMIER.

On remarquera sans doute combien il y a peu de précision dans le résumé du livre I<sup>e</sup>, tel qu'il est donné dans l'édition de Calcutta. Le nombre des rois nommés dans ce livre est de 37 et non pas de 38;

le manuscrit de la Compagnie des Indes, n° 983, ne mentionne que 36 rois, en excluant probablement Någardjuna. Le nombre juste se compose de 16 rois kaçmîriens, nommés à partir de Genarda I" jusqu'à Abhimanyu inclusivement (en excluant 3 rois étrangers), et de 21 rois qui ont régné, depuis Gonarda III jusqu'à Yuddhichthira inclusivement; ce qui forme un total de 16 + 21 = 37 rois.

J'ignore comment la période de 1014 ans 9 mois et 9 jours, énoncée dans l'édition de Calcutta, a été obtenue. Le texte ne donne que la durée des règnes de 20 rois, qui font un total de 966 ans 8 mois et 16 jours. La durée du règne de Yuddhichthira n'est pas précisée; Wilson la fixe à 48 ans, qu'il a probablement obtenus en soustrayant du total de la période les règnes de 20 rois, donnés: en effet, si l'on retranche 966 ans 8 mois et 16 jours de 1014 ans, 9 mois et 9 jours, il reste 48 ans et 23 jours.

Comme, selon le sloka 48, la somme des règnes depuis Gonarda III, jusqu'à Yuddhichthira doit être 2268 — 1266 = 1002 ans, j'ai, pour parvenir à déterminer la durée du règne de ce dernier, soustrait 966 ans 8 mois et 16 jours de 1002 années; ce qui donne 35 ans 3 mois et 14 jours.

La somme totale des règnes de cette dynastie telle qu'elle est donnée dans le résumé du livre I<sup>er</sup> de l'édition de Calcutta, présente, comparée à celle qui résulte du texte même, une différence en plus de 12 ans, 8 mois et 23 jours, que j'ai cru devoir compter pour l'interrègne qui, selon le sloka 7 du livre II du Râdjatarangint, eut lieu entre la fin du règne de Yuddhichthira et le commencement du règne de Pratapâditya. (Voyez Table généalogique et chronologique, t. II.)

### LIVRE SECOND.

SLOKA PREMIER.

### विविधघटनावाज्ञभ्यानां

L'édition de Calcutta, sinsi que les deux manuscrits de la Compagnie des Indes, n° 310 et 983, portent द्वितिष . . . . . leçon qui pourrait se sou tenir; et, dans ce cas, il faudrait traduire par ces mots: « dont l'excitation est mutuelle. » J'ai suivi le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta.

Les deux premiers manuscrits cités ont aussi लाउनायुनामायमा latabhâpumbhâgâbyam, dont je ne sais que faire, au lieu de lalanâpumbhâgâbhyam que nous donnent l'édition de Calcutta, et le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta.

#### SLOKA 6.

Sur Vikramaditya voyez mon essai sur la chronologie de la Chronique de Kaçmîr.

#### SLOKA 1Q.

On remarquera la désignation singulière du soleil dans ce sloka: parce que la lune est appelés ज्ञोतांजु «émettant des rayons froids,» le soleil est désigné ज्ञोतेत्राचिंध: «rayonnant d'une lumière autre que froide.»

#### SLOKA 12.

## गङ्गामृगाङ्क खण्डभ्यां

Chevelure ornée par Gangà et par le croissant de la lune.

. La rivière de Ganga fut jadis reçue dans les cheveux de Çiva qui porte le nom de dhârdjati, « dieu à chevelure pesante. » Elle erra dans cette chevelure pendant une longue période, avant que le dieu, à l'aspect de la dévotion du maharchi Bhagiratha, n'eût fait descendre ses eaux sur la terre. Le fleuve glorieux ayant, dans sa course, sauté audessus du lieu sacré où Djânu exerçait son austère dévotion, ce richi, irrité par cet outrage, but le fleuve tout entier, et ce ne fut qu'à la prière des dieux et des richis assemblés qu'il le rendit par ses oreilles. C'est pourquoi Ganga s'appelle Djahnavi, fille de Djahnu. La Ganga joignit la mer, et ensuite pénétra dans les régions infernales (voyez les notes du liv. III, sl. 170). Le chapitre xLIV du Râmayâna, qui contient cette légende mythologique, me paraît un des plus beaux exemples du genre grandiose que nous offre la poésie indienne. Nous devons à l'inspiration heureuse qu'en a reçue M. de Schlegel son incomparable poème en vers hexamètres, qui est intitulé Die Herabkunft der Göttin Ganga, et qui réunit à la fois tout le sublime de l'imagination indiênne et les charmes de la muse hellénique. (Voyez Indische Bibliothek, I B. 1 H. Seite 50.)

#### SLOKA 13. .

L'édition de Calcutta porte नानार्पाच au lieu de नानार्पा qu'on fit dans le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta, et qu'il faut adopter pour faire ressortir la comparaison qui est employée dans ce sloka. Il s'agit d'exprimer un rapport entre tâu « le roi et la reine, » et çatahradapayôvâhâu « la foudre et le nuage, » ainsi qu'entre l'épithète du pays nânâvarna manôramam « réjouissant par la diversité des castes, » et mâhênâram kârmukam « l'arc du grand Indra, l'arc-en-ciel qui est agréable « par la variété de ses couleurs. »

Je dois faire remarquer ici une figure poétique dont Kalhana ne se sert que trop souvent, et dont peut-être on ne trouve pas un seul exemple dans la bonne poésie occidentale; cette figure résulte de l'emploi d'un mot qui, ayant deux significations, donne lieu à une comparaison qui n'a d'autre fondement que ce double sens du mot, ou un calembourg. Dans le sloka qui est le sujet de cette note, varna, par exemple, signifie « couleur et caste; » et ce mot suffit à notre poète pour comparer, avec les phénomènes célestes qui réjouissent la vue par la variété des couleurs, le couple royal qui posséde un pays heureux par le maintien de la diversité des castes.

Le nuage, la foudre et l'arc-en-ciel fournissent aux poëtes hindus des images dont ils se servent de préférence pour caractériser la beauté d'un objet. C'est ainsi que, dans la Gîta Govinda (II, 5, sl. 3, p. 11, éd. de M. Lassen), le cœur de l'amoureuse Radhâ se rappelle Hari « splendidement vêtu comme un sombre nuage embelli par l'arc étendu « d'Indra. »

# प्रचुरपुरंदरश्वनुरनुरिक्तितमेदुरमुदिरसुवेशं

Dans le Ritu sanhara de Kalidasa (Description de la saison pluvieuse, sl. 4), les nuages sont représentés « revêtus d'une grandeur majestueuse « par le bruit du tonnerre, tenant l'arc d'Indra, qui a pour corde « l'éclair. »

# वलाल्काम्बाशनिशन्दभूषणाः सुरेन्द्रचापंद्रश्वतस्ति उद्गुणं वर्षावर्णने ४

Dans le même poëme, et dans le même chant (sl. 20), « les nuages « sont entrelacés d'éclairs, ornés de l'arc de Çakra: »

# तिज्ञताः शक्रथमुर्विभूषिताः पवोधराः

Dans le Maghadûta du même auteur (sl. 40), «le nuage doit s'arracher au long jeu d'amour avec la foudre, son épouse fatiguée. »

# चिर्विलसमात् विष्वविधुत्कलत्रः

Le même poête paraît avoir prêté à Kalhana, pour Tundjina et Vakpuchta, une image presque semblable à celle dont il se sert (liv. I, sloka 37, éd. Calc.), en parlant du roi Dvilipa et de la reine Sudakchina qu'il représente « assis sur un char dont le bruit est profond et « agréable, semblables à la foudre et à l'éléphant d'Indra sur un nuage « d'automne : »

# सिग्धगम्भीरिनर्चोषमेकं स्यन्तमास्थिते। प्रावृषेण्यं पयोवारुं विद्युदेशवताविव ॥ ३७ ॥ ।

Enfin, dans le III livre du Râdjatarangint (sloka 218) le nuage et l'arc-en-ciel figurent encore ensemble pour la belle variété de couleurs, dont le mélange est mis en parallèle avec celui des castes, dans le sloka 377 du liv. V.

Ces explications seraient bien superflues, si je n'avais pas tant besoin de justifier ma traduction de ce sloka en tant qu'elle diffère de celle qu'en a donnée M. Wilson (As. res. XV, 32), auquel s'est joint M. Lassen dans sa Pentapotamie, pag. 10, sans avoir cependant vu le texte, que le premier rend ainsi: « Tunjina, who with his queen Vakpushta, erected the temple of Tungeswara, and founded the city Haravasanticâ, in a district watered by the Satahradâ and Payovahâ, like the bow of Indra and its string. »

Dans la note relative à ce passage, M. Wilson prend Çatahradd et Payovaha pour les anciens noms des rivières Setledge et Beyah'; mais, dans son Dictionnaire il rend Çatahradd (qui se confond facilement avec catadra), par « lightning, the thunderbolt. E.» भाग « a hundred.» इद « a ray of light, » or हाद « sound, and the vowel made short. » Quant au mot payovaha, on le rencontre dans le sloka que je viens de citer, avec la signification positive de nuage, qu'il a d'ailleurs ordinairement. Le

<sup>&#</sup>x27; D'après le commentateur du poème, la foudre ou l'éclair, toujours du genre féminin en sanscrit, sont personnifiés dans Satchf et Indra.

manuscrit que ce savant avait devant les yeux a pu lui permettre de rapporter ces deux mots au pays; mais, dans le texte que j'ai suivi, ils forment évidemment un nominatif duel, qui répond, dans la comparaison de l'auteur, à tdu, au roi et à la reine. En outre, le temple et la ville sont mentionnés dans un autre sloka, sans désignation du district dans lequel ils furent bâtis par le couple royal.

Toutesois, je ne trouverais pas improbable que Kalhâna, qui emploie si souvent l'artifice des assonnances, n'eût aussi voulu faire allusion à ces deux rivières, s'il avait seulement dit que le pays qu'elles arrosent et qui est passablement éloigné du Kaçmîr propre, était alors sous la domination de Tundjina; ce que je suis d'ailleurs assez disposé à croire.

### मृगाउ

### Mrigågga, tacheté comme un cerf.

Mriga est le nom générique de toutes les bêtes fauves qui courent dans le bois; mais il paraît avoir été ici substitué à MM «lièvre,» et l'on sait que MMS caçagka est le nom commun de la lune, apparemment à cause de ses taches.

#### SLOKA 15.

Dans l'inscription qui se trouve sur une des colonnes d'Allahabad, et qui vient d'être si heureusement déchiffrée par le soin et la sagacité de M. Jacques Prinsep, secrétaire de la Société asiatique de Calcutta, on lit un passage qui s'accorde avec les ordonnances bienfaisantes du roi et de la reine de Kaçmîr: « Le roi Devanampiya Piyadasi parla de nouveau comme « il suit : Je fis planter des figuiers le long de grandes routes, afin qu'ils « donnassent de l'ombrage aux hommes et aux animaux; je fis aussi « planter des manguiers; et, à chaque demi-coss, je fis creuser des puits « et construire des lieux de repos pour la nuit. Combien d'hôtelleries n'a- « t-on pas érigées pour la commodité des hommes et des bêtes!...» (Asiat. Journal or Monthly Register, may 1838, vol. XXVI, new series, p. 54.)

#### SLOKA 16.

Je n'ai trouvé aucune notice sur le poête Tchandraka, qui est mentionné dans ce sloka comme étant une portion incarnée de Dvaipayana. Les Hindus croient qu'une partie quelconque d'un saint ou d'un dieu peut être séparément incarnée dans un individu: c'est ainsi que, selon le Vichnu-purana (liv. V, chap. 1), Vichnu s'arracha deux cheveux, l'un blanc, l'autre noir, qui devinrent Rama et Krichna.

SLOKA 17.

### व्यज्ञम्भत

Vyadjrimbhata. Ce mot, que j'ai traduit par « se déclara, » mais qui signifie « bâilla, » rend d'une manière frappante l'impression d'un malheur épouvantable, survenu subitement; il présente l'image d'un serpent, ou d'un autre monstre puissant qui ouvre une effroyable gueule pour engloutir la victime qu'il a surprise.

#### SLOKA 19.

# विश्वचयोयुक्तकालाङ्ग्सितोपमे

La grande image de Kâla ou du temps personnifié, « qui rit violemment en se préparant à la destruction du monde », me paraît caractériser le genre particulier du sublime que l'on trouve souvent dans la poésie indienne. Les Hindus se sont accoutumés à regarder la création et la destruction du monde comme un jeu de la divinité, comme un exercice de son énergie, dans lequel elle se réjouit elle-même. Et c'est justement cette espèce d'insensibilité, ce rire de la toute-puissance, qui font naître en nous l'effroi qui devient le sentiment du sublime chaque fois qu'il s'unit ou avec la tranquille résignation à la nécessité, ou avec la consolante pensée d'une existence indépendante de la matière.

SLOKA 22.

### लक्ष्मीकटाक्षितः

Katákchita est le regard de côté, le leurre d'une courtisane, attribué à la fortune, personnifiée dans la déesse Lakchmi.

SLOKA 37.

# काल्गित्र

Kâlarâtri da nuit du temps : » c'est ainsi que l'on appelle une nuit particulière qui survient le septième jour du septième mois de chaque

soixante-dix-septième année. L'homme qui a passé cette période est dispensé de se soumettre aux observances religieuses. Kâlarâtri signifie aussi en général une nuit très-sombre, rendue plus redoutable par l'idée de cette nuit particulière qui est ordinairement la dernière de la vie d'un homme ou la précède de peu.

#### SLOKA 51.

# कपोतिमवहो

Kapôta signifie « pigeon, » ainsi que « oiseau » en général.

La chute de pigeons dans les maisons des Kaçmîriens qui mouraient de faim rappelle la chute des cailles qui, dans un cas semblable, rendirent le même service aux Israélites (Exod. ch. xv1). Si l'on voulait contester l'originalité de cette légende à l'historien de Kaçmîr, rien n'empêcherait de supposer que le fond, sauf une légère altération, avait été emprunté des Juifs qui depuis une époque reculée étaient répandus dans toute l'Asie, et dont un certain nombre habitait le pays de Kaçmîr avant et dans le temps de Kalhana. Jusqu'à nos jours on a cru que les restes d'une tribu perdue des Israélites, transportés par Salmanazar, avaient pu être établis à Kaçmîr. Bernier, qui visita ce pays au commencement du xviii siècle, fut chargé d'y recueillir des renseignements sur l'existence de ces Juiss. D'après lui, « s'il y en a eu autresois, comme il y a quelque « sujet de le croire, il n'y en avait plus alors. » (Voyage de Fr. Bernier, t. II, p. 316, Amsterdam, 1723.) En 1833, le révérend missionnaire Wolf, Israélite converti au christianisme, alla à leur recherche. Apôtre des Juiss (c'est la qualification qu'il se donne), il a déjà publié ou publiera les résultats de ses recherches.

Nous n'avons pas besoin de recourir à l'intervention miraculeuse de la divinité pour expliquer la chute des pigeons morts, qui est rapportée dans le Râdjatarangini, et qui aurait pu être un phénomène naturel. On a lu dans le Journal de Bayonne du 27 décembre 1837: « Un événement assez remarquable par sa nouveauté, et qu'expliquent les froids rigoureux qui désolent le nord, vient d'avoir lieu tout récemment dans nos environs. Mardi dernier, les habitants des communes qui bordent la côte de Setgnosse à Capbreton (Landes) ont été grandement surpris par l'apparition tout à fait insolite dans nos contrées, durant l'hiver, d'une quantité prodigieuse de canards sauvages qui, la plupart sans

SLOKA 56.

# ज्वलनज्वालानलिनप्रच्छेर

« Dans un voile de lotus resplendissant de flammes, » c'est à-dire « elle « se laissa brûler. » Le mot u ex a aussi, au moins au Bengale, la signification de lit, qui n'est pas dans le Dictionnaire de M. Wilson. On aurait donc pu traduire : « sur un lit de lotus resplendissant de « flammes. »

#### SLOKA 60.

Ce sloka offre une assez grande obscurité: Le sens m'en a paru être s'Brahma néglige les choses faciles; ayant créé le nectar, il ne s'est pas soucié de produire la canne à sucre; ayant créé dans ce couple royal ce qu'il y avait de plus grand, il a dédaigné de lui donner une postérité qui n'eût rien ajouté à sa gloire. »

#### SLOKA 61

### ऋपचातः

Ce mot semble être ici un adverbe; अपचर् avec le suffixe तस्, qui peut faire fonction d'un ablatif, locatif, accusatif et instrumental.

SLOKA 70.

### **इसाभृत्**

Ce mot signifie littéralement « soutien de la terre, » et, par extension, « montagne et roi : » de là le jeu de mots et la comparaison avec un écho produit par une voix en dehors, soit dans une montagne, soit dans la cour d'un roi.

### SLOKA 78.

Ce sloka, dont chaque moitié contient trente-huit syllabes, est obscur dans le texte par la longueur de la phrase qui n'est gouvernée que par un seul verbe actif धतन्ति.

#### SLOKA 79.

Il est juste de remarquer que M. de Schlegel a su restituer, à un seul mot près, ce sloka qui avait été mal imprimé dans le tome XV des Asiat. Res. de Calcutta, p. 34. (Voy. sa lettre à M. H. H. Wilson, p. 151.)

# श्रूले समारोप्य

Le genre de supplice que le malheureux Sandhimati souffrit est clairement indiqué dans tout ce récit: il fut empalé. Wilford, dans son mémoire sur l'origine et la décadence de la religion chrétienne dans l'Inde (voyez As. Res. t. X, pag. 120, 121), s'efforce de rendre probable la supposition que le câla était une croix, et que le nom de Salivahana pouvait s'interpréter « portant une croix, » ou « porté, exalté sur une croix. » Mais il n'existe pas d'indice qu'on ait jamais crucifié dans l'Inde; ce supplice ne se trouve pas parmi les punitions énumérées dans les lois de Manu; le mot câla, qui n'y est pas non plus, est rendu dans le Dictionnaire de Wilson par « tout instrument pointu, » et par « pieu pour em- « paler des criminels. »

C'est dans ce dernier sens qu'il se rencontre dans le Mauçola parva, ou dans le livre du Pilon du Mahabharat (sect. 1, sl. 30):

सुरासवो न कर्तव्यः सर्वेर्नग्रवासिभिः। यग्रनो बिह्तिं कुर्यात् पेयं कश्चित्ः क्वचित्। जीवन् स प्रूलमारोहेत् स्वयं कृत्वा सबान्थवः॥ ३०॥

Qu'aucune liqueur sermentée ne soit confectionnée par les habitants de la ville

(Douraka); quiconque fera ce breuvage défendu, quel qu'il soit, et où que ce soit, qu'il soit élevé vivant sur un poteau, avec ses parents, l'ayant mérité par sa propre faute.

Çâla signifie aussi « trident, » attribut de Çiva. Cette signification n'est pas dans le Dictionnaire. (Voyez Râdjatarangint, liv. II, sl. 133.)

#### SLOKA 94.

L'histoire à laquelle fait allusion ce sloka se trouve dans le Mahâbhârat, au livre de l'Açvamêdhika. Ardjuna, le second des Pandavas, est tué par son propre fils, qu'il a obligé à se battre avec lui, et il est rendu à la vie par un joyau magique appartenant à Ulupî, sa femme, qui était de la race des serpents.

Cet événement démontre jusqu'où, même aux dépens des sentiments les plus sacrés de la nature, le point d'honneur a été poussé dans la classe des Kchatriyas, à laquelle les Pandavas appartenaient; et ce poëme est peut-être l'archétype de toutes les situations pareilles qui se trouvent dans les poésies persanes, telles que le combat de Rustum avec son fils Sohrab.

Le récit sanskrit est d'un style simple et pathétique; la situation qu'il dépeint est une de celles qui saisissent le plus puissamment le cœur de l'homme :

.....Veræ voces tum demum pectore ab imo Ejiciuntur <sup>1</sup>.

« Les accents vrais sont alors arrachés du fond du cœur. »

Ce morceau qui contient la mort d'Ardjuna, et ce qui suit jusqu'à sa résurrection, n'étant pas d'une grande étendue, et ne se trouvant pas dans les volumes que nous possédons jusqu'à présent de l'édition du *Mahabharat* qui s'imprime à Calcutta, j'en donnerai, comme appendice à ces notes, le texte original avec une traduction littérale.

### SLOKA 95.

Le récit de l'événement miraculeux dont il est question dans ce sloka se trouve dans le Sauptikdichika parva du Mahabharat, vol. III, p. 332, édit. de Calc. Je n'en citerai textuellement et n'en traduirai que les dix-sept slokas qui contiennent la malédiction prononcée par Krichna sur le fils de Drona, qui avait tué Parikchit dans le corps de sa mère,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lucretius, III, v. 56, 57.

et la prophétie de ce dieu sur l'enfant qui devait naître pour devenir le rénovateur de la race des Kurus :

तत परममस्त्रं तु द्रीणिह्यतमास्त्रे । देपायनवचः त्रुत्वा गर्भेषु प्रमुमोच रु ॥ ७२१ ॥

॥ वैशम्पायन उवाच ॥

तदासाय दृषीकेशो विसृष्टं पापकर्मणा।
दृष्यमाणा दृदं बाक्यं द्रोणिं प्रत्यक्रकीत् तदा॥ १२२॥
विराटस्य सुतां पूर्व सुषां गाण्डीवधन्वनः।
उपप्रव्यगतां दृष्ट्वा व्रतवाम् ब्राह्मणोऽव्यति ॥ १२३॥
परित्तीणेषु कुरुषु पुत्रस्तव भविष्यति।
स्तदस्य परित्तित्त्वं गर्भस्यस्य भविष्यति॥ १२४॥
तस्य तद्वनं साथोः सत्यमेतद्रविष्यवि।
परित्तिद्रविता क्षेषां पुनर्वशकाः सुतः॥ १२५॥
स्वं बुवाणं गोविदं सात्वतां प्रवां तदा।
द्रीणिः पर्मसंस्थः प्रत्युवाचेदमुत्तरं॥ १२६॥
मैतदेवं यथात्य त्वं पत्तपातेन केशव।
वक्तनं पुण्डरीकात्त न च मदाव्यमन्यवा॥ १२०॥
पतिष्यति तदस्त्रं हि गर्भे तस्य मयोद्यतं।
विराठदुहितः कृष्ण यं त्वं रित्ततुमिक्ति॥ १२६॥

ं॥ श्रीभगवाम्वाच ॥

श्चमोधः परमास्त्रस्य पातस्तस्य भविष्यति । स तु गर्भो मृतो जातो द्वीर्घमायुर्वाप्यति ॥ ७२८॥ त्वां तु कापुरुषं पापं विदुः सर्वे मनीषिणः। ग्रमकृत् पापकर्माणं बालजीवितचातकं ॥ ९३०॥ तस्मात् त्वमस्य पापस्य कर्मणः फलमाप्रकि त्रीणि वर्षसङ्खाणि चरिष्यसि महीमिमां ॥ ७३१ ॥ श्रप्रापृवन् क्रचित् काञ्चित् सम्विदं जात् केनचित् निर्जनानसकायस्वं देशान् प्रविचरिष्यसि ॥ ७३२ ॥ भिनत्री न कि ते ज्ञुद्धानमध्येषु संस्थिति:। पुयशोणितगन्थी च दुर्गकान्तारसंत्रय:॥ ७३३॥ विचरिष्यमि पापात्मा सर्वव्याधिसमन्वित:। वयः प्राप्य परिच्चित् त् वेरत्रतमवाप्य च ॥ ७३४ ॥ कृषाञ्चारोखताञ्चरः । सर्वास्त्राण्यूपपस्यते । विदित्वा परमास्त्राणि ज्ञत्रधर्मव्रते स्थितः॥ ९३५॥ षष्टिं वर्षाणि धर्मात्मा वसधां पालविष्यति । इतम्रोर्द महाबादुः कुरुाजो भविष्यति ॥ ७३६ ॥ परिचित्राम नुपतिर्मिषतस्ते सुदुर्मते। श्रुकं तं जीवयिष्यामि रुखं शस्त्राग्रितेजसा ॥ ९३९ ॥ पत्र्य मे तपसो वीर्य सत्यस्य च नग्रथम।

721. Açvatthâma, le fils de Drona, ayant entendu le discours de Dvâipâyana, lânça l'arme qui était sans égale dans le combat et qu'il avait levée contre le fruit (que portait dans son sein Uttarà, femme d'Abhimanya, fils d'Ardjuna).

#### VAIÇAMPAYANA dit:

<sup>722.</sup> Hrichakêça (Krichna), le joyeux, ayant reconnu que l'arme avait été lancée par le scélérat, adressa ces paroles au fils de Drona :

<sup>723.</sup> Un Brahmane accomplissant un vœu religieux, ayant vu que la fille de

<sup>&#</sup>x27; Je suis ici la leçon que donne le manuscrit du collége sanscrit de Calcutta, et que j'ai présèrée à celle de l'édition de Calcutta où on lit : कुपाच्छारताच्छा:-

- Virâta, belle-fille de celui qui porte l'arc Gandiva (Ardjana), devait subir un malheur, dit jadis à cette femme:
- 724. «Quand les Kurus périront, ton fils restera, et, dans ton corps même, «il deviendra Parikchit (détruit).
- 725. «Les paroles de cet homme vertueux seront réalisées; Parikchit, leur « fils, sera le rénovateur de la race des Kurus. »
- 726. Drauni, dans l'excès de sa colère, fit cette réponse à Govinda, chef des Yadavas, qui tenait ce discours :
- 727. «Il n'en est pas ainsi, Keçava, comme tu le dis par partialité; sache, toi «qui as des yeux de lotus, que ma parole ne sera pas démentie par le fait;
- 728. « Mon arme levée aura frappé, ô Krichna, le fruit de la fille de Virâța, « que tu désires protéger. »
- 729. Le bienheureux Krichna répondit : «Le coup de l'excellente arme ne « sera pas vain, mais le fruit mort renaîtra et obtiendra une longue existence. »
- 730. « Tous les hommes sensés savent que tu es un homme pervers, un scélé-« rat, coupable de plus d'une mauvaise action, destructeur de la vie des enfants.
- 731. «Cest pourquoi reçois la récompense de cette action criminelle: penadant trois mille ans tu erreras sur cette terre;
- 732. «Tu n'obtiendras jamais et nulle part la moindre connaissance de qui eque ce soit; sans un compagnon tu traverseras des contrées inhabitées.
- 733. « Au milieu des gens bas tu ne trouveras pas une demeure agréable, et, « suivi de l'odeur de sang et de matière corrompue, tu chercheras un refuge dans « des repaires de difficile accès.
- 734. «Tu vas errer, être coupable, obsédé de toute sorte de maux, tandis que «lui, Parikchit, arrivé à la force de l'âge, possédera la vertu enseignée par les «Védas;
- 735. «Héros, il obtiendra du valeureux Kripa <sup>1</sup> l'art de (se servir de) toutes «les armes; expert dans l'usage des excellentes armes, il s'attachera à remplir les «devoirs des Kchatras.
- 736. «Adonné à la justice il gouvernera la terre pendant soixante ans; ainsi «il sera élevé, par sa puissance, parmi les rois de la race des Kurus.
- 737. «Il s'appellera Parikchit, roi, ton rival vainqueur, ô insensé. Je le rap« pellerai à la vie, lui qui a été consumé par la force du feu de ton arme;
  - 738. « Vois en moi le pouvoir de la dévotion et de la vertu, homme vil. »

### SLOKA 96.

L'histoire de Katcha se trouve dans le Mahabharat (Adhi parva, Sambhava parva, Adyaya 75, 76, édit. de Calcutta, vol. I, p. 115); elle y occupe 64 slokas (3183-3247).

<sup>1</sup> Beau-frère de Drona.

Cette histoire, à laquelle aucun ouvrage sanskrit, autre que le Râdja-tarangint, ne me semble avoir fait allusion, se rapporte d'une manière remarquable à la grande lutte qui exista entre les Suras et les Asuras; elle reçoit un intérêt particulier, qu'on appellerait peut-être romantique, de l'amour de Dévayâni, fille de Çukra, avec le jeune Katcha, fils de Vrihaspati, amour représenté avec cette simplicité et avec ces traits de vérité qui semblent n'appartenir qu'aux temps primitifs de la société humaine. C'est ce qui m'engage à donner ici une traduction littérale des soixante-quatre slokas dans lesquels elle est racontée. La comparaison du texte de l'édition de Calcutta et du texte d'un manuscrit du collége sanskrit de Calcutta m'a fait reconnaître que ce manuscrit contient quelques slokas de plus, que je transcrirai au bas des pages suivantes.

#### DJANAMÉDJAYA dit:

- 1. Comment Yayâti <sup>1</sup>, qui est né avant nous, le dixième de Pradjapati, a-t-il obtenu la fille de Cukra, dont la possession était extrêmement difficile?
- 2. Je désire l'apprendre explicitement; ô toi qui es riche en dévotion, dis-moi particulièrement dans leur ordre les rois, fondateurs des races.

#### VAICAMPAYANA dit :

- Yayâti fut un prince égal en spiendeur au roi des dieux (Indra). Çukra et Vrichaparva le choisirent jadis.
- Je te diraî ce que tu demandes, ô Djanamêdjaya, l'union de Devayâni et de Yayâti, fils de Nâhucha.
- 5. Il survint une lutte entre les Suras et les Asuras, et la souveraineté fut un objet de rivalité dans les trois mondes, mobiles et immobiles.
- 6. Dans le désir de vaincre, les dieux choisirent alors le Muni Aggiras; les autres le Kâvya <sup>2</sup> Uçana, pour officier comme prêtre dans les sacrifices.
- Les deux Brahmanes rivalisèrent toujours violemment ensemble. Il advint ensuite que les Dévas tuèrent les Danavas qui les rencontraient au combat.
- 8. Mais ceux-là furent rendus à la vie au moyen de la puissante science du Kâvya; et, ressuscités, ils renouvelaient le combat avec les Suras.
- 9. Alors les Asuras tuèrent les Suras à la tête du combat; mais Vrihaspati \*, quoique plein de science, ne les rendit pas à la vie;
  - 10. Car il ne possédait pas la science dont le puissant Kâvya était maître, celle

<sup>&#</sup>x27; Yayati est le cinquième roi de la race lunaire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kavya est un surnom de Çukrâchârya, le précepteur des démons, et régent de la planète Vénus.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vrihaspati, fils d'Ağgiras et régent de Jupiter.

410

de rendre à la vie : c'est pourquoi les Dévas étaient plongés dans la plus grande affliction.

- 11. Les dieux, frappés d'épouvante par le Kâvya Uçana, vinrent alors chez Katcha, le fils aîné de Vrihaspati, et lui parlèrent en ces termes :
- 12. Rends-nous un service, à nous qui sommes prêts à te servir, et communique-nous le mieux possible cette science que possède ce Brahmane dont la «splendeur est sans bornes.
- 13. Prends-la de Çukra sans délai; tu partageras notre bonheur. Tu pourras
- 14. «Il protége les Danavas, et ne protége pas ceux qui ne le sont pas; tu «peux par ta jeunesse obtenir la faveur de ce Kavi;
- 15. «Et personne n'est aussi capable que toi de se rendre favorable Dévayani, «la fille chérie de ce sage magnanime.
- 16. «Par ton caractère, par ton adresse et par ta douceur, ainsi que par ta «honne conduite et par ta retenue, certainement, en réjouissant Dévayâni, tu «obtiendras cette science.»
- 17. Après y avoir consenti, Katcha, le fils de Vrihaspati, honoré par les dieux, se transporta près de Vrichaparva.
- 18. Ainsi Katcha, envoyé par les dieux, s'étant empressé d'y aller, ô Râdja, et ayant vu Çukra dans la ville du roi des Asuras, lui adressa ces paroles :
- 19. «Tu vois devant tes yeux le petit-fils du richi Aggiras, le fils de Vrihas«pati, qui est connu sous le nom de Katcha; veuille me recevoir, seigneur, pour «ton élève.
- 20. «Devant toi, mon maître suprême, je veux passer l'épreuve d'un Brahma-« tchari; dirige-moi par tes ordres, & Brahmane, pendant mille ans. »

### CUEBA dit :

21. «Katcha, sois le hienvenu. J'accepte ta parole! Je te vénère, toi qui es «vénérable; je vénère aussi Vrihaspati, ton père.»

#### VAIÇAMPAYANA dit:

- 22. Après ce discours, Katcha se soumit à son vœu qui fut dirigé par Çukra-Uçana, le fils du Kavi même.
- 23. En accomplissant le temps déterminé du vœu, il gagna la faveur de son précepteur et de Dêvayâni, ô Bharata.
- 24. Le jeune homme, dans l'esprit de son âge, les satisfaisait toujours tous les deux; chantant, dansant et jouant, il divertissait Dévayani.
  - 25. Dévoué au service de Dévayani, jeune fille dont la beauté s'était développée, il la réjouissait par des fleurs, des fruits et des présents, ô Bharata.
  - 26. Dévayani aussi, chantant et badinant gracieusement, entretenait secrètement le Brahmane qui remplissait le vœu religieux auquel il s'était soumis.

- 27. Les femmes désiraient alors ce jeune homme qui chantait, qui était pur, libéral, disant des choses agréables, bien fait, orné de guirlandes et plein d'avenir. Lui, gardant les mille vaches de son précepteur, cueillait dans ce temps les fruits du bois.
- 28. Après que cinq cents ans se furent écoulés pour Katcha dans l'accomplissement de son vœu, les Danavas vinrent près de lui et le reconnurent;
- 29. Et le voyant seul garder les vaches dans le bois, mus par la colère, ils le tuèrent secrètement, par haine de Vrihaspati, pour garder la science pour euxmêmes.
- 30. Et l'ayant tué, ils le mirent en pièces et le jetèrent aux chacals. Les vaches retournèrent sans gardien à la maison.
- 31. Quand Dévayani vit les vaches de retour du bois, laissées seules sans Katcha, elle parla alors en ces termes à son père, ò Bharata:

#### DEVAYANI dit :

- 32. «Ton feu sacré se nourrit déjà; le soleil s'est couché, ô seigneur; les vaches «sont arrivées sans gardien, et Katcha ne paraît pas encore.
- 33. «Il est certain que Katcha aura été tué ou qu'il sera mort; et sans lui je «ne puis pas vivre. C'est la vérité que je te dis.»

#### CUERA dit:

- 34. «Qu'il vienne, cria-t-il, je rappelle le mort à la vie.» Alors ayant employé la science de rendre à la vie, il l'appela.
- 35. Après que les corps de chacun des loups qui l'avaient dévoré eurent été fendus, Katcha en sortit à la voix de Çakra, et apparut joyeux.
- 36. « Pourquoi as tu tardé si longtemps? » Ainsi interrogé, il répondit à la fille de Bhrigu: « O fille vertueuse, ayant ramassé du bois à brûler, de l'herbe de « kuça, et un fardeau d'autres chosés,
- 37. Fatigué du poids que je portais, je pris refuge sous un figuier sacré, et les vaches, mes compagnes, profitèrent aussi de l'ombre de l'arbre.
- 38. «Les Asuras m'y ayant vu : Qui es-tu? me demandèrent-ils. Je répondis : «Je suis le fils de Vrihaspati, connu sous le nom de Katcha.
- 39. «A peine l'avais-je dit, que les Danavas m'ayant tué, mis en morceaux et ejeté aux chacals, s'en retournèrent gaiement chez eux.
- 40. «Ensuite appelé, ô femme excellente, par la science du magnanime fils de «Bhrign, rendu à la vie d'une manière occulte, j'accourus auprès de toi.
  - 41. «Tu sais à présent comment j'ai été mis à mort. » Ainsi répondit-il inter-

े गायन्तं चैव शुक्तं च दातारं प्रियवादिनं । नार्यो भवं कामयते हिपपां सम्विपां तथा ॥ स सद्दं गुहुगवां रचन् वै वन्यं साहस्त् ।

Ce sloka et demi n'est pas dans l'édition de Calcutta.

rogé par la fille du Brahmane. Puis, de nouveau aux ordres de Dévayani, pour cueillir des fleurs selon son désir,

- 42. Katcha, le Brahmane, retourna au bois. Les Danavas l'y virent, et l'ayant encore uue fois mis en pièces, ils le jetèrent dans l'eau de la mer.
- 43. La fille informa de nouveau son père du long retard de son favori. Le fils de Guru, de nouveau appelé par la science brahmanique, et de retour encore une fois, raconta son histoire.
- 44. ¹ Dévayâni kui dit encore quelque temps après : «Apporte-moi les fruits «du bois.» A ces mots il alla dans le bois, où les Danavas le virent de nouveau.
- 45. Les Asuras, après l'avoir tué pour la troisième fois, le brûlèrent, le pulvérisèrent, et le donnèrent dans un breuvage au Brahmane.
- 46. Dévayani s'adressa ensuite de nouveau à son père : « Celui qui cueillait des « fieurs pour moi, qui exécutait mes ordres, Katcha enfin, ne paraît pas;
- 47. «Il est certain que Katcha aura été tué ou qu'il sera mort; sans Katcha je «ne puis pas vivre : c'est la vérité que je te dis.»

#### CURRA dit:

- 48. «O ma fille, Katcha, le fils de Vrihaspati, est allé sur la route des morts; «chaque fois qu'il est rendu à la vie par mon art, il est tué de nouveau; que «ferons-nous?
- 49. «Ne t'afflige pas ainsi, ne pleure pas, ô Dévayani; ta pareille ne pleure pas « ainsi un mortel; tes semblables sont les dieux, Brahma, les Brahmanes, avec « Indra, les Vasavas, et les deux Açvinis.
- 50. «Les ennemis des Suras subjuguent maintenant par leur puissance le «monde entier. Ce Dvidja ne peut pas vivre; car, à peine rendu à la vie, il est tué «de nouveau.»

#### DEVAYANI dit :

- 51. «Son grand-père fut le très-ancien Aggira; son père est Vrihaspati, trésor «de dévotion; comment ne dois-je pas regretter, comment ne pas pleurer le fils « et le petit-fils d'un richi?
- 52. De plus, c'est un Brahmatchari, riche en piété, toujours actif et habile dans ce qu'il entreprend. Oui, je suivrai la route de Katcha, je m'abstiendrai de toute nourriture; car, ò mon père, il m'est cher, le beau Katcha.

#### VAIÇAMPAYANA dit:

53. Pressé par Dévayâni, le maharchi Kavya s'écria avec émotion : «Sens «doute, ils me haissent les Asuras qui détruisent les élèves qui s'attachent à moi.

े देवयानी पुनम्राह कदाचिद्वन्याहरः । उक्तो मच्छ्रदनं तत्र दानवः दृदुभुः पुनः ॥

Ce sloka n'est pas dans l'édition de Calcutta, non plus que celui qui est transcrit dans la note suivante.

- 54. «Ces cruels, ils veulent me priver de ma qualité de Brahmane; c'est pour«quoi ils s'agitent toujours autour de moi. Mais un terme sera mis à leurs crimes;
  «le meurtre d'un Brahmane ne consumera-t-il pas Indra même?»
- 55. ¹ Çukra, le Dvidja, ayant parlé ainsi, ce maître créa ensuite de nouveau, pour Dêvayâni, Katcha, qui était tombé dans le sein de la mort.
- 56. Appelé par la science du Guru , Katcha timide leva la voix doucement dans le ventre de ce Guru :

#### KATCHA dit:

<sup>3</sup> «Accorde-moi ta grace, ô bienheureux; c'est moi, Katcha, qui te salue; traite-«moi, ô seigneur, comme un fils bien-aimé.">

#### VÅIÇAMPÄYANA dit :

57. Il lui parla en ces termes: «De quelle manière es-tu parvenu là, et te «trouves-tu dans mon corps? Parle, ô Brahmane.»

#### KATCHA dit :

- <sup>3</sup> «Ayant quitté les Asuras dans cet instant, je vais aujourd'hui joindre les Dévas, ô Brahmane.
- 58. «Par ta faveur, la mémoire ne me quitte pas; je me souviens de tout ce «qui m'est arrivé. Que cet acte de pénitence ne soit pas entièrement perdu pour «moi; car je souffre une peine horrible.
- 59. «C'est par les Asuras que je te fus donné dans un breuvage, après avoir été «tué, brûlé et pulvérisé, à Kavya. Comme tu possèdes en toi le pouvoir magique «des Brahmanes, pouvoir qui rénnit celui des dieux et des Asuras, qui pour«rait te surpasser?»

#### CUERA dit à DÉVAYÂNI :

60. «Mon enfant, que ferai-je aujourd'hui qui te soit agréable? Que la vie de «Katcha soit achetée par ma mort; ce n'est que par le déchirement de mon «ventre, ô Dévayâni, que Katcha, qui est entré en moi, peut être rendu au jour.»

#### DÉVAYÂNI dit :

- 61. «Une double douleur, semblable au feu, me consume: l'anéantissement de Katcha et ta mort; par l'anéantissement de Katcha, mon bonheur s'anéantit; «par ta mort, ma vie devient impossible.»
  - े इत्युक्त स हिजः शुक्राः कर्च मृत्योर्मुखे गतं । ज्ञाकारयामास तदा देवयान्याकृते विभुः ॥
  - ै प्रसीद् भगवन् मन्धं कंची ४ हमभिवद्ये । यथ वदुमतः पुत्रस्तद्दत् कुर्वात् तु मा भवान् ॥
  - ै भ्रस्मिन् मुर्डेन कासुरांस्तान् विहाय गच्छामि देवानहम**प** विप्र।

Ce demi-sloka et le sloka entier de la note précédente ne se trouvent pas dans l'édition de Calcutta.

#### Curra dit à Katcha :

- 62. «Tu es d'une beauté parfaite, ò fils de Vrihaspati; c'est pourquoi Dêva«yani t'est dévouée. Reçois cette science qui peut faire revivre. Si tu n'es pas In«dra sous la forme de Katcha, sache qu'aujourd'hui
- 63. «Personne ne peut, rendu à la vie, sortir de mon corps, si ce n'est un «Brahmane. Reçois donc cette science,
- 64. «Toi qui es devenu mon fils, pénétré de mon souffle pour vivre, et sorti «de mon corps; remplis avec soin ton engagement sacré, ò jeune bomme intelli-«gent, toi qui as reçu la science par la révélation de ton Guru.»

#### våiçampåyana dit:

- 65. Ayant reçu la science par la révélation du Guru, et à l'instant même, fendant son ventre, Katcha le Brahmane, tandis que l'autre Brahmane mourait, sortit parfaitement beau, et semblable à la lune qui, à l'expiration de la première moitié éclairée du mois, entre dans sa plénitude.
- 66. Comme il voyait cette étoile de Brahma qui était tombée, Katcha, possédant la science parfaite, releva le mort, et l'ayant salué, parla au Guru en ces termes :
- 67. « l'honore celui qui peut verser du nectar dans les oreilles de celui qui, « comme moi, est ignorant; je l'honore comme un père, comme une mère; je ne « puis pas le blesser, ayant présent devant moi le bienfait que j'ai reçu de lui.
- 68. «Ceux qui ayant reçu la science ne révèrent pas leur vénérable Gura, «qui leur a donné la meilleure doctrine des Védas, le trésor des trésors, ces in«fâmes vont dans l'endroit destiné aux scélérats.»

Ici Vâiçampâyana reprend le récit, et dans les huit slokas qui terminent le soixante-seizième chapitre du Adiparva, il fait prononcer à Uçanas (Çukra) une imprécation contre les Brahmanes qui boivent du vin. Ayant convoqué les Danavas, il leur déclare que Katcha est un être parfait qui, ayant reçu la science de faire revivre, demeurera avec lui. «Katcha (c'est ainsi que finit ce chapitre), ayant demeuré mille ans avec «son Guru, demanda à passer dans l'asile des immortels.»

# नागास्तार्ज्ञेषा भिततान्

### Les Nagas dévorés par Tarkcha.

Les exploits de Târkcha, ou Garuda, sont décrits dans l'Astîka sauparna parva du Mahabharat (t. I, pag. 46 etc. etc. ed. Galc.). Cet oiseau, qui était d'une hauteur et d'une force prodigieuses, et qui portait autour du cou en guise de collier un des rois des serpents, pouvait dévorer tous les hommes impurs, mais devait respecter les Brahmanes: telle fut l'injonction de sa mère Vinatâ et de son père Kaçyapa. Un jour cependant il tomba sur un Brahmane et sur sa femme, qu'il avala; mais, se sentant brûler à la gorge, il pria le Brahmane d'en sortir : ce que celui-ci fit en délivrant en même temps son épouse (sl. 2340. etc. du livre cité). Le même livre raconte la destruction des Nâgas par le sacrifice de Djanamédjaya, et leur résurrection par l'intervention du Muni Astîka, fils du Muni Djarakrâtu.

Nous lisons dans le mémoire de Wilford sur le mont Caucase (voyez As. Res. t. VI, p. 512, 513), qu'un savant pandit lui montra un livre singulier, appelé Buddha dharmatcharya sindhuh, dans lequel il était dit que Vichnu avait donné à l'aigle Garuda le pouvoir de dévorer tous ses ennemis, ainsi que ceux de Civa, et tous les hommes impurs et incrédules; mais qu'il lui avait défendu de toucher un Brahmane, quel que fût son crime : « Si tu osais en avaler un, dit-il, il deviendrait une «flamme dévorante dans ta gorge; respecte aussi mes serviteurs et ceux « de Mahadéva, et en général tous les hommes vertueux. » Longtemps après, Garuda, ayant aperçu un Brahmane habillé comme un Çavara ou habitant des montagnes, le saisit, et tâcha de le dévorer; mais se sentant brûler à la gorge, il fut obligé de le rendre encore tout vivant. Une autre fois il se méprit sur un homme qui courait nu dans le bois : c'était un serviteur de Çiva; et l'oiseau, voulant s'en repaître, le trouva aussi dur qu'un foudre. Néanmoins, attaché à sa proie, il porta dans sa caverne ce malheureux, qui, après un mois de lutte douloureuse, fut délivré par Haradja, messager envoyé par Civa qu'il avait invoqué.

Comme une partie de cette légende est contenue dans le livre du Mahâbharat que nous venons de citer, et comme un passage de la chronique de Kaçmîr paraît s'y rapporter, nous pouvons croire qu'elle existe dans plus d'un purana, et que le Pandit n'en a pas cette fois-ci imposé à l'ingénieux Wilford. Mais ce qui appartient à ce dernier seul c'est d'avoir essayé d'identifier Garuda avec l'aigle de Prométhée, en tant que unu:, Pramathas, est le nom que porte un compagnon de Çiva. Wilford prétend même retrouver ici Hercule dans la personne de Haradja, qui est le libérateur envoyé par le dieu protecteur, et dont le nom serait une altération de Hara-Kula. De plus Wilford a logé Garuda dans une caverne de la Bactriane, sur la route des conquêtes d'Alexandre (voyez l'ouvrage cité, p. 515). Il lui assigne une demeure près de Bâmiyan (As. Res. t. VIII, pag. 258). Nous ajouterons que Garuda n'a pas tou-

jours été victorieux, et que, dans un combat des Asuras contre les Yadavas, il fut pris et enchaîné dans un souterrain par Nicumbha, chef des Asuras. (Voyex *Harivansa*, t. II, p. 79, trad. de M. Langlois.)

SLOKA 100.

### पितृवन

On a dans plusieurs langues, pour le lieu où l'on enterre les hommes, des noms qui sont significatifs par rapport à la dernière et inévitable destinée des mortels; celui de pitrivana (demeure des ancêtres) n'est pas le moins beau. Vana signifie « demeure » ou « bois; » dans le sloka 134 du même livre on trouve पितृकानन, qui a également cette double signification.

### योगिनी:

Le nom des Yogins et celui de ainqui: Yogècearts (sl. 208) sont dérivés de yoga, qui a un grand nombre de significations dont la plupart se rapportent à la dévotion et à la vertu ascétique. Ici c'est une classe de nymphes, désignées (sl. 103) भाषा, madyapa, buvant du vin, ou toute liqueur fermentée; elles sont créatures et compagnes de la déesse Durga. En quelques endroits, on en énumère huit par leurs noms (Dictionnaire de M. Wilson).

Ce sont des êtres fictifs, qui peurent servir à caractériser à nos yeux l'imagination des Hindus. On remarque dans la mythologie et dans les usages de ce peuple un mélange de douceur et de férocité, de spiritualisme raffiné et de sensualité grossière, dont on ne saurait peut-être donner une explication satisfaisante, et auquel il est impossible d'assigner une date certaine. Admettant chez tous les peuples un état de barbarie antérieur à la civilisation, quelques philosophes sont disposés à croire que la nature morale, comme la nature physique, a, pour ainsi dire, revêtu successivement des formes irrégulières et bizarres, avant de se reposer dans un état normal de convenance et de beauté; selon eux, les Hindus auraient, même en se civilisant, conservé quelques traits des temps passés, et n'auraient pas suffisamment épuré cette imagination qui, tantôt sombre, se complaît dans des conceptions d'une horreur accablante, tantôt licencieuse, les entraîne à toutes les jouissances, à tous les excès d'une vie déréglée. D'autres admettent une pureté primitive de

religion et de morale que, pour trancher toute difficulté, ils dérivent immédiatement de la divinité même; ils ne voient dans des croyances absurdes, et dans des usages grossiers et blâmables, que la chute de l'homme né dans un état d'innocence parfaite, et la corruption d'une religion révélée par Dieu même; ils donnent à ces changements une date comparativement récente, et ne paraissent pas songer que, dans la longue marche de l'histoire humaine, il y a plus d'une déviation du bien au mal, et plus d'un retour du mal au bien.

Quoi qu'il en soit, il a existé, à une époque inconnue, une secte de Kapalikas, ou hommes des crânes, adorateurs de Çiva bhâirava, Çiva le terrible. Écoutons le langage que l'on prête à un de ces hommes dans le troisième acte du drame allégorique qui est intitulé: Prabodha chandrôdaya, ou « le lever de la lune de l'intelligence: »

नग्स्थिमालाकृतचार्भूषणः श्मशानवासी नृकपालभाजनः।
पश्चामि योगान्जनमृद्धश्चिना जगन्मिथोभिन्नमभिन्नमीम्बग्त्॥
मस्तिस्काक्तवसाभिचारितमकृमांसाकुतीर्जद्वतां
वक्नी ब्रह्मकपालकल्पितसुरापानेन नः पार्णा।
सथः कृक्तकठोरकाटिकालकीलालधारोल्वनेरूची नः पृर्षोपकृर्विलिभिर्देवो मकृत् भैरवः॥

M'étant fait un ornement élégant d'une guirlande d'ossements humains, ayant pris les cimetières pour demeure, me servant de crânes pour vases, ayant ma vue purifiée par le collyre de la dévotion, je vois l'ensemble de ce monde séparé et créuni dans le dieu suprême.

Nous faisons notre offrande dans le feu de l'holocauste avec de la chair hu maine enduite de graisse et de cervelle; après un jeune, nous nous réjouissons avec de la liqueur spiritueuse servie dans des crânes de Brahmanes; c'est avec des hommes, offerts dans un sacrifice qui se manifeste par des flots de sang qui s'écoulent des gorges fermes, coupées rapidement, que nous vénérons notre dieu, le grand Bhâirava.

(Voyez le texte sanskrit de ce passage dans le Journal of the Asiatic Society of Bengal, n° 61, january 1837, p. 13.)

De nos jours encore, il existe une secte assez nombreuse, composée pour la plupart de gens d'une basse classe, les Çaktyas, qui se réjouissent

dans des orgies nocturnes celébrées sur des cimetières, et qui même se repaissent de cadavres. (Voyez le chapitre du *Dabistan* qui est relatif aux divers usages des Hindus, et plusieurs notices insérées dans les journaux asiatiques.)

Le caractère des Yoginis a déjà été indiqué dans le sloka 68 du livre le Les Hindus croient que le guerrier tué sur le champ de bataille reçoit immédiatement sa récompense : ce qui se voit dans le passage suivant, que j'extrais du Raghuvança (VII, sl. 48, édit. de Lond.; sl. 51, édit. de Calc.) :

# किश्विष्ठिषत्वद्गृत्वतोत्तमाङ्गः सयी विमानप्रभुतामुपेत्य । वामाङ्गसंसत्तस्राङ्गनः स्वं मृत्यत्ववन्धं समरे ददर्श ॥ ४६ ॥

48. Tel soldat qui, ayant eu la tête tranchée par le glaive de l'ennemi, avait obtenu un siége dans un char céleste, où une semme céleste était déjà assise à son côté gauche, vit encore son tronc sautant dans le combat.

Ces femmes célestes que je prends pour des Yoginis, et que les commentateurs du Raghavança appellent des Apsaras, sont peut-être les prototypes des bouris des Mahométans. Dans le sloka 68 du livre I du Radjatarangini, auquel nous venons de renvoyer, ce sont des divinités inférieures qui choisissent un époux parmi les morts sur un champ de bataille; dans le sloka qui nous occupe, ces déesses, n'ayant pas trouvé un homme digne d'elles parmi les vivants, viennent satisfaire leurs désirs dans un cimetière, et jouent dans les 15 slokas, du 98 jusqu'au 110, le drame de la recomposition d'un squelette dont les différentes parties avaient été dispersées.

On lit dans le Râdjapatana du colonel Tod (t. II, p. 706), dans la description du temple de Barolli : « A la droité du dieu Mahadeva se trouve « une des filles du carnage (Yoginî), ivre de sang, la coupe encore à ses « lèvres, et dont la physionomie exprime une absence de tout sentiment. » Dans le même ouvrage, (t. II, p. 750), il est dit : « Au bas d'une côte de « roches se trouve, gardant le passage qui conduit en haut, la statue « gigantesque de Yoginî mère (mâta). »

SLOKA 106.

# पुर्यष्ठक

J'ai traduit ce mot, qui signifie « huit villes, » par « huit régions. »

Ces régions se rapportent à une division des mondes, qui est adoptée par les Buddhistes.

SLOKA 121.

### मितम्बन्यो

Nitamba signifie «flanc d'une femme» et «flanc d'une montagne:» c'est pourquoi le poëte emploie ici sa figure favorite qui consiste à mettre en contraste deux objets dont les noms sont les mêmes, mais dont la signification est différente. De même Bharthrihari (Criggdracatakam I, 18):

मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्य श्रार्थाः समर्यादिमदं वदन्तु । सेव्या नितम्बाः किमु भूषराणां । उत स्मरस्मेरविलासिनीनां ॥ १६॥

Que les hommes vénérables, ayant banni l'envie et considéré ce qu'il faut faire, nous disent cette règle de conduite : convient-il de suivre les flancs des montagnes, ou les flancs des femmes attrayantes par leur sourire?

SLOKA 125.

# निराउम्बर**मु**न्दरः

\*\*sounded by musical instruments, battle-drum, anger-passion. \* Les Pandits de Calcutta y ajoutent celles de « vêtement, ornement, » qui m'ont autorisé à traduire : nirddambara sundara par « beau sans ornement. »

SLOKA 131.

# नर्मराभङ्गि

J'ai considéré ce mot comme composé de Narmadá et baggi « onde. »

Il est presque inutile de faire remarquer que Narmadâ n'est pas ici la rivière de ce nom, qui descend des montagnes de Vindhya et court vers l'ouest se décharger dans le golfe de Cambay. Le nom de Narmadâ, comme celui de Ganga, peut s'appliquer à plus d'une rivière, et très probablement il désigne ici une de celles du Kaçmîr. Peut-être aussi Narmadâ-bağgi est-il le nom propre du fleuve, et dans ce cas il faudrait traduire par ces mots : « Il dirigea le fleuve Narmadâbağgi, etc. »

La construction admettrait aussi qu'on dît: « Il rendit ondoyant de « plaisir le fleuve Narmadâ au moyen des lingas érigés en grand nombre « sur les bords de l'eau; » ce qui serait assez conforme au style de notre auteur, qui aurait fait allusion à narma « plaisir. »

SLOKA 138.

# हिमलिङ्गाचनै:

Il n'est pas étonnant que dans les montagnes et dans les cavernes du Kaçmîr on rencontre des cristallisations de formes diverses, dont quelques-unes peuvent, aux yeux des Hindus superstitieux, ressembler à des lingas ou à d'autres objets qu'ils vénèrent également. Abulfazil dit (t. II, p. 140): « Au pied de la montagne ( Tchutukot) paraissent fréquemment des images de Mahadéva, en cristal, à l'étonnement des spectateurs. »

#### SLOKA 140.

# **ग्र**गस्योद्ध्यनिर्विषा

Purs de venin au lever d'Agastya.

Agastya est le nom d'un personnage mythologique sur lequel je donnerai ci-après (notes, livre III, sl. 325) quelques détails. Ici c'est le régent de l'étoile Canopus, appelé Sohél par les Arabes.

La croyance que cette constellation a de l'influence sur les eaux paraît avoir été répandue dans toute l'Asie. Voici un passage du Dabistan qui l'atteste (voyez l'éd. de Calc. p. 18 »):

اکست که سناره ایست سابی شخصی میرتان بود که تمامر آبهارا بهر دو کف جمع کرده خورده آن اشارتست بدانکه اکست عبارتست از سهیل که سقاره ایست تردیک قطب جنوبی وچون او طالع شود آبهای که از آسمان باریده شد همه خشک شود چنانکه در عربی کفته از اطلع السهیل قطع السیل

Akest, qui est une étoile, fut jadis un saint homme qui, ayant réuni toutes les eaux dans le creux de ses deux mains, les a bues; ce qui veut dire que Akest est un nom de Sohel, qui est une étoile prés du pôle antarctique, et lorsqu'elle se lève, toutes les eaux qui sont tombées en pluie du ciel se sèchent, comme il est dit en arabe : « Quand Sohel se lève, toutes les eaux disparaissent. »

SLOKA 147'

### प्राग्ड्योतिष

Pragdjyôticha est le nom d'un pays situé dans les régions des légendes poétiques; d'après Wilford (Voyez As. Res. t. VIII, p. 336), c'est une contrée orientale, qui fait partie d'Assam, aujourd'hui Gohati. J'y reviendrai ultérieurement.

SLOKA 150.

Naraka. Voici ce qui est dit de Naraka dans le Harivansa. Je transcris le texte sanskrit des douze slokas suivants d'après un beau manuscrit que M. Eugène Burnouf a bien voulu obligeamment me prêter. Pag. 284:

विद्यं चास्याकरोत् तत्र मरको नाम दानवः। त्रासनः सुरसंघानां देवराजरिपूर्मकान् ॥ ५ ॥ स बभी मूर्त्तिलिउंस्यः सर्वदेवाधिवाधिता। देवतानामृषीणां च प्रतीपमकरोत् तदा ॥ ६ ॥ त्वर्द्धृत्तित्रं भौमः कशेनूमागमत् तदा। गजनूपेण जमारु हिचरांगि चतुर्दशीं ॥ ९ ॥ प्रमध्य तां वरारोहां नर्को वाक्यमन्नवीत्। नष्टशोकभयो मोलात् प्राग्ड्योतिषपतिस्तदा ॥ ६ ॥ यानि देवमनुष्येषु रलानि विविधानि च। विभक्ति च मही कृत्सा सागरेषु च यद्रसु ॥ ६॥ **ऋ**य प्रभृति तानीरु सिहताःसर्वनिर्ऋताः। ममेवोपाक्ररिष्यन्ति हैत्याम्य सक्दानवैः॥ १०॥ र्वमूत्तमवस्त्राणि एकार्नि विविधानि च। संज्ञकार तदा भीमः तच्च नाधिचकार स ॥ ११ ॥ गन्धर्वाणां च याः कन्या जहारं नरको बली। याम देवमनुष्याणां सप्त चाप्सरसां गणाः॥१२॥

चतुर्दशसल्ख्नाणि एकाविंशच्छतानि च।

एकवेणीधराः सर्वाः सतीमार्गमनुवताः ॥ १३ ॥

तासां पुर्वरं भौमो कार्यत् मणिपर्वतं।

ग्रलकायामदीनात्मा मुरोऽस्वाविषयं प्रति ॥ १४ ॥

ताम्च प्राग्ड्योतिषपतिं मुरोग्ने दशाल्पचाः।

तैर्म्यताम्च यथा मुख्याः पाल्यन्त उपासते।

स एष तमसः पारे वरदृष्टिर्मल्लासुरः ॥ १५ ॥

न चासुरगणेः सर्वैः सिल्तैः कर्म तत्पुरा।

कृतपूर्वं तदा घोरं यदकार्यात् मल्लासुरः ॥ १६ ॥

- 5. Celui qui s'opposa à Krichna, dans ce pays, était un Danava, appelé Naraka, terreur des troupes des Suras, et grand ennemi du roi des dieux.
- 6. Il resplendit, conservant le signe de sa forme, en inimitié excessive contre tous les dieux, et fit alors ce qui était offensant aux Richis et aux Devatas.
- 7. Ce fils de la terre se rendit dans le Kaçêrû, et, sous la forme d'un éléphant, il enleva la fille de l'architecte (le divin Viçvakarma), belle et âgée de quatorze ans.
- 8. Naraka, le souverain de Prâgdjyôticha, ayant dans l'égarement de sa passion perdu tout sentiment de crainte et de regret, après avoir fait violence à cette belle, lui adressa ce discours:
- 9. «Tous les joyaux divers qui se trouvent parmi les dieux et les hommes, et «que produit toute la terre, et toute richesse qui est contenue dans les mers,
- 10. «Dès aujourd'hui tous les Nâirritas réunis, et les Bâityas avec les Danavas, «m'en feront hommage.»
- 11. En esset, Bâuma 1 prit alors les plus précieux vétements, écarlates et de toute espèce, et se les appropria sans y avoir droit.
- 12. Le puissant Naraka enleva, de plus, les filles des Gandharvas, des dieux et des hommes, et les sept ordres des Apsaras,
- 13. Seize mille cent semmes qui avaient toutes leurs cheveux rassemblés en une tresse, et qui suivaient la route des semmes vestueuses.
- 14. Le fortuné Bâuma fit construire pour elles une résidence magnifique, appelée Mâni parvata, dans Alakâ, vers le pays de Maru, qui n'était pas à lui.
- 15. C'est là que, près du monarque de Prâgdjyôticha, elles siégent, ainsi que les dix filles de Maru, avec les principaux Nâirritas, et le grand Asura lui-

<sup>&#</sup>x27; Fils de la terre.

même, qui est doué d'une vue excellente, à l'extrémité de l'empire des ténèbres.

16. Jamais auparavant toutes les troupes des Asuras réunies n'avaient fait une action aussi horrible que celle dont alors le grand Asura se rendit coupable.

Naraka, contre lequel Indra lui-même implora le secours de Krichna, est tué par ce dernier. (*Harivansa*, trad. de M. Langlois, t. I, p. 525.)

Selon le Mahâbhárat (III, Vanaparva, sl. 10,911-10,915, tom. Ir, p. 599, éd. de Calc.), c'était au nord qu'il fut tué par ce Dieu, et c'est là que l'on voit ses ossements comme une grande montagne resplendissante de loin, semblable au sommet de Kailaça. On reconnaît facilement dans cette description une des montagnes couvertes de neige, dont se compose la chaîne de l'Himalâya.

Kaçêrû, qui est mentionné dans le sloka 7°, est le nom de la deuxième des neuf sections dans lesquelles, d'après le Prabhásatchhanda, la terre est divisée. (As. Res. tom. VIII, pag. 330.) Dans la carte VI qui accompagne le mémoire de Wilford, elle est placée à l'Orient et traversée par la rivière Nalinî. D'après le Radjavatt, Kaçêrû est la deuxième des neuf divisions de Bharatavarcha, ou de l'Inde propre.

Les Nâirritas sont descendus du Brahmane Nirriti, demi-dieu et régent du sud-ouest. Nous lisons dans les Lois de Manou (XI, sl. 104): नेर्सनों दिशमानिष्ठेन: ce qui est expliqué dans le commentaire : दिश्रामानिष्ठेन: ce qui est expliqué dans le commentaire : दिश्रामानिष्ठेन: ce qui est expliqué dans le commentaire : दिश्रामानिष्ठेन: दिश्रामानिष्ठेन: qu'il aille vers la région de Nirriti, située à l'extrémité du sud. » Dans les extraits géographiques que Wilford donne des Puranas, la cour du seigneur du pays de Nâirrita est appelée Krichnângana « cour « noire, » et lui-même, il est surnommé Virûpâkcha, c'est-à-dire « d'une figure difforme. » (As. Res. t. VIII, p. 348.)

Naraka, roi d'Asam, avait donc étendu son empire sur l'est et l'ouest de l'Inde, d'où il a apporté le parasol du pouvoir. Nous verrons dans le livré III, sl. 54, 55 du Râdjatarangint, que Varuna, dieu régent de l'ouest, le redemande au puissant Meghavahana, roi de Kaçmîr. Selon le Râmâyana (liv. IV), Naraka, démon méchant, habite Prâgdjyôticha.

Le nom de Maru, qui se lit dans les slokas 14, 15, du Harivansa, que je viens de citer, se trouve déjà dans la liste généalogique des rois d'Ayodha que donne ce poème (trad. de M. Langlois, t. I, p. 72); Maru, dans la liste compilée par le Pandit Radhakant pour Sir W. Jones, est le soixante-dix-septième roi de la race solaire. Il est aussi le nom d'un Daitya tué par Krichna, et se trouve dans le Mahâbharat. Le pays de Maru pourrait, selon M. Wilson (As. Res. XV, 102), être la Sogdiane,

selon M. Lassen la Gédrosie. Dans le sloka 14, la résidence des femmes de Naraka est placée vers le pays de Maru, dans Alakâ, capitale du dieu des richesses, qui habite la région septentrionale; mais Alakâ, est un nom qui, dans le langage panégyrique, se donne à toute ville dont on veut exalter la magnificence. Il serait difficile, et il n'est pas nécessaire ici, d'établir entre les notices, tant mythiques que géographiques, que je viens de rassembler, la liaison et l'accord qui leur manquent.

SLOKA 160.

La même comparaison se trouve dans le Raghuvança, VIII, sl. 13:

# रवुरश्रुमुखस्य तस्य तत्कृतवानीप्सितमात्मज्ञप्रियः। न तु सर्प इव त्वचं पुनः प्रतिपेदे क्यपयर्जितां श्रियं॥ १३॥

13. Raghu satisfit au désir de son fils qu'il aimait tendrement et dont le visage était baigné de larmes, cependant, de même que le serpent ne reprend plus sa pean, il ne reprit pas la dignité qu'il avait abdiquée.

SLOKA 165.

# भूर्जत्वक्

Écorce de bouleau.

Bûrdja, le bouleau de montagnes, Betula bhojapatra de Wallich (voyez l'ouvrage précieux de ce botaniste distingué: Plantæ asiaticæ rariores), est enveloppé, comme le bouleau d'Europe, d'une écorce qui consiste en plusieurs couches, que l'on peut successivement enlever par grands morceaux. C'est avec cette écorce que se font les habits des ascètes et des compagnons de Çiva; le vêtement que portait Sacuntalà, lorsqu'elle captiva le cœur de Duchmanta était d'une étoffe fabriquée avec la même substance. Cette écorce a toujours servi, et sert encore aujourd'hui aux Hindus, pour la fabrication d'un papier très-commun. Kalidasa, dans son poême de Kumâra, en faisant la description du mont Himavat, dit (chant I, sl. 7):

# न्यस्तात्तरा धातुरसने यत्र भूर्जत्वचः कुञ्जर्विनुशोषाः। वजन्ति विद्याधासुद्धीणामनङ्गलेखक्रिययोपयोगं॥ ९॥

Là les écorces de l'arbre burdja, souvent rougies par les gouttes du front de l'éléphant sauvage qui s'y frotte, ayant reçu des caractères marqués au moyen d'un

liquide métallique, servent aux belles femmes des Vidyadharas à entretenir un commerce de lettres d'amour.

Dans le drame de Vikramôrvacî, la nymphe Urvast se sert d'une feuille de ce même arbre, भूतपत्रिया (भूतवात्रिया prakrit), pour faire connaître son amour au roi Purûvaras (p. 33 du texte sanskrit; p. 36 de la trad. de M. Wilson; édit. de Calc.).

### **सिद्धाध्वगश्रे**णी

La troupe vagabonde des Siddhas.

Le nom de Siddha, que nous rencontrons plus d'une fois dans la chronique de Kaçmîr, désigne communément un homme qui a atteint la perfection de la vertu ascétique, et qui a obtenu le bonheur suprême de la réunion avec la divinité dans le ciel même; il désigne aussi un personnage qui, par l'accomplissement de certains rites mystiques et magiques, s'est procuré un pouvoir plus qu'humain, comme celui de voyager dans les airs selon son plaisir; les Siddhas sont encore une classe de demi-dieux qui, avec les Vidyadháras et les Munis, habitent des régions situées entre la terre et le ciel (Wilson's Dict.). Il en est qui parcourent les montagnes de l'Himalâya, lesquelles, d'après la fiction mytho-géographique des Hindus, s'élèvent même au delà du soleil. Les Siddhas que l'Aryarâdja rencontra sont de l'ordre de ceux dont Kalidaça (Kumdra, sl. 5) parle en ces termes:

# स्नामेखल संचरतां चनानां क्रायामधः सानुगतां निषेट्य । उद्वेजिता वृष्टिभिरात्रयन्ते मृङ्गानि यस्यातपवृन्ति सिद्धाः॥ ५॥

Après avoir vénéré les ombres des nuages qui, tournant autour de la ceinture des montagnes, couvrent les plaines élevées, les Siddhas, troublés par des ondées de pluie, se réfugient sur les sommets échauffés par le soleil.

Là, selon le sl. 16 du même chant,

Le soleil, en parcourant les régions inférieures de l'atmosphère, éveille par ses rayons droits dardés vers le haut les lotus qui croissent sur les lacs élevés de l'Himavat, et qui sont restés après que les mains de sept Richis en eurent cueilli leur part.

सप्रर्षिक्स्तावचितावशेषान्यश्वो विवस्वान् परिवर्त्तमानः। पद्यानि यस्यायसरोहकाणि प्रबोधयत्यूर्दमुवैर्मयूखैः॥ १६॥ Je citerai sur ce sloka une partie du commentaire du Principal Mill dont la vaste érudition ne peut qu'éclaicir tous les sujets qu'il traite. (Voyez The Journal of the Asiatic Society of Calcutta, n° 19, July 1833, p. 344): « L'intention de Kahidasa dans cette stanza (sloka)était, comme « les commentateurs le disent avec raison, de terminer sa description de « l'Himalâya en donnant un exemple éclatant de cette espèce de प्रतिप्रयोक्ति « aticayôkti, ou hyperbole, qui selon l'expression de Dandi, poète rhé« toricien que les Hindus citent souvent, nous transporte au delà des li« mites du monde लोकसोमासिक्तिती, lôkasimâtivarttint

.....vivida vis animi pervicit, et extra Pervasit longe flammantia mœnia mundi.

« Car Kalidaça ne dit pas seulement que les sommets les plus hauts s'é« lèvent au-dessus de la sphère planétaire (pour me servir des termes de
« l'astronomie des Hindus et de Ptolémée), de manière que le soleil ne
» peut que regarder en haut vers les lacs qui les couronnent; mais il dit
« qu'ils s'élèvent au-dessus de la sphère encore plus élevée des étoiles
« fixes; oui, même jusqu'à la sphère la plus élevée qui soit visible, celle
« qui est occupée par les sept Ríchis, dans les sept étoiles de la Grande« Ourse, etc. »

### SLOKA 168.

### त्रियामाम

Trydma signifie nuit, ou trois veilles de trois heures chacune, d'où l'on pourrait inférer que les Hindus ne divisaient anciennement la nuit qu'en trois veilles. Les anciens Juis n'en comptaient pas davantage; au moins ne trouve-t-on mentionnées dans l'ancien Testament que trois veilles; dans le nouveau Testament, quatre. Idlers Chronologie, tom. I, p. 234 et 486. Les Grecs et les Romains en avaient quatre; on les appelait φυλακαί, vigiliæ.

La fin d'une veille s'annonce dans l'Inde, tantôt en battant un grand tambour, tantôt en frappant une espèce de cloche, ou plutôt une plaque de métal appelée nuss qanda. Les Romains se servaient pour le même objet d'un cor; c'est c que nous apprend Silius Italicus, lorsqu'il dit (VII, 154):

Cum buccina noctem

Divideret.

### " SEOKA 169. 🖫

Le roi gagua le lieu sacré de la célèbre fontaine habitée par Nandiça.

D'après cette indication il ne serait pas sorti des limites du Kaçmîr. Voyez mes notes sur les sl. 125-130 du livre I".

### RÉSUMÉ DU LIVRE SECOND.

Le résumé du livre II donne 44 rois; mais dans le texte on n'en trouve que 43 depuis Gonarda le jusqu'à Aryarâdja inclusivement, savoir : 16 de la première dynastie, 21 de la seconde, et 6 de la troisième.

L'édition du Râdjatarangint qui a été publiée à Calcutta ne compte en tout que 543 slokas; nous en avons 546.

### LIVRE TROISIÈME.

#### SLOKA PREMIER.

Hara (ou Çiva) et Parvati sont souvent représentés comme occupés d'un entretien amoureux. Dans ce sloka, le dieu adresse un tendre discours à son épouse; elle doit écarter d'elle le serpent qui se joue sur le cou de Hara, tandis que celui-ci tâche de la débarrasser de la peau d'éléphant qu'elle a autour de son corps.

Çiva porte communément une peau d'éléphant qui avait appartenu à un Asura tué par lui. Ainsi Mâgha, dans son poème épique de la mort de Çiçupâla, dit (ch. I, sl. 4), au sujet de Narada, qu'il représente visitant la terre :

# नवानथो ऽधो वृह्तः पयोधरान् समूटकर्पूरपरागपारुदुरं। ज्ञारां ज्ञाणोत्सिप्रगजेन्स्कृत्तिना स्फ्टोपमं भूतिसितेन शंभुना॥४॥

Nárada, qui, au milieu de grands nuages nouvellement formés, descendit blanc comme un amas de poudre de camphre, entièrement semblable à Cambhu (Civa) qui se présente d'une couleur grîse à cause des cendres qui le couvent, jetant en l'air, de temps en temps, la peau du grand éléphant, en dansant dans les réjouis-sances d'une fête.

La déesse Parvati est représentée presque de la même manière que son époux. Dans le drame de Bhavabhuti intitulé Malati et Mâdhava, nous voyons, au cinquième acte (éd. Calc. p. 81, cité aussi par Colebrooke, As. Res. X, p. 459, et par M. Wilson dans le Meghadata, p. 45), qu'un des interlocuteurs, pendant les apprêts d'un sacrifice humain, fait en ces termes le portrait de Tchamundâ, émanation de Parvati, qu'il invoque:

# प्रचलितकारिकृत्तिपर्यन्तचञ्चम्रवाचातभिमेन्दुनिस्यस्मानामृत-ष्ट्योतञ्जीवत्वपालावलीमृक्तचण्डादृहासत्रसदूरिभूतप्रवृत्तस्तुति ।

Recevant les louanges des esprits qui t'accompagnent, et sont saisis du rire violent qui sort de la guirlande de crânes, animés par le nectar qui découle du croissant, ornement de ta tête, lequel est fendu par les ongles de la peau d'éléphant qui forme ta ceinture, balancée au gré des mouvements de ta danse.

La danse de Çiva et de Parvati est un sujet profondément mystique, auquel les allusions sont très-fréquentes dans les poëmes, et dont la représentation se voit souvent sur les monuments sacrés des Hindus.

# कुम्भकुरुरे मुक्ताः कुचायोचिता

Il se trouve dans la cavité de son élevation frontale des perles qui sont dignes d'orner ton sein élevé.

C'est de même que Çağkaratcharya, dans son hymne à Parvati déjà cité (sl. 74), dit en s'adressant à la déesse :

वस्त्यम्ब स्तम्बेर्मवद्गनकुंभप्रकृतिभिः समाबद्धां मुक्तामणिभिर्मलां हार्लितकां । कुचाभोगो विम्बाधर्रुचिभिर्त्तः शर्रितां प्रतापट्यामिश्रां प्रविजयिनः कीर्त्तिमिव ते ॥ ९४ ॥

- 74. O mère! ton sein riche porte la liane sans tache d'un collier qui est composé de pierres précieuses et de perles produites dans les élevations frontales d'un éléphant, et au lustre duquel se mêle la splendeur de ta lèvre de himba, de même que la majesté de Çiva, de ce conquérant des villes, se confond avec ta gloire.
- La croyance que des perles se produisent dans les protubérances frontales d'un éléphant est aussi généralement répandue parmi les Hindus que celle que des joyaux sont contenus dans la crête d'un serpent. Ainsi Tchânâkya, auteur déjà cité (p. 11, 12, éd. Râdja Kali-Krichna):

# शैले शैले न माणिक्यं मीतिकं न गते गते । साधवो न लि सर्वत्र चल्दनं न वने वने ॥ ५३ ॥

On ne trouve pas une pierre précieuse dans chaque rocher, ni une perle dans chaque éléphant, ni du sandal dans chaque forêt, ni partout un honnête homme.

Il n'est pas toujours facile de rapporter avec certitude une fable populaire à sa véritable origine. La ressemblance des noms d'objets différents a suffi quelquefois pour qu'un attribut, ou réel ou fictif, fût transporté de l'un à l'autre. Or nâga, qui signifie serpent ainsi qu'éléphant, est dérivé de naga, montagne, parce que ces animaux naissent ou vivent communément dans les lieux montagneux. (Voyez Dict. de Wilson.) On pourrait donc supposer que des pierres précieuses, véritables productions de montagnes, auraient été fictivement attribuées à des animaux appelés du même nom, sauf la quantité d'un a. Peut-être aussi ces matières précieuses ayant été attribuées à l'un des animaux cités, n'importe pourquoi, son homonyme est-il entré en partage du même don.

SLORAS 5, 6.

# सर्वतो मानमर्यादा etc.

Ce passage paraît être corrompu; et il faudrait peut être lire सर्वता उमान्महारा, etc. Tout le sloka se traduirait, en conséquence, comme il suit : « A son sacre, les chefs, observant son ordre, firent partout résonner le tambour pour le maintien de la prohibition de tuer (les êtres « vivants). »

SLOKA 11.

### यूकदेवी

Yûkadêvî. L'emploi de ce nom doit étonner quant on s'en tient à la seule signification qu'on trouve de yûka dans le distionnaire sanskrit; mais ce mot signifie aussi le signe zodiacal de la balance, et c'est bien cette signification qu'il faut adopter ici. Voici un passage qui a été cité par le Principal Mill dans le Journal Asiatique de Calcutta (juillet 1835), et qui est tiré de la Sat-kritya-muktûvalî, ouvrage de Raghunatha, où se trouvent tous les noms des signes zodiacaux. Je marquerai par un astérisque ceux qui, peu communément employés, ne sont pas dans le Dictionnaire de M. Wilson.

# क्रिय ताब्रि जित्म क्लीर लेय पाचेय वृक्त कीर्प्याच्या । तौद्धिक ग्राक्तेकेरो दृहोगमान्त्यभंचेत्यं ॥ इति मेषाठीमां विशेष संज्ञाः

Voici, à commencer du bélier. les dissérents noms des signes zodiacaux, savoir : Kriya est le bélier &, mécha; táburi, \* le taureau &, vricha; djituma \*, les gémenux M, mithana; kulira, l'écrevisse S, karkoja; léya , le lion Q, sinha; pdthéya, la vierge m., kanyá: yúka \*, la balance 4, tula: káurpya, le scorpion m., vrictchika ; tankchika , le sagittaire + , dhanus ; akokéra , le monstre marin , au lieu du capricorne », makara; hridróga \* (ύδροχοός), le verseau », kumbha; et antyabha, les poissons x, mina 1.

SLOKA 24.

### त्वराप्तामात्रेण

On aura remarqué la locution idiomatique dans laquelle matra exprime que deux actions se sont suivies immédiatement l'une l'autre, c'est ainsi que dans le Mahabharat (Ardjanasamagama, la rencontre d'Ardjuna, X, 46, ed. Bopp) on lit:

# मृक्तमात्रे ततस्तिसन् नूपाण्यासन् सङ्ख्रशः। मृगाणामव सिंहानाम् व्याघाणां च विशाम् पते ॥

So wie es abgeschossen waren da..... A peine le coup était-il parti, que parurent mille formes d'antilopes, de lions et de tigres, à seigneur des Vaisyas.

Ci-après; dans le sloka 238 de ce même livre, nous trouvons kchanamatrena, « dans un instant»; et sl. 412, pravichtamatra, praikchichta, « la déesse qu'à peine entré il avait aperçue ».

# ं stoka 26. विधुतबन्धना

Relachés des liens.

Littéralement clavés des liens; » ceci me paraît être une de ces belles expressions dont les Hindus possèdent un si grand nombre. Il ne peut exister de plus grande souillure que celle des chaînes.

1 On reconnaît facilement l'origine grecque ou romaine dans les mots tels que taburi (taurus); djitumna (qemini); lėya (leo); yūka (jnqum); kaurpya (scorpius); taukchika (τοξότης), etc., qui cependant, tous, ont un synonyme d'origine sanskrite.

#### SLOKA 40.

Je fais de mon propre corps une offrande à à Tchandika.

Tchandiké est un nom de la déesse Durga, et dérivé de tchanda, «violent, cruel.»

Nous avons déjà vu, dans le livre Ier, que le râdja Djaloka pour rester fidèle à sa promesse et ne pas faire de mal à un être vivant, offrit son propre corps en nourriture à la déesse Krityâ. Le roi Tundjina (liv. II) voulut mourir volontairement pour apaiser les dieux offensés, et ne pas voir son peuple périr de faim. Meghavahana, dans ce livre, n'hésite pas à donner sa vie pour sauver un enfant et un barbare. Nous trouverons plus d'un exemple encore de cette facilité avec laquelle les rois de Kaçmir choisissent le suicide. En général, cette espèce d'héroisme paraît aux Hindus si méritoire et si admirable, qu'ils croient devoir l'attribuer à presque tous leurs personnages les plus fameux. Dilipa, un des anciens rois de la race lunaire, offrit sa propre vie pour celle de la vache Nandinî au lion de Civa, qui gardait le cèdre consacré à Parvâti; le visage détourné, il attendait déjà le saut fatal du lion, lorsqu'une pluie de fleurs échappées des mains des Vidyadharas tomba sur sa tête, lui annonça la satisfaction du ciel, et lui conserva la vie (Raghuvansa, II, 60). C'est toujours ainsi que le dévouement généreux est accepté par les Dieux.

Nous savons que cette tendresse excessive pour tous les êtres vivants est un des principaux traits du buddhisme; aussi dit-on de Buddha Çakyamuni que, dans une de ses naissances antérieures, quand il était Mahâsattva, fils de roi, il se laissa volont irement dévorer par une tigresse affamée, pour l'empêcher de mourir de faim ainsi que ses petits. (Voyez Ueber einige Grandlehren des Buddhaismus, von J. J. Schmidt, I Abhandlung, 245.)

SLOKA 46.

### उम्बो :

Dambara n'est pas dans le Dictionnaire de M. Wilson; d'après les pandits de Calcutta, ce mot signifie « nombre, multitude, » il est peutêtre irrégulièrement dérivé de उप ou उभ, « rassembler, accumuler, » qui font उम्पति et उम्पति.

### चामुएउ

Tchâmunda est un des noms de la déesse Durga; il se compose de tcha, lune, et de munda, tête; mais tcha peut être aussi là pour tchanda, nom d'un démon dont la déesse a saisi la tête abattue. (Wilson.)

SLOKA 47.

### जास्तवी

Djûhnavî est un des noms de la Ganga. (Voyez les notes du livre II, au sloka 12.)

SLOKA 54.

### क्रचं

(Voyez les notes du livre II, au sloka 150, et ci-après, au sloka 125 de ce livre.)

Le parasol paraît avoir été jadis dans toute l'Inde le signe distinctif du pouvoir; il l'est encore aujourd'hui dans les états buddhiques, et notamment dans le pays des Birmans: il appartient peut-être aux usages particuliers du buddhisme.

SLOKA 57.

### वसुकुलात्मज:

Parmi les Vasus que nous avons mentionnés dans les notes du livre I<sup>er</sup>, sloka 124, et qui sont au nombre de huit, on compte Vichnu, qui s'est incarné dans la personne de Krichna. Le prédécesseur de Meghavahana, selon mon interprétation de ce sloka, était de la famille des Yadavas.

SLOKA 58.

# धाणीधाणोचित शेषदेते

Le corps du serpent Cecha, qui est capable de soutenir la terre.

C'est de même que Kalidasa a dit प्रोष : संदैवाहितभूमिभार «jamais le ser-« pent Çêcha, chargé du fardeau de la terre, ne fait trève à ses fatigues. » (Sakountala, acte V, p. 92, édit. sansk. de Chézy, 100, trad.)

Ce chef de la race serpentine, appelé aussi Ananta, « sans fin, » est la

couche de Vichnu, et de ses mille têtes il lui forme un dais. Lorsque ce Dieu s'incarna dans la personne de Krichna, Çêcha prit la forme de Baladeva, frère aîné de Krichna.

SLOKA 59.

# उषर्बुधे

Ucharbudha, connaissant ou éveillant le demi-jour, comme désignation du feu, me paraît une expression heureuse; un grand nombre de mots sanskrits ont de même le mérite de donner au discours une teinte poétique.

SLOKA 64.

# समशीर्षिक

शोधिक n'est pas dans le Dictionnaire de Wilson, mais bien circhaka, casque, tête, jugement. Ce mot samacirchika se rencontre encore une fois dans le sloka 135 de ce même livre, et le sens m'en a paru être egale hauteur de tête.

सन्तः dans le Dictionnaire de Wilson signifie : « the hands opened and joined, » ce qui ne paraît pas convenir ici ; सन्ति veut dire « don, donner, » de अपा ou आपा, donner, offrir ; ce qui m'a induit à rendre santal par « libéraux. » La construction grammaticale est moins embarrassante que la pensée exprimée dans ce sloka n'est satisfaisante.

SLOKA 72.

# रोक्णं ं

Rôhana ou tren Rôhaga, est la montagne de Ceylan appelée le Pic d'Adam. Elle est aussi nommée Vidúra, si nous nous en rapportons au commentaire du scholiaste sur un passage du xıı chant du Nûichadha, poeme composé par Sri Harcha. J'aurai l'occasion de revenir sur Vidûra.

Depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours Ceylan a été renommée pour ses pierres précieuses. Dans le Bhatti kavya (éd. de Calc., p. 234, ch. V, 27), Ravana, tyran de cette île, répond en ces termes à Surpanakhâ sa sœur, à qui Rama avait coupé le nez, et qui, pour l'exciter à la venger, lui reprochait de manquer de force et de courage:

# त्राहे।पृष्ठिका पश्य मम सद्भवतानिभिः।

# ध्वस्तान्धकारे प्रिपुरे पूर्वेन्द्रो : सन्निधि : सदा ॥ २७ ॥

Vois mon pouvoir merveilleux : quoique les ténèbres soient tombées dans ma ville, par la splendeur des pierres précieuses, il y règne une pleine inne perpétuelle.

Il dit à Sità, semme de Rama-tchandra, quand elle résiste à la tentative qu'il sait pour la séduire (ibid. p. 288, V, sl. 87):

निर्ल्ञो विमदः स्वामी धनानां द्रुतपुष्पकः। श्रध्यास्ते ऽन्तगिरं यस्मात् कस्तवविति काराणं॥ ८९॥

Le seigneur des richesses, expulsé de Lagka, privé de son char puchpaka, et guéri de son fol orgueil, habite par cette raison au milieu des montagnes de Kaildea; qui ne sait pas ce fait?

SLOKA 73.

### विभीषण:

Rama, ayant vaincu et tué Ravâna, qui lui avait enlevé sa femme, éleva Vibhîchaṇa, le frère cadet du ravisseur, sur le trône de Lagka. Ce nom, qui ne se trouve pas dans la liste des rois postérieurs de ce pays, peut avoir été pris par un poête historien pour le nom générique d'un roi de cette île, et ici pour celui du monarque qui régna du temps de Meghavahana, et que la chronique de Kaçmîr place vingt-quatre ans après le commencement de notre ère. Ce qui nous importe, c'est de signaler les relations qui existèrent, à diverses reprises, entre Kaçmîr et Ceylan, et dont je traiterai avec plus de développement dans ma dissertation sur les synchronismes.

SLOKA 75.

# लङ्कां नीत्व

Après l'avoir amené à Lagka.

Lagha est le nom de la capitale de l'île. C'est celui qu'elle porte dans un passage où Ravana (loco citato, pag. 290, V, 89) s'exprime en ces termes:

संमुद्रोपत्यका हैमी पर्वताधित्यक पुरी। ख्रिपारायण नाम्ना लङ्गेति मम मैथिलि॥ ६६॥ O fille de Mithila! ma ville, nommée Lagka, s'élève sur le bord de la mer aux pieds des montagnes, ville pleine d'or et de pierres précieuses.

SLOKA 81.

#### उध ं

Udhra ne se trouve pas dans le Dictionnaire de Wilson; d'après les pandits de Calcutta, c'est une espèce de chat qui se nourrit principalement de poisson, et qui, au Bengale, est appelée उद्धिताल, advidala.

SLOKA 100.

## त्रिगर्तीर्वी

Trigarta était un pays situé au nord-ouest de l'Inde, et qui, probablement, correspond à une partie du moderne Lahore. Wilford croit que cette contrée est la même que Tehotra ou Trehotra, à l'ouest de Delhi, ou la même que le Tahora dans les Tables de Peutinger, le moderne Téhora ou Tehâura. (Voy. Asiat. Res. t. VIII, p. 257, édit. de Calc.) J'y reviendrai dans ma note sur le sl. 177 du livre IV.

SLOKA 103.

## दीवारा:

Dans l'Amarakocha, parmi les mots sanskrits, dindr est le synonyme de firm nichka, qui signifie un poids d'or ou d'argent, d'une valeur variable. C'était aussi une monnaie qui, d'après Férichta, valait deux roupies ou cinq francs. Le mot dindr paraît être analogue au denarius des Romains, qui était tantôt une monnaie d'argent, et tantôt une monnaie d'or, que l'on exportait, selon le Périple d'Arrien, de l'Europe à Barygaza ou Baroach moderne. Le dinâr pourrait donc, quoique d'origine romaine, avoir obtenu une place parmi les mots dont se servaient les Hindus qui lui auraient, peut-être, créé une étymologie sanskrite; en le dérivant de dina, pauvre, et ri, aller, deux mots qui, réunis, signifient ce qui va au pauvre. (Wilson's Diction.)

SLOKA 125:

### उज्जयिनी

Udjdjayint, répond à l'Udjain moderne et à l'Othen des Grecs. Les synonymes de cette ville sont énumérés dans le vocabulaire de Hêmatchandra:

# उज्जयिनी स्याद्विशालावन्ती पुष्पकरिएउनी

Udjdjayini, Viçâlâ, Avantî, Puchpakarandinî.

Voici comment s'exprime sur cette ville, parmi d'autres poètes qui l'ont célébrée, Kalidasa qui l'habitait; il était un des neuf bijoux de la cour de Vikramâditya; le discours est adressé au nuage messager (Mégaduta, sl. 32):

प्राप्यावन्तीमुद्यनकथाकोविद्यामवृद्धां पूर्वोदिष्ठामनुसर् पुरीं श्रीविशाला विशाला । स्वल्पीभूते सुचित्तिफले स्वर्गिणां गां गताना शेषे: पुरायेर्कृतमिव दिव: कान्तिमत् स्वंउमेकं॥ ३२॥

Ayant atteint Avantî (à nuage), entre dans cette ancienne ville qui jouit d'unc longue célébrité par la demeure des savants et par l'histoire d'Udayana; la riche et vaste Viçàlà, qui appartient aux êtres célestes qui sont redescendus sur la terre quand la récompense d'une vie pieuse devait se combler pour eux; la ville, semblable à cette unique et belle partie du ciel, qui ne s'acquiert que par les dernières austérités.

Sans entrer sur ce sloka dans des développements trop étendus, je me bornerai à dire qu'Udayana, autrement Vatsarâdja, fut souverain de Kuça-dvipa, pays situé à l'ouest de l'Inde propre (voyez les Plans géographiques de Wilford, Asiat. Res. t.VIII). L'image de ce prince se présenta dans un songe à la princesse Vasavadattà, fille de Pradyota, roi d'Udjayinî, et lui inspira un tel amour que, quoique promise à un autre prince, elle se fit connaître, à celui qu'elle avait rêvé, avant de l'avoir jamais vu. Udayana justifia par ses qualités le rêve de son amante, qu'il enleva à son père et à son fiancé. Quant au reste du sloka tel qu'il m'a paru devoir être interprété, je dirai que les Hindus, nommément les Buddhistes, croient que des personnages qui se sont élevés à un haut

degré de vertu redescendent quelquesois du ciel sur la terre, asin d'y achever ce qui leur reste à saire pour atteindre la pureté la plus parsaite, leur suprême récompense; et c'est Avanti qu'ils choisissent pour ce but, si ce n'est Pâtalipatra (Puchpapura, ville des sleurs, Florence), ou Kaçs (Bênarès) la sainte, et d'autres encore, où Çakyamuni, en achevant sa dernière transmigration, a laissé des traces révérées de sa présence. (Voyez aussi, sur ce sloka, l'explication donnée par M. Wilson, dans sa traduction du Mêgadâta, p. 37.)

C'est par Udjayini que les astronomes indiens font communément passer leur premier méridien. La ville moderne est située à un mille anglais au sud de l'ancienne, qui fut détruite par une révolution de la nature à une époque qui n'est pas connue: la tradition fabuleuse la place à une date qui précède de peu la naissance de Vikramâditya. (Voyez Asiat. Res. t. VI, p. 35, etc. etc.)

## एकच्छत्रस्रक्रवर्त्ती

Tchakravartti est composé de tchakra, empire qui s'étend d'une mer à l'autre, et vartti, résidant, siégeant : c'est le grand titre d'empereur de toute l'Inde qui, joint à èkatchhatra, un seul parasol, devient plus emphatique.

Je traiterai de Vikramâditya dans ma dissertation sur la chronologie de Kaçmîr.

#### SLOKA 128.

Ce sloka fait allusion à la prophétie d'une incarnation future de Vichnu pour la destruction de tous les étrangers et de tous les méchants dans l'Inde. La voici, telle qu'elle est rapportée dans le Vichnu-purana, liv. IV, sect. 24, sl. 26:

धर्मेज्ञीणप्राये भगवतो वासुदेवस्याशः संभलग्राम प्रधानबाद्गणस्य गृहे कल्किरूपी। जगति ऋवतीर्य सकलम्रेच्छदस्युदुष्ठा-चर्णचेतसामशेषाणां ज्ञयं करिष्यति॥ २६॥ स्वधर्मेषु चाब्निलं जगत् संस्थापयिष्यति

# श्रनंतरं चाशेषकलेखसाने। प्रबुदानां तेषामेव जनपदानाममल स्फटिकविशुदामतयो भविष्यन्ति॥२९॥

- 26. Au temps où se perdront toutes les vertus, le bienheureux Vâsudéva, descendu glorieux sous la forme de Kalki dans la maison d'un brahmane éminent de Sambhala <sup>1</sup>, détruira tous les Mlètchtchhas, tous les hommes abjects et adonnés à de mauvaises pratiques;
- 27. Et, per ses propres vertus, il rétablira le monde entier. Alors, à l'expiration du Kaliyuga, les âmes des hommes, qui se seront réveillées, seront purifiées, et deviendront semblables à un cristal sans tache.

Voyez aussi un passage du Gitagovinda, qui sera cité ci-après, dans ma note sur le sl. 492.

Cette prophétie, si menaçante pour les envahisseurs de l'Inde, ne doit pas les effrayer pendant longtemps; car il est dit dans le même purana (ibid.):

# त्रीणि लत्ताणि वर्षाणां दितमानुषसंव्यया। षष्ठिं चैव सङ्ख्राणि भविष्यत्येष वै कलि:॥३६॥ शतानि तानि दिव्यानि सप्त पंच च संख्यया। नि:शेषेण ततस्तस्मिन् भविष्यति प्न:कृतं॥३६॥

- 38. D'après le calcul des hommes deux fois nés, le Kaliyuga durera trois cent soixante mille aus.
- 39. D'après un autre comput il durera douse cents années divines, à la fin desquelles recommencera l'âge Kritam.

Ce dernier sloka s'accorde avec le texte des Lois de Manu (liv. I", 69, 70), où il est dit que 1200 années divines font (1200 × 360) 432,000 années humaines. Il paraît que, dans le comput du premier des deux slokas qui viennent d'être cités, les crépuscules n'ont pas été comptés. Il en est de même dans le chapitre IV du Linga-purana, où les années du Kaliyuga sont données 360,000.

L'année actuelle de notre ère, 1838, est la 4939' du Kaliyuga.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peut-être un endroit du Bengali. Dans le Râdjavali, il est dit que ce sera dans la maison d'un brahmane du Bengale.

SLOKA 155.

### ्राजदासीनां

Des femmes esclaves du roi.

On se rappellera que le service intérieur du palais des rois hindus se faisait par des femmes.

SLOKA 165.

### चिनामणिं

Le joyan du désir.

Le joyau fabuleux qui procure tout ce qu'on désire se trouve dans les contes de presque toutes les nations; dans les nôtres, c'est communément un anneau donné par les fées, qui sont d'origine persane ou plutôt zende.

SLOKA 168.

L'hiver brûlant tout le corps par des vents froids est une expression qui peut nous paraître étrange, mais qui est en rapport direct avec la réalité des sensations qu'éprouve en hiver un Oriental.

SLOKA 170.

# ग्रीर्वदस्नोष्मभिलाष्रत:

Désireux de jouir de la chaleur du feu sous-marin.

Comme la légende d'Aurva me paraît offrir un grand intérêt tant à cause d'elle-même que par sa connexion avec d'autres événements importants, j'en donnerai les principaux traits, le plus succinctement qu'il me sera possible.

D'après le Vichnu-purana (liv. IV, sect. 3 et 4), Âurva fut un saint richi, qui se retira dans une forêt. C'est là qu'il empêcha la femme de Vâhu de se brûler après la mort de son époux, pour conserver avec elle le fruit qu'elle portait depuis sept ans : elle accoucha d'un fils, qui fut nommé Sagaras (Océan). Celui-ci, instruit par le richi dans toutes les sciences et dans l'usage des armes à feu, vengea son père en exterminant ses ennemis. J'aurai occasion de revenir sur ses victoires.

Les deux femmes de ce héros, Kêçini et Sumati, devinrent mères, la première d'Asamandja, l'autre de soixante mille fils.

Ces derniers voulurent empêcher leur père de faire le sacrifice du cheval; et quand ce cheval eut été soustrait à leurs regards, ils le cherchèrent jusque dans le fond de la terre, où ils le trouvèrent près du richi Kapila, qu'ils attaquèrent; mais ils furent réduits en cendres par le feu qui sortit de son corps. Dans la suite des temps ils furent ressuscités par les flots de la Ganga, que Bagirathi fit descendre dans les régions infernales (voyez notes du liv. II, sl. 12).

D'après le Harwansa (traduct. de M. Langlois, t. I", lecture 46, p. 213-214), Âurva, pressé par ses amis de procréer des enfants pour propager sa race, y consentit, non sans prédire que sa progéniture ne vivrait qu'aux dépens des autres qu'elle consumerait. En effet, le puissant richi fit naître de sa cuisse un feu destructeur, qui dit à son père, d'une voix éclatante: J'ai faim, laisse-moi dévorer le monde. Et déjà les dix régions étaient envahies par des flammes, lorsque Brahma, pour conserver la création, accourut et promit au fils d'Âurva une demeure et une nourriture convenables, en s'exprimant ainsi:

बउवामुखे ऽस्य वसतिः समुद्रास्यं भविष्यति।

मम योनिर्जलं विप्र तस्य तोयमयं मुखं॥६०॥

तत्रारुमासे नियतः पिवन् वास्मियं रुविः।

तद्विस्तव पुत्रस्य विसृज्ञाम्यारुयं तु तत्॥६१॥

ततो युगान्तं भूतानामेष वारुं च सुद्रत।

सिर्हती भद्यविष्यवो लोकानिति पुनः पुनः॥६२॥

एषो ऽग्निर्त्तकालस्य सिललाशी मया कृतः।

दरुनः सर्वभूतानां सदेवासुर् चसां॥६३॥

एवमस्त्रिति सो ऽप्यग्निः संवृत्तज्वालसग्रउलः।

प्रविवेशार्णवमुखं निच्चिष्य पितिर प्रभां॥६४॥

(Manuscrit de M. Eugène Burnouf, p. 110.)

60. Brahma dit : Sa demeure sera dans Badavâmukha , la bouche de l'Océan. L'eau est le lieu de ma naissance , & Brahmane! et l'eau sera sa bouche.

- 61. C'est là que je siège, permanent, buvant le beurre du sacrifice sous la forme des flots; et cette offrande sacrée, j'en fais la demeure de ton fils.
- 62. Ensuite, à la fin des âges, lui et moi unis, ô vertueux Brahmane! nous dévorerons les mondes : ce qui va se renouveler toujours.
- 63. Ce feu, donné par moi aujourd'hai pour nourriture à l'eau, consumera, à la fin des temps, tous les êtres avec les dieux, les Asuras et les Rakchasas.
- 64. Ainsi advienne, dit Âurva; et le seu s'ensonça dans le gouffre de l'Océan en tourbillons de slammes, et en jetant un grand éclat sur son père.

Badavâmukha, littéralement « tête de cavale ; » badavâ et bâdava signifient à la fois « cavale » et « feu sous-marin, » d'après le Dictionnaire ; Badavâ est aussi le nom de la nymphe Asvinî qui, comme astérisme personnifié, est représentée par une tête de cheval, et qui fut mère des gémeaux Asvinî, les deux médecins du ciel.

Nous voyons que la légende relative à Âurva se complique d'éléments historiques, physiques et astronomiques, et appartient à la cosmogonie personnifiée.

Le poête Magha, dans son poême déjà cité, a fait usage du feu sousmarin dans une comparaison qui doit nous paraître neuve (chap. I", sl. 20):

# स तप्रकार्त्तस्वर्भास्वराम्बर्ः कहोरताराधिपलाञ्चनच्छविः। विदिखुते बाउवजातवेदसः शिखाभिराश्चिष्टर्वाम्भसां निधिः॥२०॥

Krichna, vêtu d'une robe qui rayonnait d'or éclatant, resplendissait, magnifique comme le contour marqué du roi des astres 1 dans sa plénitude : c'est ainsi que paraît l'Océan, ce vaste trésor des eaux, embrassé par les flammes d'un volcan sous-marin.

#### SLOKA 181.

On remarquera la finesse, si naturelle à un Hindu, par laquelle Matrigupta, par un compliment qui sert de pointe à son distique, adoucit l'amertume d'une plainte qui contient des reproches. Si l'on traduisait satpâtrapratipâdêtiva vasudâ par « de même que la terre confiée à un « bon ministre, » ce que le mot pâtra permet, on y verrait une insinuation adroite de Matrigupta, qui cherchait à diriger l'attention du roi sur la

<sup>1</sup> Tárddipa est Tchandra, le dieu Lunus. Tárd est aussi le nom de l'épouse de Vrihaspati, précepteur des dieux; elle fut enlevée par Tchandra.

vigilance infatigable dont il faisait preuve. Le double sens du mot remplit peut-être le mieux possible la double intention du poête.

#### SLOKA 193.

### सेव्यत्वं

Ce mot, dans le Dictionnaire de Wilson, signifie: « rang, eminence. » J'aurais donc pu dire: « je n'ai connu que le haut rang de ce roi. » En traduisant sévyatvam par servitude, j'ai pris le sens de la racine सेन, रेन, राज्य servir.

# विस्तीर्णकर्ण

#### Grandes oreilles.

C'est-à-dire « des oreilles capables de bien entendre, aimant le « chant, » et cependant chassant les abeilles, dont le murmure est considéré par les Hindus comme très-agréable.

### शमी

Acacia suma ou mimosa suma (Roxburgh). J'emprunterai (au sujet de cet arbre, les propres paroles de M. de Chézy (note 15 du 1" acte du drame de Sacuntala, p. 194, trad. franç.): « Espèce d'acacia, dont le « bois excessivement dur sert, par le frottement rapide de deux morceaux l'un contre l'autre, à produire l'étincelle destinée à allumer le « feu du sacrifice. » Et (ibid. note 75 du 11" acte, p. 225): « La déesse « Parvati, de complexion fort amoureuse, s'étant un jour reposée quelque « temps sur le tronc d'un samí fortement incliné vers la terre, la moelle « de cet arbre contracta de cet attouchement une chaleur telle, qu'elle « fut sur le point d'être consumée. Le seu cependant n'y prit point, mais « il s'y concentra, et, depuis lors, se communiqua sans interruption, « de rejeton en rejeton, à toute la race des samís, au sein desquels il « couve encore de nos jours. Voilà pourquoi le plus léger frottement « exercé sur le bois suffit pour en faire jaillir l'étincelle sacrée destinée » par le pieux Brahmane à allumer le feu du sacrifice. »

#### SLOKA 202.

Nous trouvons ici une image qui plaît tant aux Orientaux qu'ils ne croient pas la pouvoir répéter trop souvent. Je suppose qu'elle est d'o-

rigine indienne. Je citerai le sloka de Bhartrihari (c. II, p. 46, éd. de M. de Bohlen), qui a, peut-être, fourni à Kalhana la pensée du sien :

# संतप्रायसि संस्थितस्य पयसा नामापि न सायते मुक्ताकार्तया तदेव निलनीपत्रस्थितं राजते। स्वात्यां सागर्युक्तिमध्यपतितं तन्मीक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोक्तमगुणाः संसर्गतो जायते॥ ४९॥

Une goutte d'eau qui se place sur un fer ardent ne laisse aucune trace après elle, mais celle qui se pose sur la feuille d'un lotus resplendit comme une perle; cette même goutte enfin, si elle tombe, sous un signe heureux, au milieu d'une conque de mer, devient une perle: de même se forment, en s'associant l'un à l'autre, des hommes du plus haut, d'un médiocre ou du plus bas caractère.

L'opinion que les gouttes d'eau tombées des nues peuvent se changer en perles dans l'Océan paraît générale en Asie. Elle a donné lieu à la fable charmante de Sadi, « La goutte d'eau et la mer, » qui a passé dans presque toutes les langues de l'Europe, et que M. de Chézy a citée textuellement dans ses notes du v° acte de la Sacuntala, p. 231, avec un essai de traduction en langue sanskrite.

#### SLOKA 218.

La phrase de ce sloka est embarrassée, en tant que le nominatif tre peut se rapporter à djalada, ou à çakrâyudha, ou à varhana; le sens cependant en est clair; il faut seulement attribuer ce discours au paon.

#### SLOKA 225, 226.

On remasquera cembien il y a de vérité dans sa description poétique du mont Himavat et des sensations du voyageur.

### सरल

Sarala (pinas longifolia) est une espèce de pin qui est très-commun dans l'Himalaya, et qui contient en grande quantité une matière résineuse fort odorante. Kalhana paraît, dans ce sloka, avoir eu en vue deux distiques du Kumâra de Kalidasa (chant l'', 9 et 15), que voici :

कपोलकार्ः करिभिर्विनेतुं विचिद्तितानां साल्द्रुमाणां। यत्र सृतज्जीस्तया प्रसृतः सानृनि गन्धः सुरुभीकरोति॥ रं॥

# भागीर्ष्यीनिर्ज्ज् शिक्साणां बोहा मुद्धः कम्पितदेवदरः। यद्वायुरिवहमृगैः किरातेरासेव्यते भिन्नशिष्वगिउवर्रुः॥१५॥

- 9. Là (sur le mont Himavat), quand les éléphants, pour apaiser les démangeaisons qu'ils éprouvent à la tête, se frottent contre les pins jusqu'à en détacher l'écorce, il se répand, à cause du lait qui s'écoule des troncs de ces arbres, un parfum qui remplit les plaines élevées.
- 15. Le vent, qui porte les gouttes dispersées des cascades de la Bagirathi (Ganga), qui plie fréquemment les cèdres, ces arbres des dieux, et qui divise les queues des paons, est désiré par les chasseurs qui poursuivent les cerfs.

Le देवदार, dévadara, est le pinus deodata du docteur Roxburgh, lequel arbre, d'après les renseignements donnés par le docteur Wallich au principal Mill, offre plusieurs caractères qui le rapprochent beaucoup du cèdre du Liban. (Voyez Asiat. Journ. n° x1x, july 1833, p. 343.)

SLOKA 240.

### विन्ध्य

Le Vindhya est compté, dans les Puranas, parmi les sept principales chaînes des montagnes de l'Inde qu'on appelle les Kulaparvatas, et qui sont : le Mahèndra (vers Madras), le Malaya (sur la côte de Malabar), le Sahya (vers Punah), le Suctiman, le Rickcha, le Vindhya et le Pariyatra. (Asiat. Res. t. VIII, p. 334, ed. de Calc.)

Les montagnes du Vindhya méritent d'être remarquées, parce qu'elles forment la limites méridionale de l'Inde centrale ou du Madhyadèça. Il est dit dans les Lois de Manu (II, 12): « La région située entre les « monts Himavat et Vindhya, à l'est de Vinasana (contree dans le voisinage « du moderne Panniput), et à l'ouest de Prayâga (le moderne Allahabad), est appelée Madhyadèça. » Lé Vindhya s'étend de la province de Behar presque jusqu'à celle de Guzerat. Ces montagnes sont habitées par les Bhîls et par d'autres tribus qui vivent de rapines. Nous y reviendrons ci-après.

ख

Rèva désigne ici une rivière dont les divers noms se trouvent mentionnés dans le passage suivant de l'Amarakocha:

रेवा त् नर्मदा सोमाद्रवा मेकलकन्यका

Rèvé, Narmadé, Sômôdbhavé et Mèkalakanyaké, c'est-à-dire « celle qui coule, qui donne du plaisir, qui est descendue de la lune, et qui est la fille de Mèkala. » Ce dernier nom est celui d'une montagne ou celui d'un richi, père de la déesse de la rivière dont il s'agit. (Diction. et Méghadáta, p. 26, de Wilson.)

Selon l'auteur du Trikânda sêcha, elle est aussi appelée Murala. (Raghuvansa, trad. de M. Stenzler, p. 253.)

Cette rivière, qu'on nomme aujourd'hui Narbaddâ, a sa source dans la province Gondwana, sur un plateau élevé, et après avoir parcouru 275 lieues presque parallèlement à la principale chaîne du Vindhya, elle se décharge dans la mer de l'ouest, près de Baroach.

On trouve dans le t. VII des Recherches asiatiques (p. 99-104, éd. de Calc.) quelques détails sur sa source, ainsi que la légende populaire relative à cette rivière personnifiée, qui est une des formes de Bhavanî, ou de Parvatî même, et au fleuve Sone, dont la source est voisine.

Le Yakcha de Kalidasa, s'adressant au nuage messager (sl. 20), parle en ces termes de la Rêva:

स्थित्वा तस्मिन् वनचा्वधूभुक्तकुन्ते मुद्धर्त तोयोत्तर्गाद्रुततरगतिस्तत्यां बर्स तीर्णः। रेवां द्रुष्ट्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां। भक्तिच्छेदेवि विरचितां भूतिमञ्जगतस्य॥ २०॥

Après t'être arrêté là quelques instants (sur le mont Tchitrahuta du Bandel-khant), où les femmes des habitants des bois occupent des berceaux, et après t'être allégé d'une partie de ton fardeau pour rendre plus facile ta marche à travers la route élevée que tu parcours, tu verras, aux pieds du Vindhya qui sont rendus rudes par des pierres précieuses, la Rèva amoindrie et divisée par des roches, comme l'est par des entailles de dévotion la cendre qui couvre le corps d'un grand saint 1.

Le texte dit «d'un éléphant;» mais j'ai voulu exprimer ce qui m'a paru seulement insinué par l'auteur, car l'éléphant est un animal religieux. (Voyez Indische Bibliothek, I, 1, p. 216.) M. Wilson a entendu autrement et peut-être mieux traduit bhâtim par rich trapping, «d'un éléphant royal;» pour moi, j'ai cru que l'objet de comparaison était un ascète dans son costume ordinaire. SLOKA 260.

## ख्यग्रीव

Hayagriva (cou de cheval) est le nom du démon qui, pendant le sommeil de Brahma, vola les quatre védas à la fin du Kalpa. Il fut tué par Vichnu, qui recouvra les livres sacrés : c'était le but de sa métamorphose (avatar) en poisson.

# मेग्रट, भर्तृमेग्रट

Je n'ai trouvé aucune notice sur le poête Mentha, ou Bhartrimentha. Une partie du dernier nom rappelle celui du poête Bhartrihari qui, en effet, vécut du temps de Matrigupta. Les Hindus changent les noms propres avec une liberté qui empêche trop souvent de distinguer ou d'identifier les personnes.

SLOKA 263.

# **ऋशु**सळाने

Pour habitation des Asuras.

Il paraîtrait, par ce passage et par d'autres, que les Hindus, comme les Grecs et les Romains, avaient coutume de consacrer aux immortels certaines terres qui restaient incultes, ou dont le produit était un bénéfice pour les temples et les Brahmanes.

#### SLOKA 265.

Pravarasèna, que nous avons laissé voyageant en pays étranger (sl. 123), paraît ici pour réclamer l'héritage de sa famille, sans qu'on sache ce qu'il a fait pendant près de cinq ans, et pourquoi Vikramâditya l'avait négligé en disposant de Kaçmfr.

· SLOKA 267.

## श्रीपर्वते

Créparvata (mont sacré) est un nom que l'on donne souvent au mont Méru; mais ici il paraît désigner une montagne de Kaçmîr. Dans le récit de ce qui se passe entre Açvapâda et Pravarasèna il règne une obscurité que je ne puis parvenir à dissiper; le lieu de la scène et le

temps semblent partagés entre une naissance antérieure et la vie présente de Pravarasêna.

SLOKA 270.

#### गण:

C'est un nom de Ganèça; il s'applique ici à un des dieux inférieurs qui accompagnent Çiva, sous la surintendance spéciale de Ganêça.

### SLOKA 275.

En examinant le texte on appréciera les motifs qui m'ont déterminé à transposer, dans ma traduction, le sloka 277 de l'original, sans y rien changer, en le faisant suivre du sloka 274, comme s'il était une partie intégrante du discours de Çiva. En effet, il ne paraît pas du tout convenir au discours de Pravarasêna.

Sur le sens de विकल्प ou बैकल्प dans ce sloka, et sur celui de कैवल्प voyez les संख्यकारिका Sāğkhyakārikā d'Içvara Krichna, sl. 53, 17, 19, 21, 68, éd. de Bonn et éd. de Londres, avec la trad. latine de M. Lassen et la trad. anglaise de Colebrooke, qui est accompagnée des commentaires de M. Wilson.

## sloka 276 du texte (277 de la traduction). दुख्यार्वि

D'après la géographie des puranas des Hindus, on compte sept mers sur la terre: une de sel, une de lait, une de lait caillé, une de beurre, une de sucre, une de vin et la septième d'eau douce; on compte aussi sept dvipas ou îles (*Râdjavali* du Çri Mrityam djaya, pandit, en langue bengalie, Calc. 1808).

SLOKA 280.

### श्रम्पादं श्रापृच्य

Littéralement, « ayant tenu conversation avec Açvapâda. »

SLOKA 284.

# यान्यकान्युदयं दिषनि शशिनः

Ces lotus haïssent le lever de la lune.

Le lotus (Nymphæa nelumbo, nelumbium) est nommé aussi souvent

dans les poèmes hindus que l'est, dans ceux des autres nations, la rose, qui n'a été transplantée dans l'Inde qu'au temps de l'empereur Baber. Ce conquérant tartare, qui aimait beaucoup les fleurs, se plaisait à cultiver les jardins avec ces mêmes mains qu'avaient ensanglantées tant de batailles.

Le lotus a plusieurs noms en sanskrit: एस, padma, निजन, nalina, स्विन्द, aravinda, etc. auxquels il faut ajouter ses antonomases, telles que सहत, पुकत, né dans l'eau, né dans le limon. Il y a diverses sortes, de lotus; on les distingue par leurs couleurs: les lotus blancs sont appelés कमल, kamala, कहार kalhdra (collier de l'eau), पुपाउत्ति, pundarka, एस, padma, सितोत्पल, sitótpala; les bleus, उत्पल, utpala, कुतलाय, kuvalaya; les rouges, कुनुद kumada, स्कित्पल, raktótpala, etc. On donne cent feuilles à cette fleur (Bhágavata purána, skanda IV, lect. 6, sl. 12), comme à la rose. Parmi les lotus, les uns, tels que le kumuda, le kuvalaya, ne s'épanouissent que la nuit, les autres, tels que le sitôtpala, le padma, ne fleurissent que le jour. C'est à cette dernière particularité que Kalhana fait allusion dans ce sloka.

Je citerai quelques exemples de l'emploi que les Hindus en font dans leurs poésies.

Kalidasa dit, dans sa description de l'automne.

दिवसक्समयूखेर्वोध्यमानं प्रभाते बायुवतिमुखभं पङ्कतं शोभते ऽद्य। कुमुद्रमपि गते ऽस्तं लीयते चन्द्रविम्ने इसितमिव वधूनां प्रोषितेषु प्रियेषु ॥ २२॥ श्वतंक्रियादर्णना

22. Le lotus blanc, enfant du limon, resplendit maintenant le matin, épanoui par les rayons du soleil, semblable à la bouche de jeunes beautés de choix; mais le lotus rouge se ferme dès que le disque de la lune, à son coucher, a disparu : de même que le rire des femmes cesse quand leurs bien-aimés sont absents.

Nous lisons dans le Bhattikavya, livre II, sl. 4, 6:

निशतुष्णेर्नियनाम्बुकल्पेः पत्रान्तपर्यागलदक्कविदुः। उपाह्यदेव नदस्यतङ्गः कुमुदतीं तीस्तहर्दिनादी॥४॥

# प्रभातवातारुतिकम्पिताकृतिः कुमुद्दतीरेणुपिशङ्गविग्रहं। निरास भुद्धं कुपितेव पिकानी न मानिनीशं शुरुते उन्यसंगमं॥६॥

- 4. L'arbre du bord de la rivière, qui laisse partout échapper, des extrémités de ses feuilles, des gouttes pures de la rosée nocturne, semblables à des larmes, paraît à la pointe du jour, avec les oiseaux dont le chant s'éveille sur ses branches, plaindre le lotus rouge à cause du départ de la lane.
- 6. Le lotus du jour qui est agité par la force du vent du matin éloigne de lui, comme s'il était en colère, l'abeille dont le corps est jaune de la poussière du lotus de la nuit : de même qu'une femme ne souffre pas l'homme qui s'est entretenu avec une autre.

Çağkarâtcharya dit, dans son Ânandalaharî (sl. 55):

# ..... श्रीर्देश्वरपुरकवारं कुवलयं ज्ञहाति प्रत्युषे निश्चि च विचरय्य प्रविशक्ति॥५५॥

La beauté abandonne, à la pointe du jour, le lotus qui ferme à demi la porte protectrice de ses feuilles; mais elle y rentre la nuit, quand elles se sont r'ouvertes.

### श्रशिन

On sait que çaçin, l'un des noms de la lune, est dérivé de çaça (un lièvre). Le dieu de la lune, Tchandra, Lunas, est représenté portant un lièvre sous le bras, ou ayant l'image d'un lièvre dans son drapeau.

Nous trouvons parmi les djatakas, ou contes moraux des buddhistes de Ceylan, une légende relative à l'origine de ce nom de la lune, qui me paraît assez curieuse pour que je la rapporte brièvement ici.

Dans les temps passés un lièvre, un singe, une foulque et un renard se firent ermites, et, après avoir juré de ne jamais tuer un être vivant, ils vécurent ensemble dans un désert. Le dieu Indra, voulant metter leur vertu à l'épreuve, prit la forme d'un brahmane mendiant et se présenta successivement devant chacun d'eux, en leur demandant l'aumône. Le singe lui offrit des mangues; la foulque, des poissons qu'elle avait trouvés sur le bord d'une rivière; le renard, un pot de lait et quelques fruits secs. Mais le lièvre lui dit : « Mon ami, je ne « me nourris que d'herbe, et je pense que tu n'en fais pas usage. » Le dieu déguisé lui répliqua : « Eh! si tu es un véritable anachorète, tu me « donneras ta propre chair, dans l'attente de la béatitude éternelle. » Le

lièvre y consentit, et se mit à sa disposition. « Bien, lui dit le mendiant; « j'allumerai un feu au pied de ce rocher, et en sautant dans les flammes, « tu m'épargneras la peine de t'apprêter pour mon repas. »

Le lièvre ermite se soumit à tout, et, en effet, il fit le saut du haut du rocher pour se précipiter au milieu du bûcher allumé; mais avant qu'il eût pu l'atteindre, le seu était éteint, et Indra, apparaissant sous sa forme divine, prit le lièvre dans ses bras, et jeta son image dans la lune, pour que chaque être vivant l'y vît de toute part, comme le monument d'une admirable piété. (Voyez the Mahâvansi, the râjâ-ratnâcarî and the Râjâ-vali, etc., edited by Edward Upham, t. III, p. 30g-310-311.)

Une autre légende relative au nom de lièvre donné à la lune est répandue parmi les Kalmouks buddhistes : la voici. Dans le temps que Çakyamuni animait le corps d'un lièvre, il rencontra un homme qui mourait de faim. Ému de pitié, le généreux bourhan (tel est le nom que ce peuple donne aux boddhisattvas) se laissa prendre et manger. L'esprit tutélaire de la terre, ravi de cette belle action, plaça aussitôt la figure d'un lièvre dans la lune pour éterniser la mémoire de cet exemple de dévouement. (Voyez la Russie pittoresque, par M. Czinski.)

Les Chinois représentent, dans leurs caractères, la lune par un cercle renfermant un lapin, peut-être un lièvre, qui pille du riz.

Je rapprocherai deux faits, qui me paraissent significatifs: c'est-àdire qu'une tribu de la race lunaire portait le nom de Çaçi (lièvre), et que la légende relative au lièvre et à la lune est principalement répandue parmi les buddhistes: ce qui, avec d'autres indices, appuie la supposition que la race lunaire embrassa de bonne heure le buddhisme.

SLOKA 285.

# स भूपति

J'ai cru comprendre ici qu'il s'agissait de Pravarasena; et, dans le sloka suivant, Bhábhartra m'a paru désigner Matrigupta. L'omission de ces noms propres est la cause de l'ambiguité du texte.

SLOKA 291.

### तपनोपल:

Joyau du soleil.

On a différentes opinions sur ce joyau. On l'a pris pour un cristal,

pour une escarboucle, pour une topaze, pour une pierre qui ressemble à un œil de verre. Une chose fabuleuse ne peut quelquefois s'expliquer que par une autre chose fabuleuse. Or la fable nous parle du joyau Syamantaka que Surya, le soleil, a donné à Satradjit, joyau merveilleux d'où s'écoulait de l'or, mais seulement pour les hommes purs : il détruisait tous les autres qui ne l'étaient pas; belle allégorie, qui fait dépendre le bon ou le mauvais effet d'une chose précieuse, de la vertu ou du vice du possesseur. Nous voyons dans le Vichnu-parana (liv. IV, sect. 13), comment Krichna, après de longs efforts, obtint la possession de ce joyau, qui lui est particulièrement attribué.

SLOKA 296.

# इन्दुमणि:

Le joyau de la lune.

Indumani, aussi Tchandrakânta, autre joyau fabuleux, qu'on suppose formé par la condensation des rayons de la lune; peut-être un cristal.

Le Yakcha de Kalidasa, dans la description qu'il fait d'Alaka, capitale de Kuvera, dit au nuage messager (sl. 72):

यत्र स्त्रीणां प्रियतमभुजोच्छ्रासितालिङ्गितामा-मङ्गम्लानिं मुस्तजनितां तनुजालावलम्बाः। त्वसारोधापगमविश्रदेः प्रेस्तिश्चन्द्रपदि-र्व्यालुम्पन्ति स्फुटजललक्स्यव्हिनश्चन्द्रकान्ताः॥ ७२॥

C'est là que les joyaux de la lune, suspendus par des fils réunis, sont mus par les rayons de la lune, qui luisent d'une lumière vive et blanche, aussitôt qu'en te déplaçant, ô nuage, tu leur ôtes tout obstacle dans les airs; c'est là que ces joyaux, distillant des gouttes d'eau abondantes, dissipent la lassitude des membres, laquelle est causée par la jouissance des femmes embrassées avec ardeur dans les bras de leurs amants.

SLOKA 323.

### त्रिपद्यगा

La Ganga qui coule par trois canaux, c'est-à-dire qui traverse le ciel, la terre et l'enfer.

#### SLOKA 325.

# पीतान्धिर्लंषितोवीभृत् कुम्भयोनिः

Ce mouni qui avait eu une cruche pour lieu de naissance, qui traversa des montagnes et but la mer.

Agastya, que nous avons déjà cité comme l'étoile Canopus (liv. II, sl. 140), est ici un saint à qui l'on donne pour pères Mitra et Varuna, le soleil et l'eau; c'est pourquoi il est appelé Mâitravarani. Il a pour mère Urvasî, la nymphe du ciel. Quelques-uns, cependant, le disent né dans une cruche. Il est nommé dans les Lois de Manu (liv. V, sl. 22), et l'on y apprend qu'il avait mangé de la chair des bêtes sauvages et des oiseaux dont l'usage est approuvé.

Voici les principaux traits de la légende d'Agastya, telle qu'elle se trouve dans le Mahábhárat (Tírthayátrá, t. I", p. 558, éd. de Calc).

Le mont Vindhya, ou Bindhya, exigea du soleil de tourner autour de lui, comme s'il était le mont Méru; et parce que le dieu du jour, sans faire attention à cette demande, continua sa route régulière, le mont orgueilleux, en se gonflant, s'élevait pour barrer le chemin au soleil et à la lune. Dans ce danger menaçant pour la création, Agastya, cédant aux instances des dieux alarmés, s'approcha avec sa femme du mont Vindhya, et lui dit:

मार्गमिष्काम्यहं दत्तं भवता पर्वतोत्तम।
दिव्वणामभिगतास्मि दिशं कार्येण केनाचित् ॥१२॥
यावदागमनं मक्षं तावत् त्वं प्रतिपालय।
निवृत्ते मिय शैलेन्द्र ततो वर्दस्य कामतः॥१३॥

- 12. Je te demande de m'accorder le passage, ô le meilleur des monts, à cause d'une affaire, je dois aller dans la région méridionale;
- 13. Pendant mon voyage, veuille rester dans le même état; à mon retour, à mont excellent, croîs comme il te plaira.

Lomaça, qui fait ce récit à Yuddhichthira, continue ainsi :

एवं स समयं कत्वा विन्धेनामित्रकर्षण । ऋयापि दिचणादेशात् वारुणिर्न निवर्त्तते ॥१४॥

# एतत् ते सर्वमाष्ट्र्यातं यद्या विन्थो न वर्दते । ऋगस्यस्य प्रभावेन यन्मां त्वं परिपृच्छिसि ॥१५॥

- 14. Ayant conclu cette convention avec Vindhya, ô dompteur des ennemis, Vàruni jusqu'à nos jours n'est plus revenu du pays méridional.
- 15. Ainsi t'a été complétement révélé pourquoi le Vindhya ne croît plus; c'est par la puissance d'Agastya, comme tu me le demandes.

Cette puissance du saint rendit un autre service aux dieux, dans la grande guerre qu'ils soutinrent contre les dâityas dont les chess étaient Kalâya et Vrita. Quoique ce dernier eût été tué par Indra qui a mille yeux, il fut rendu à la vie par ses partisans qui se retiraient dans la demeure de Varuna, dominateur de l'océan. Tant qu'ils avaient la protection des eaux, ils ne pouvaient être vaincus; et Agastya seul avait, en buvant ou desséchant la mer, le pouvoir de rendre leur retraite accessible aux dévas, qui s'adressèrent à Vichnu pour qu'il leur procurât l'aide de ce saint. Voici le récit de ce qui advint:

ऋषिभिष्य तपःसिदैः सार्दं देवेष्य सुवतः।
मनुष्योर्गगन्धर्वयत्तिवंपुरुषास्तया ॥२१॥
अनुजग्मर्महात्मानं द्रष्टुकामास्तददुतं।
ततोऽभ्यगच्छन् सहिताः समुद्रं भीमदर्शनं ॥२॥
नृत्यन्तिमव चोर्मो भिर्वल्गान्तिमव वायुना।
हसन्तिमव फेतीचैः स्वलन्तं कन्द्रोषु च॥२३॥
नानायाह्समाकीणं नानादिजगणान्वितं॥२४॥
अगस्य सहिता देवाः सगन्धर्वमहोगाः।
ऋषयश्च महाभागाः समासेदुर्महोदिधं॥२५॥

लोमश उवाच ॥ समुद्रं स समासाख बार्हाणर्भगवानृषिः। उवाच सिह्तान् देवान् ऋषीं खेव समागतान् ॥१॥ एनं लोकिस्तिार्षं हि पिवामि बरुणालयं।
भवद्रिर्यस्नुष्टेयं तच्छोच्रं संविधीयतां ॥२॥
एतावरुक्ता वचनं मैत्रावरुणिरच्युतः।
समुद्रमपिवत् कुद्धः सर्वलोकस्य पश्यतः॥३॥
समुद्रं पीयमानं तु रृष्ट्वा सेन्द्रास्तथामराः।
विस्मयं पर्मं जम्मुः स्तुतिभिद्याप्यपूजयन् ॥४॥

देवा उचुः॥

त्वं नः स्त्राता विधाता च लोकानां लोकभावनः।
त्वत् प्रसादात् समुच्छेदं न गच्छेत् सामरं जगत् ॥५॥
संपूज्यमानिस्त्रदेशैर्महाला गन्धर्वतूर्येषु नद्रसु सर्वशः।
दिव्येश्व पुष्पेरवकीर्यमाणो महार्णवं निःसलिलं चकार्॥६॥
दृष्ट्वा कृतं निःसलिलं महार्णवं सुगः समस्ताः परमप्रदृष्टाः।
प्रगृद्धा दिव्यानि वायुधानि तान् द्वानवान् जघुरद्वीनसस्त्वाः॥९॥

- 21. Le saint se mit en route, accompagné des richis rendus parfaits par l'austère dévotion, ainsi que des dieux, des hommes, des serpents, des Gandharvas, des Yakchas et des Kimpuruchas.
- 22. Désireux de voir ce miracle, ils suivirent l'homme magnanime, et se rendirent tous ensemble à la mer dont l'aspect est formidable,
- 23. Et qui, pour ainsi dire, danse avec les vagues, qui se tournoie avec le vent, qui rit avec des amas d'écume, et qui pénètre dans les cavernes,
- 24. Qui est converte de différents monstres marins, et remplie d'une multitude d'ovipares d'espèces diverses; c'est ce grand réceptacle d'eau qu'atteignirent en compagnie d'Agastya, les dieux, les gandharvas, les grands serpents et les richis bienheureux.

#### LOMAÇA dit:

- 1. Quand le fils de Varuna, le vénérable richi, fut arrivé à la mer, il s'adressa aux dieux et aux richis qui l'avaient suivi :
- 2. «Je bois cette mer qui, demeure de Varuna, sert au bien du monde; «accomplissez rapidement ce qu'il vous convient de faire.»

- 3. Mâitravaruni, l'impérissable, ayant prononcé ces paroles, but avec une grande émotion la mer, à la face de tous les êtres.
- 4. Indra et les immortels, le voyant vider l'océan, furent saisis du plus grand étonnement et l'honorèrent de leurs éloges :
- 5. «C'est toi qui es notre sauveur; c'est toi qui gouvernes le monde, c'est toi qui es l'objet de la contemplation des hommes; par ta faveur l'univers et les « immortels ne sont pas atteints par la destruction. »
- 6. Le richi magnanime, honoré par les dieux, couvert de toutes parts des fleurs célestes, au bruit du tambour des gandharvas, vida le grand océan.
- 7. Voyant mis à sec le grand océan, les suras, ces êtres bienheureux, dans la satisfaction suprême, après avoir pris les armes célestes et excellentes, tuèrent les danavas.

Un fond de vérité et d'histoire semble percer à travers le voile de la fiction dont Agastya est le sujet. L'origine qu'il tire des semences du soleil et de l'eau appartient à la cosmogonie symbolique. Les montagnes du Vindhya, en tant que situées sous le tropique, pouvaient être représentées comme appelant le soleil pour qu'il tournât autour d'elles, au lieu d'aller autour du mont Méru. Agastya n'aurait-il pas été un astronome qui détermina leur situation par rapport à la route du soleil? La guerre des dieux et des démons ne paraît être que la lutte du double principe, du bien et du mal, si ce n'est celle de deux sectes appartenant à une même religion. La mer, caractérisée dans ces vers comme une création utile au monde et en même temps comme un obstacle à la victoire des dieux, la mer, de tous temps jusqu'à nos jours, à la fois séparait et unissait le monde. Agastya fut peut-être l'inventeur et le créateur du moyen de passer l'océan : c'était autant que de le boire ou de le dessécher. Identique avec l'étoile Canopus dans le gouvernail du navire d'Argos, constellation méridionale, il paraît se rapporter à l'expédition des Argonautes, ou au type général des premières entreprises navales. J'ai déjà fait remarquer (Notes, liv. II, sl. 140) qu'on attribuait à cette étoile une grande influence sur les eaux, et le pouvoir de les dessécher et de les purifier : ce qui peut-être indique un fait physique, qui avait lieu au lever de cette constellation.

Wilford mentionne une légende qu'il dit être répandue dans l'ouest de l'Inde, selon laquelle le sage Agastya, résident du sud-ouest ou de l'Abyssinie, mit fin à la peste que répandait l'haleine venimeuse du serpent Sagkha-naga, qu'il dompta de manière à pouvoir le porter où il voulait, dans un vase de terre (Asiat. Res. t. VIII, p. 301).

SLOKA 326.

#### तमाल

Arbre qui porte des fleurs noires, xanthocymus pictorius, Roxburgh.

#### ताडी

Espèce de palmier, corypha talliera, Roxburgh.

SLOKA 328.

# सोराष्ट्रान्

Sdurdchtra, le Guzerat moderne. On nomme tout le pays, à partir de l'Indus jusqu'à Daman, Surachtra, et ses habitants Surachtran. De l'un de ces noms, Ptolémée a fait Syrastrène, ils se prononcent maintenant Soret ou Surat (Asiat. Res. t. IX, p. 231).

#### SLOKA 330.

M. Wilson, dans son extrait de la chronique de Kaçmîr (As. Res. t. XV, pag. 39), dit : « Pravarasêna tourna ses armes contre Pratâpaçila ou Çi- lâditya, fils et successeur de Vikramaditya; il le chassa de sa capitale, « et le fit prisonnier. Il paraît s'être contenté de cet effet de son ressenti- « ment , et non-seulement avoir épargné la vie de ce prince, mais l'avoir « réintégré dans la possession de son royaume héréditaire, enlevant ce- pendant le trône des Apsaras qu'il transporta dans sa propre capitale. » Ce trône fameux, dit-il dans une note, était supporté par trente-deux « figures de femmes, qui étaient animées, si nous en devons croire la lé- « gende. »

Le récit de Kalhana indique bien une expédition que Pravarasêna dirigea contre Vicramâditya (sl. 282 de ce livre);mais, à moins que le texte ne soit tronqué ici, il ne fait mention d'aucune guerre qu'aurait enprise Pravarasêna après la mort de Vikramâditya contre Pratâpaçîla, ou Çilâditya, qu'il ramena dans l'empire paternel d'où il avait été chassé (nirvasita) par ses ennemis.

#### SLOKA 331.

Ce sloka présente une ambiguité, tant grammaticale qu'historique, dont je dois rendre compte.

Quant à la première, il suffira d'indiquer que vikramadityavasatele, selon que ce mot est pris comme un génitif ou comme un ablatif, peut

donner lieu à des constructions diverses, et que suaparam peut se rapporter à Pravarasêna ou à Citâditya.

Cette ambiguité serait de peu de conséquence si les faits historiques auxquels ce sloka se rapporte étaient bien connus; mais nous n'avons à cet égard que des légendes fabuleuses. D'après celles-ci (Voyez Anat. Res. t. IX, pag. 119-121, édit. de Calc.), Vikramâditya avait, comme Salomon, un trône qui était soutenu par des lions, doués de raison et de la parole: d'où vient le nom sinhâsanam, « siège des lions, » pour « trône royal. » Il est dit que ce trône fut présenté à Vikramârca dans le ciel même, où il était monté avec son propre corps, et où, bien reçu par le dieu Indra, il vit danser les nymphes du ciel, Rambha et Urvasî. Enfin, c'est par suite d'un ordre donné par une voix céleste que ce trône fut enterré dans un endroit secret. D'après ces indices, il me semble qu'il faut entendre par sinhasanam svavançyânâm le trône de la famille de Vikramâditya, et dans la même phrase, par svapuram, la ville de Çilâditya.

Cependant, en prenant vasitéh pour un ablatif; on peut traduire la phrase sinhasanam tèna vikramadityavasatèr anttam sva-puram punah, par ces mots : « Le trône fut ramené par lui (Pravarasêna) de la résidence de Vikramâditya dans sa propre ville. » C'est ainsi que M. Wilson l'a entendu. Mais il est évident que si ce trône a été ramené (dnîtam punah) dans la ville de Kaçmir, il doit en avoir été jadis enlevé : ce qui n'est dit nulle part et n'est d'ailleurs pas conforme à la légende. J'ai donc cru qu'on pouvait construire svapuram avec Vikramaditya-vasatéh, comme si ce dernier mot était un génitif, et traduire ainsi : « Le trône fut ramené par lui (Pravarasêna) dans la ville même de la résidence de Vikramâditya. J'aurais peut-être mieux rendu le sens du sloka 331 en construisant ahita-hritam du premier demi-sloka avec Vikramaditya-vasatéh de second demi-sloka, et disant : « Alors le trône héréditaire de la faemille, lequel avait été enlevé de la résidence de Vikramâditya par ses « ennemis, fut ramené par lui (Pravarasêna) dans la propre ville de Çilâditya. »

SLOKA 338.

## शर्षप

Carchapa. La moutarde passe, parmi les Hindus, pour une plante qui garantit de l'influence du mal.

SLOKA 341.

### कुलााद्र

Kalddri est employé ici pour désigner une des grandes montagues dont j'ai précédemment fait connaître sous ce nom les sept principales chaînes. Voyez ma note sur le sloka 240 de ce livre.

SLOKA 343.

## शूरुकं

Sadraka est un des noms qui, comme celui de Vikramâditya, s'applique à plusieurs personnages. Les légendes confondent ces deux noms dans le récit d'un nombre d'événements incertains et fabuleux, et les placent aussi l'un et l'autre dans différents temps et dans différents lieux. Dans la Kamârika khhanda, le règne d'un Sudraka est fixé à l'an 3291 du Kaliyuga: ce qui correspondrait à l'an 190 de notre ère (As. Res. t. IX, pag. 107 et 135), et, par conséquent, à une époque très-peu plus tardive que celle de Pravaraséna qui, d'après la chronologie du Râdjatarangint, régna entre les années 123 et 183 de notre ère.

### SLOKA 349.

## शारिका

Çârikâ. Ce mot est interprété, dans le Dictionnaire de Wilson, par a bird (Gracula religiosa), the proper or hill-Maina, and also the small bird usually called Maina in Bengal (Tardus salica, Buch.). De plus, il signifie: «a bow or stick that may be used for playing the Vîna, or any stringed instrument. » Dans ce sloka, c'est le nom d'une déesse, probablement locale. Ce nom, que je n'ai pas rencontré ailleurs, se rapporte peut-être à une légende selon laquelle la déesse Pârvatî, ou une autre, se serait métamorphosée en un oiseau de ce nom, ou aurait eu un sanctuaire rempli de ces hôtes ailés.

#### SLOKA 350.

La consécration d'un monument religieux, cérémonie dont il est très-souvent question dans cet ouvrage, s'accomplit en revêtant et ornant premièrement le symbole, l'image ou le temple, d'après la règle prescrite, et puis en faisant descendre dans le sanctuaire, au moyen des invocations les plus puissantes, la divinité à laquelle il est consacré. C'est alors seulement que le prêtre officiant l'adore, et après lui la foule des fidèles. Il n'est donc pas vrai, comme on le dit communément, que c'est le bois ou la pierre que les Hindus adorent; c'est bien la divinité qu'ils y croient invisiblement descendue et résidente.

SLOKA 352.

# नगराप्रातिलोम्याय

Pour garantie du salut de la ville.

Prati-lôma veut dire a contre le poil, ou contraire à la direction naturelle du poil ou d'une chose quelconque. Avec le négatif, il signifie donc a favorable. अ अनुस्तान a suivant le poil, ou favorable » est employé avec le même sens dans le passage suivant du Mahâbhârat (Adiparva, sl. 185, p. 7, éd. de Calc.):

# यदा वायुः शक्रसूर्यो च युक्तो कोन्तेयानामनुलोमा जयाय। नित्यं चास्मान् मापदा भीषयन्ति तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय ॥१८५॥

Depuis que Vâyu et Çakra et Sûrya, tous les deux joints, se sont montrés favorables à la victoire des fils de Kunti, et que les bêtes sauvages nous effraient, depuis, je ne parle plus de victoire, ô Sandjêya!

SLOKA 357.

## विश्वकर्मा च स मयः

Viçvakarma était l'architecte des dieux; Maya celui des dâityas. Ce dérnier demeurait dans les montagnes appelées déva-giri, qui sont situées à l'ouest de Mathura, et aussi loin au nord que Delhi. Il joue un grand rôle dans les Puranas, et particulièrement dans le Mahâbhârat. La scène de ses exploits nombreux et de ses ouvrages est dans les environs de Delhi, où il paraît avoir souvent travaillé pour les hommes. Ainsi, nous lisons dans le Mahâbhârat (Adiparva, sl. 133, p. 5, ed. Calc.):

# विमानप्रतिमां तत्र मयेन सुकृतां सभां।

# पागुउवानामृपऋतां स रृष्टा पर्यतप्यत ॥ १२३॥

Ayant vu la cour, qui était semblable au palais des immortels, splendidement formée par Maya, et offerte aux Pandavas, Duryodhana fut enflammé de colère.

Les habitants de ces montagnes s'appellent encore aujourd'hui Mayas ou Mèyas; mais leurs voisins les nomment Meyovatis ou Mevatis (As. Res. t. XIV, p. 384; Géographie de l'Inde par Wilford).

Sur la ville capitale du Kaçmîr, voyez mon esquisse géographique, t. II.

#### SLOKA 373.

Ce sloka résume avec une concision admirable toute la vie d'un roi : ses actions, kritam krityam; sa libéralité, mahadattam (ce qui rappelle l'épitaphe suivante de Nouchirvan, roi de Perse : « Ce que j'ai donné fait « mon trésor »); ses jouissances, bhôgá buktva (c'est la voix de Sardanapale perçant son tombeau); enfin, l'âge étant passé, vayôgatam, sur le seuil de la vie qu'il va quitter, il entend la voix de la religion qui l'appelle en lui disant : « Viens, entre dans la demeure de Çiva; éhi, gatcha « Çivâlayam. »

SLOKA 378.

## प्रवोशस्य

Je l'ai pris pour synonyme de प्रियास्य, le dieu suprême ou Çiva; ce nom pourrait être une variante de *Pravarasêna*; mais le sens n'y perdrait rien d'essentiel.

SLOKA 388.

### धाराधर:

Mot composé de धारा « pluie et tranchant d'épée, » et de धर् « contenant, ayant. » Le double sens du mot « nuage et épée » fournit la comparaison de l'épée à un orage, qui ravage une forêt de têtes.

SLOKA 394.

# विन्थ्ये देवीं भ्रम्वासिनीं

Nous trouvons dans l'essai de Wilford sur les contrées situées le long du Gange (As. Res. t. IX, pag. 55, 56) que « le nom sanskrit de l'ancienne « Sagala, ou de la ville moderne de Mirzapour, est Vindhyavasini, de la

« déesse de ce nom qui est vénérée dans cet endroit, et qui réside dans « les montagnes du Vindhya, ou Bindhya, comme son nom l'indique. Le « titre ordinaire de cette déesse formidable est Bhadra-Kalt, ou la belle, « l'excellente Kali, quoiqu'elle ne mérite nullement ce nom. On suppose « que cette place communique avec une autre Sagala, ou Monghir, par des « passages souterrains, qui ont été ouverts par la foudre. La première Sa-« gala, après avoir disparu sous terre à Vindhyavâsinî, apparut de nouveau « à Monghir, dans un endroit qui est dédié à la même déesse, quoique peu « fréquenté. Ceci explique, continue Wilford, pourquoi ces deux places « ont le même nom dans Ptolémée, quoique ce nom soit tout à fait in- « connus aux Hindus. »

Dans le Dévimahatymam, parmi les titres nombreux que la déesse épouse de Çiva se donne, on remarque celui de विन्ध्याचलनिवासिनो, Vindhyatchalanivasint « habitant le mont de Vindhya. » (Chap. xx, sl. 39.) De plus, elle dit (ibid. sl. 49, 50):

यदारुणाव्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति । तदाहं भ्रामरं नूपं कत्वा संव्येय षट्पदं ॥ ४६ ॥ त्रैलोक्यस्य हितार्ष्टाय बिषष्यामि महासुरं । भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वत:॥ ५०॥

49. Quand le démon appelé Arana causera une grande destruction dans les trois mondes, alors je serai remarquable, comme ayant pris la forme d'une abeille à six pieds.

50. Pour le salut des trois mondes, je tuerai le grand Asura, et les hommes me célébreront sous le nom d'abeille.

Ainsi nous voyons que le passage cité du Dévimahatymam et celui de notre texte s'expliquent réciproquement.

On ne doit pas s'étonner que la scène de l'action de Ranâditya soit placée aussi loin du Kaçmîr, où il doit régner, que le sont les montagnes du Vindhya. On le verra bien chercher son épouse dans le pays du Tandjore. La fable n'est restreinte ni par le temps ni par l'espace; les cieux, la terre et les enfers ne sont pour elle qu'un seul empire contigu, dans lequel elle se meut instantanément, comme la pensée, et selon son plaisir.

#### NOTES

#### SLOKA 395.

Le mal que peuvent faire les abeilles n'est pas ici trop exagéré. D'après le récit des voyageurs modernes, ces insectes sont cachés dans les cavernes de Salsette et de Kanara, et, irrités par un coup de fusil, ils attaqueront avec fureur une personne et la maltraiteront tellement, qu'heureuse de leur échapper par la fuite elle ne laissera pas de souffrir beaucoup d'une violente inflammation de peau, et même d'une sièvre qui peut être dangereuse. (Asiatic Journal, or Monthly Register, may 1838.)

SLOKA 402.

### षट्पदाः

Çağkaratcharya fait usage de l'attribut des six pieds des abeilles dans le sloka 28 de son poème souvent cité, en disant:

द्धाने दीनेभ्यः श्रियमनिशंमात्मानुसरृशीम् श्रमन्दं सीन्दर्यस्तवकमकार्न्दं विकिरति । तवास्मिन् मन्दारस्तवकसुभगे यातु चर्णे निमञ्जन् मञ्जीवः कर्णाचरणेः षट्टचर्त्रता ॥२६॥

Que ma vie devienne semblable à l'abeille à six pieds, en s'enfonçant su moyen des six organes sensuels 1 dans ton pied, qui ravit par un assemblage de fleurs du Mandâra, arbre du ciel; ce pied qui répand le bienfaisant nectar de fleurs du bouquet de la beauté, et qui donne aux malheureux une sélicité perpétuelle, égale à toi-même.

SLOKA 413.

#### यावक

« Une laque rouge dont les femmes dans l'Inde se teignent les pieds. » Voyez notes du livre I, sl. 206. L'auteur que nous venons de citer n'a pas omis cette teinte parmi les ornements de la déesse Parvâti; il consacre neuf slokas de son *Anandalahart* à décrire la beauté de ses pieds (sl. 83-91); mais je ne citerai que le commencement du 86°:

<sup>1</sup> Les buddhistes comptent six sens, c'est-à-dire, outre les sens ordinaires, le sens de la volonté ou du désir, qui est, pour ainsi dire, le chef des autres.

# नमो वाचं बुमो नयनरमणीयाय पद्योस् तवास्मे द्वराय स्फूटरुचिरसालक्तर्करे

Inclinés, nous adressons la parole à la dualité de tes pieds, qui, plein de charme aux yeux, resplendit d'une laque rouge d'un viféclat.

SLOKA 417.

## वारितवामेन

Ce mot est composé de वारित, «empêché», et वाम «court», «empêché «d'être court, » donc «long : » la contexture de la phrase lui donne le sens d'irrésistible, invincible.

SLOKA 424.

### जन्मान्तरनिवन्धना

Je citerai ici le sloka de Manu qui exprime cette connexion irréfragable de toutes les naissances successives des hommes, dogme fondamental de la religion des Hindus:

# रिंद्रारिंद्रे मृदुक्रोर् धर्माधर्मावृतानृते । ययस्य सो ऽदधात् सर्गे तत् तस्य स्वयमाविशत् ॥ २६॥

Quelle que soit la qualité qu'il (le souverain maître) lui ait donnée en partage au moment de la création, la méchanceté ou la bonté, la douceur ou la rudesse, la vertu ou le vice, la véracité ou la fausseté; cette qualité vient le retrouver spontanément dans les naissances qui suivent (Liv. I, sl. 29).

(Trad. de M. Loiseleur Deslongchamps.)

SLOKA 432.

## चोलं

Les traditions du sud de l'Inde indiquent plus d'une relation entre les princes de Tchola (du Tanjore moderne), et ceux de Kaçmir.

SLOKA 441.

# ऋश्मखाउैः समगुरुकैः

L'édition de Calcutta porte asvákhandaih « fragments de chevaux, » ce

qui se lierait d'autant mieux avec mandakaih « grenouilles, que la ville de Gandharvas fournissait d'excellents chevaux bigarrés qui s'appelaient « grenouilles. » (Mahabharat-Digvidjaya, sl. 1043.) Ce passage m'a paru obscur; j'ai suivi la leçon du manuscrit de la Société asiatique de Calcutta.

### SLOKAS 446 ET 447.

#### सवण:

Râvana est un personnage plus mythologique qu'historique. Il est fils de Pulastya, dont le nom se trouve parmi les sept pradjapatis, ou ancêtres du monde (Manu, liv. I, sl. 35); ce qui le placerait dans les temps les plus reculés du monde. Il est très-ancien, ne fût-il que le contemporain de Ramatchandra dont il s'était attiré la vengeance en lui enlevant sa femme. Comme chef des Rakchasas et tyran de Lagka, il est représenté avec dix têtes.

J'ai déjà cité d'après le livre V du Bhattikavya (notes du liv. II, sl. 72) une partie du discours que tient Râvana à Sitâ, quand il se vante d'avoir chassé Kuvèra de son île, et quand il exalte la richesse de sa capitale Lagka. Il dit de plus (ibid. sl. 86):

# मत् पराक्रमसंचिप्र राज्यभोगपरिच्छदः। युक्तं ममैव किं वक्तं दंरिद्राति यथा रुरिः॥६६॥

86. Me conviendra-t-il de dire que par ma force Hari, privé de son empire, de ses biens et de ses dépendants, est dans la misère?

Et il ajoute (ibid. 88):

# भिन्ननीक इव ध्यायन् मत्तो भ्यिवद्यमः स्वयं । कृष्णिमानं द्रधानेन मुखेनास्ते निरूचतिः॥६६॥

Yama même (le dieu des enfers), tremblant devant moi, reste dompté et assis, avec sou visage noir, se croyant un navire brisé.

Ravana avait été maudit par Kuvèra. J'ai déjà dit pourquoi il fut tué par Ramatchandra.

Rien ne nous empêche de prendre les excès d'un roi pour historiques, ni d'admettre que le même Râvana ait pu être connu pour sa dépravation et pour sa ferveur religieuse, à Ceylan et sur le continent de l'Inde. Les Djainas de Belligola, dans le Máisour, font mentien de Rávana, monarque des Rakchases, comme ayant jadis, pour obtenir la béatitude, rendu un culte particulier à une image de terre, qui s'était formée d'elle-même, spontanément, et qui représentait Gomat Içvara Svamî Une statue de ce dieu, de dimension colessale, existe encore de nos jours sur le mont d'Indragiri, au nord-ouest de Belligola (As. Res. t. IX, p. 262 et 269). Il est notoire que le nom de Rávana a été porté par les légendes populaires jusque dans les montagnes du nord de l'Inde.

On remarquera toujours avec étonnement, sans pouvoir peut-être jamais l'expliquer historiquement, que le nord a conservé des mythes dont la scène est placée dans le sud, qui cependant paraît les avoir oubliés, ou ne les avoir jamais sus avant de les avoir appris par les chants sacrés composés dans des pays lointains. Ainsi les annales de Ceylan que nous connaissons ne disent rien de Râvana, un de leurs rois, qui vit pour ainsi dire encore aujourd'hui dans le nom d'un lac du petit Tibet.

Il en est de même d'une partie de l'histoire de Rama, du conquérant de Lagka, et de son allié Hanuman, fils du vent, et chef des singes qui, selon le sloka 447, transportèrent, jusque dans les montagnes du nord, deux objets vénérés par Râvana. C'est là, au-dessus des sources du Djumna, que la plus haute pointe des monts s'appelle encore aujourd'hui en 1998, vanarapatchtchha è queue du singe»; elle est inaccessible et située dans une haute solitude de glace et de neige éternelle.

Un jour, dit-on, un yogui audacieux, déjà monté plus haut qu'aucun autre mortel, avançait toujours, lorsqu'une voix plus qu'humaine lui ordonna de retourner sur ses pas, et de faire sa dévotion sur la place que lui marquerait, en tombant, une masse de neige, que dans le même instant il vit se détacher du sommet de la montagne.

Sur ce sommet se trouve un lac dont l'existence est attestée aux crédules Hindus par une des plus merveilleuses légendes de Hanuman. Elle porte que le chef des singes, sans lequel Rama n'aurait jamais pu accomplir la conquête de Ceylan, avait attaché à sa queue une grande quantité de matière combustible pour mettre le feu à l'île; mais, se trouvant luimême en danger d'être consumé, il voulut plonger l'extrémité flamboyante de sa queue dans la mer, lorsque celle-ci le supplia d'épargner la vie de ses nombreux habitants. N'ayant pas un moment à perdre pour lui-même, Hanuman traverse, avec la rapidité d'un dieu, tout l'espace qui existe entre le cap Comorin et la plus haute montagne du Tibet,

pour éteindre dans le lac qui s'y trouve l'incendie de sa queue, qui depuis ce jour a donné son nom à la montagne. O naiveté des fictions antiques! On dirait mensonges, si l'innocente hilarité qu'elles excitent permettait ce dur reproche. (Voyez As. Res. t. XIII; Account of a Journey to the sources of the Jumna and Bhagirati rivers; p. 189 etc.)

SLOKA 448..

### मानसे

Comme manas signifie « intelligence, la partie intellectuelle et, par « conséquent, divine, de la nature, ou Brahma lui-même », le nem de ce lac se rapporte à ce qu'il y a de plus ancien et de plus vénérable dans l'histoire mythologique de l'Inde.

D'après le Vayu-purana, cité par Wilford (As. Res. t. VIII, pag. 321), l'immortel océan tomba du ciel sur le mont Meru, et après en avoir fait plusieurs fois le tour, il se divisa en quatre fleuves qui, descendant des hauteurs du Meru, fortnèrent quatre lacs, qui sont appelés Aranóla, Sitoda, Mahabhadra, et Mânasa, et dont le premier est situé à l'est, le second à l'ouest, le troisième au nord et le quatrième au sud. Du dernier sortirent le Gange et trois autres rivières, qui coulent vers les quatre parties du monde. Il n'est pas nécessaire de développer ici ces notions fabuleuses, qui se sont répandues confusément loin de l'Inde. Ktésias, Pline et Quinte-Curce semblent en avoir connu une partie; je ne citerai que le second de ces auteurs qui dit (liv. VI, ch. 18) « que le Gange sort « avec un grand fracas de sa source, et qu'ayant atteint la plaine il sé« journe dans un certain lac. »

Les modernes, avec toute l'activité de leur curiosité habituelle, n'ont pas manqué de chercher et d'établir la vérité sur la situation et l'étendue de ces lacs. Le premier Européen qui ait vu le lac de Manas fut le P. Andrada, en l'an 1624; le P. Desiderius et le P. Emmanuel Freyer, missionnaires, le visitèrent à leur tour en 1715 et 1716. De nos jours, les Anglais n'ont pas négligé l'occasion; que leur donnent leurs conquêtes dans l'Inde, d'explorer les contrées septentrionales de ce pays. Moorcroft et Henrsay parvinrent jusqu'aux bords des lacs de Mânasarôvara et de Râvana, dans une province du petit Tibet; nous avons une relation circonstanciée de leur voyage. (Voyes As. Res. t. XII; A Journey to lake Mânasarôvara in Undes, a province of little Tibet, pag. 375, ed. Calc.) Ils virent

la vallée de Gangri dont la largeur est à peu près de cinq, et la longueur à peu près de dix lieues, lat. N. entre le 30° et le 31° degré; long, entre le 81 et 82, à l'est de Greenwich. A l'extrémité orientale de cette vallée, qui est élevée de quatorze à quinze mille pieds au-dessus du niveau de la mer, s'étend, au pied d'une longue pente de pâturages, le lac de Mânasarôvara, dont la forme est ovale; il a cinq lieues de longueur de l'est à l'ouest, et trois lieues et demie de largeur du nord au sud; à l'ouest de ce lac est Ravanahrad, le lac de Ravana, ou de Lagka, qu'on dit quatre fois plus grand que l'autre, et dont le bord occidental ouvre un passage à la rivière de Satadru, ou de Setledge. Contre l'opinion si longtemps soutenue, aucune rivière, dans aucune direction, ne sort du lac de Mânasa, qui est appelé lac de Mapang par les Unias ou les Tartares chinois. Il est fermé, du côté du nord et de l'ouest, par des hauteurs très-considérables en forme de table, dont les pentes et les ravins s'étendent jusqu'à ses bords; au sud, la grande chaîne de l'Himalâya verse ses neiges fondues dans son bassin, et, dans l'est, il aboutit à une prolongation des monts du Kailasa, siège favori de Civa.

Ces lacs sont sacrés, et jusqu'à nos jours visités par un grand nombre de voyageurs pieux qui, venant de tous les côtés, subissent les plus grandes fatigues et les plus dures privations pour atteindre ce but désiré auquel, accablés de faim ou de maladie, plusieurs sont souvent obligés de renoncer.

La multitude de poissons qui habitent ces lacs ne sert nullement à la nourriture de ces pèlerins : la piété leur défend de faire du mal à un être vivant, et ils préfèreraient mourir plutôt que de troubler la vie d'aucun de ceux qui vivent dans ces eaux. Celles ci sont en même temps couvertes d'un grand nombre de cygnes et de canards, que l'on désigne par le nom de manasakas, « habitants de Mânasa. »

Les pèlerins, outre leurs actes de dévotion, viennent accomplir un office pieux envers leurs parents et amis décédés, dont ils apportent les cendres dans un petit sac pour les verser dans les flots sacrés.

Le long du bord, à vingt ou quatre-vingts pieds au-dessus de la surface de ces lacs, on aperçoit par-ci par-là, dans les cavités des rochers, des maisonnettes construites de branches d'arbres, ou de poutres, et habitées par des yoguis, des moines et des nonnes buddhistes, qui n'ont de communication avec le monde inférieur qu'au moyen des échelles, ou des gradins coupés dans la roche, qui servent à les faire monter et descendre.

SLOKA 452.

# ह्स्नारायणी

On connaît l'étymologie du nom Narayana, telle qu'elle est donnée dans le sl. 10 du livre I, des lois de Manu, où l'on voit que ce nom est composé de naras, « eaux, production de Nara, esprit divin », et d'ayana, « mouvement »; deux mots qui, réunis, signifient : « celui qui se meut « sur les eaux; » c'est un des noms de Brahma. Dans le Vaya-parana (ch. 5), le nom de Narayana est décomposé en nara, « homme », et ayana, « demeure »: cette dernière signification n'est pas dans le Dictionnaire de M. Wilson, où se trouve celle de « route, chemin »; et pour lors Narayana devrait signifier : « demeure (peut-être passage) de l'homme, » l'une des qualifications de Vichnu.

· sloka 456.

## कुम्भदासतया

J'ai considéré ce mot comme composé de kumbha, exercice religieux, et dâsatâ, service, acte de service.

### SLOKA 457.

Ce sloka a besoin de la correction que j'ai indiquée dans les errata de ce volume : au lieu de séparer र्पास्त्रामी प्रनिष्टा, il faut joindre ces deux mots र्पास्त्रामिप्रतिष्टा. Au lieu de deux nominatifs, sa et ranasvâmi, il n'y en aura qu'un seul dans ce sloka, et les participes seront rapportés à Siddha qui, comme tel, avait, parmi d'autres facultés, celle de voyager dans le ciel. Il serait allé chercher Çiva.

SLOKA 460.

## |पाश्रुपतानां

Pâçupata est un adorateur de Çiva. M. Wilson, dans son Traité sur les sectes religieuses des Hindus (Asiat. Res. XVI; p. 23), mentionne les Pâçupatas comme une secte particulière, attachée à la doctrine d'Abhinavagupta qui enseigna le culte des Mantras de Çiva. La date de l'origine de cette secte n'étant pas donnée, nous ne saurions dire s'îl en est réellement question dans ce sloka.

# , प्रयुसमुईनि

Sous la direction de Pradyumna.

Pradyumna pourrait être le nom d'un personnage ou d'une divinité. Pradyumna est un des noms de Kama, ou du dieu de l'amour, qui reparut au monde comme fils de Krichna et de Rukménî. On pourrait hésiter avec raison à mettre un collége de Câivas sous la protection suprême d'une autre divinité, si, selon notre texte, Hara et Hari, ou Civa et Vichnu, n'étaient pas déjà unis par la consécration, et si Ranarambha elle-même n'était pas une sakti ou énergie de Vichnu (sl. 471) et, en même temps, une incarnation de Kâlî bramaravasinî, « Kalî habitant parmi « les abeilles, » qui se transformait toutes les nuits, pendant son séjour sur la terre, en abeille (sl. 438) pour se soustraire à l'amour d'un époux mortel. Kalhana s'est peut-être souvenu de cette fiction charmante selon laquelle Pradyumna, quand il alla voir pour la première fois Prabha vati, sa nouvelle épouse, se changer en abeille pour se cacher au milieu des fleurs d'une guirlande tressée pour elle, et ayant cherché un asile sur l'oreille de sa bien-aimée, se sentit là comme sur le calice d'un lotus. Lorsqu'enfin le fils du dieu se montra dans sa forme propre, à sa vue, « cette mer d'amour, qui remplit le cœur de Prabhavatî, se souleva comme « les flots de l'Océan au lever de la lune. » J'aurais pu ajouter ce dernier passage à ceux que j'ai précédemment cités, pour prouver que les Hindus depuis longtemps connaissaient l'influence de la lune sur la mer. (Voyez Harivansa, traduct. de M. Langlois, tom. II, lectures 150 et 151, p. 125-126.)

SLOKA 461.

# सेनामुखी

Sénâmukhî. Senâmukha est une division d'une armée ou d'un bataillon, et aussi un rempart devant la porte d'une ville; j'aurais donc pu traduire aussi: « qui donne la protection d'un rempart. »

**SLOKA 468.** 

# नमुचे: प्राविशदिलं

Namutchi est un danava formidable, mentionné dans le Mahabharat, dans le Harivansa et dans d'autres ouvrages. Je citerai, le passage sui-

vant du premier de ces deux poemes (liv. V, intitulé Ardjuna-Sama-gama, c'est-à-dire « de la rencontre d'Ardjuna »).

## खेनानेन मघवान् ज्ञितवान् शम्बरं युधि। नमुचिं बलवृत्ती च प्रज्ञादनस्कावि॥२०॥

Sur ce char, Maghavân (*Indra*) vainquit au combat Cambara, Namutchi,
 Bala et Vrita, Prahlâda et Narakas.

Le dernier de ces personnages est cité dans le livre II, sloka 150 du Râdjatarangint.

Dans le Harivansa (voyez trad. de M. Langlois, t. I, p. 21, 99, 191; t. II, p. 410, 424, 426, 431, 488.), Namutchi paraît comme fils du danava Vipratchitti, combattant dans plusieurs occasions contre les dèvas, et nommément contre Vichnû, par lequel il est enfin tué au moyen de l'écume des eaux. Selon le Dictionnaire de Wilson, Namutchi est aussi la divinité de l'Amour, et ce nom est dérivé de  $\pi$  et  $\frac{1}{2}$  qui ne vous lâche pas, » et il semblerait que Ranâditya eût pu faire d'une telle divinité l'objet de sa dévotion particulière. Je n'ai rien trouvé sur la caverne de Namutchi, qui devait être située dans le lit de la rivière de Tchandrabâgâ, le Tchenâb moderne.

#### SLOKA 469.

### **ढिवसानेकविंश**तिं

Il est connu que 3 et 7, et leur multiple 21, sont des nombres sacrés chez les Hindus. C'est ainsi que, dans le sacrifice offert par les Dieux à Sadhya, on se servait de trois fois sept bûches du bois sacré. (Extrait des Védas, par Colebrooke, As. Res. t. VII, p. 252, ed. Calc.) On compte vingt et une régions infernales. (Lois de Manu, IV, 87-90.) Il y a eu vingt et un procréateurs des hommes. (Mahabharat adiparva, sl. 33, p. 2, éd. de Calc.) Le combat de Krichna avec Djamyavam, pour le joyau Sysmantika, dura vingt et un jours. (Vichnu-purana, liv. IV, sect 13.)

### निन्ये दैत्यस्त्रीभोगभोगितां

Le sens de cette expression ne paraît pas clair: Dattyastri, « la femme des dâityas, » désignée dans le sloka 471, épouse du fils de Diti, qui estelle? On croirait qu'il s'agit de la femme de Yama, dieu des morts;

mais Yama n'est pas un dditya, il est fils de Vivasvan et de Sandjnâ, fille de Twachtri, qui est un aditya; et son épouse est Yamî, fille de Dakcha qui, fils de Marichâ, est antérieur aux dèvas et aux dâityas. (Harivansa, trad. de M. Langlois, t. I, p. 11, 48, 52.) La femme des dâityas, ou l'épouse du fils de Diti, dans les slokas dont il s'agit ici, serait donc la femme de Namutchi, fils de Vipratchitti qui, dâitya, avait pour femme, probablement, une fille de sa race. C'est dans la caverne de Namutchi que Ranâditya disparut. Mais comment, époux d'une énergie de Vichnu, irait-il joindre la femme d'un fils de Diti? — Je n'espère pas pouvoir satisfaire le lecteur plus que je ne suis satisfait moi-même au sujet de ce passage.

SLOKA 470.

## निर्वाण**ञ्चा**ष्यनिर्व्यूठपाताले**य**रं

Le seigneur de Pâtâla, empire infini, digne de la vénération qu'inspire le repos éternel.

Le sens de l'expression paraît clair, mais non pas celui de tous les membres du mot composé. Pour rendre निर्द्ध par infini, je l'ai considéré comme étant formé de la négation निर्द्ध et du mot ट्यूट, fini. Dans le mot vyûtha, नि étant placé devant सह, et vah signifiant aussi « resplendir », निर्द्ध pourrait peut-être aussi se rendre par ténébreux.

SLOKA 471.

### श्वेतद्वीपमगाङ्त

Cvétadvipa, « l'île Blanche », est une des divisions du monde, dans la géographie fabuleuse des Hindus. Il est connu des indianistes que Wilford a employé inutilement beaucoup de sagacité et d'érudition pour parvenir à identifier cette île Blanche avec l'île de la Grande-Bretagne. Ici, c'est la région céleste habitée par Vichnu, où Ranarambha, une énergie de ce dieu, retourna après la mort de son époux terrestre.

SLOKA 474.

### त्रिविक्रम

Trivikrama, « à trois pas », un titre de Vichnu que l'on rapporte à la cinquième de ses neuf incarnations les plus célèbres, qui nous le montre

sous la forme d'un nain (vamana), qu'il revêtit pour abaisser l'orgueil et briser la puissance du danava Bali, fils de Virotchana, au moment même où celui-ci faisait un sacrifice, entouré d'un grand nombre d'Asuras dont les formes étaient aussi étranges que terribles; ceux-ci avaient les mains armées d'armes meurtrières de toute sorte, et, à toutes ces horreurs, ils joignaient l'orgueilleuse magnificence de leurs ornements, qui consistaient en pierres précieuses et en guirlandes. A la vue de Vichnu, ils l'assaillirent et jetèrent des flammes contre lui, mais en vain.

प्रमध्य सर्वान् देतेयान् पादत्स्ततलेः प्रभुः। नूपं कृत्वा महाभीमं जहाराषु स मेदिनीं॥६९॥ तस्य विक्रमतो भूमिं चन्द्रादित्यौ स्तनान्ते। नभः प्रक्रममाणस्य नाभ्यां किल समास्थितौ॥६६॥ परं प्रक्रममाणस्य जानुदेशे व्यवस्थितौ।

(Man. de M. Eug. Burnouf, p. 99.)

- 97. Le seigneur, renversant de ses pieds et de ses mains tous les dâityss, et prenant une forme terrible, s'empare rapidement de la terre.
- 98. Et comme il marche sur la terre, la lune et le soleil sont à la hauteur de sa poitrine; et comme il avance jusqu'au ciel, ces astres sont à son ombilic;
  - 99. Il va plus haut, et ils ne lui viennent plus que vers les genoux.....

Le dieu victorieux relégua Bali, qui reconnut sa divinité suprême, dans les enfers, où il fut gardé par des serpents à sept têtes. Il dut ensuite sa délivrance à un hymne que Narada lui avait enseigné, et qu'il récita à Vichnu. (*Harivansa*, trad. de M. Langlois, t. I, p. 191-192, lect. 41; et t. II, p. 488-489, lect. 257.)

Ce sloka, comme le 69° du livre I<sup>\*\*</sup>, que j'ai signalé, et comme plusieurs d'autres, est remarquable par cette allitération, dont les poëtes hindus font un si fréquent usage: ici le mot sikrama est répété dans chaque division de huit syllabes, appelée pada, dont quatre composent le sloka अनुद्वभ anuchtabha, comme il suit:

Vikramākrānta viçvasya | vikramēçvarakrīt sutah | Tasyāsīd vikramādityas | trivikrama parākramah || .

(Voyez l'Essai sur l'allitération sanskrite, par le Révérend W. Yates, dans les Asiat. Res. t. XX, p. 138.)

SLOBA 483.

### ऋरिष्ठ

Signifie bonne, et, aussi, mauvaise fortune; ce qui, répété de suite, produit un de ces jeux de mots auxquels notre auteur se plaît tant.

SLOKA 490.

### कर्कीटनागेन

Karkôta est un des principaux serpents ou nagas de Pâtâla ou de l'enfer.

#### SLOKA 492.

Il règne dans ce sloka une obscurité qui provient plutôt de l'étrangeté de la pensée de l'auteur que de la construction grammaticale. J'ai cru devoir rapporter mâtsaryêna « par envie, » à hasyà « objet de dérision, » et non à djahatgrahân, ne voulant pas supposer de l'envie ou de la malice au soleil.

### धूमध्वजे

Dhâmadhvadjê (le drapeau de la fumée) me paraît une belle expression figurative du feu, de même que uning dhâmakêtu, en tant que kêtu, parmi d'autres significations, a celle de drapeau. C'est pourquoi j'oserai, non toutefois sans hésitation, n'être pas de l'opinion du savant Lassen qui, dans le sloka 14 de l'exorde du Gêtagovinda (p. 4, édit. de Bonn), interprète différemment ce mot, ainsi que l'avait déjà fait sir W. Jones. Il traduit

म्रेशनिवरुनिधने कल्यिस कर्वालं। धूमकेतुमिव किमिप करालं। केशव धृतकल्किशरीर। जय जगदीश स्रे॥१४॥

#### par ces mots:

Gladium gestabis in excidio catervarum barbaricarum maxime terribilem, instar stellæ cincinnatæ, ô Kêçava, evoe, Haris, mundi domine.

M. Lassen dit (p. 75): « de, igne non cogita. » — Kêtu et dhâmakêtu signifient « météore » en général, ainsi que « comète. » Malgré l'autorité du scholiaste indien que cite l'excellent traducteur au sujet de ce mot, j'ose croire qu'aux yeux des Hindus une comète est plutôt un objet d'étonnement que de terreur; et qu'ils compareraient un glaive destructeur plutôt à un feu qu'à une comète. Comme, enfin, dans le sloka du Râdjatarangint qui nous occupe, dhâmadhvadja est certainement du feu, dhâmakêtu, son synonyme, pourrait bien aussi avoir la même signification dans le passage du Gîtagovinda. Nous trouvons encore saustructs, « drapeau de la splendeur », pour « flamme », dans le sl. 41 du liv. IV du Râdjatarangint.

### चूमघ्वजे स्वां निरुधत् त्विषं दिनपतिः

Le soleil cède sa lumière au feu.

C'est ainsi que nous lisons dans le Raghuvança, IV, sl. 1:

## स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधकं बभौ। दिनान्ते निक्ति तेजः सवित्रेव कृताशनः॥१॥

1. Raghu, ayant obtenu l'empire donné par son père, resplendissait d'un haut éclat, semblable au feu qui, à la fin du jour, a reçu la splendeur que le soleil a déposée en lui.

Le docteur Stenzier cite, dans sa note sur ce sloka, un passage des Védus où il est dit : अप्नि वा सादित्य: सार्य प्रविद्यति « le soleil, certainement, « entre le soir dans le feu. »

#### SLOKA 496.

Voici les neuf causes de la corruption de femmes, d'après le Hitôpadéça, liv. I", fable 6, ed. Calc.

स्वातन्त्र्यं पितृमन्दिर् निवसतिर्यात्रोत्सवे संगतिर्। गोष्ठीपूर्ष्यसंनिधावनियमो वासो विदेशे तथा। संसर्गः सरु पुंचलीभिएसकृद्दृत्तेर्निजायाः चतिः।

## पत्युर्वार्दकमीर्षितं प्रसवनं नाशस्य हेतुः स्त्रियाः॥

L'indépendance, la demeure dans la maison paternelle, l'assistance aux solennités des processions, l'inconduite en présence des hommes assemblés, le séjour hors de chez soi, le commerce fréquent avec des femmes de mauvaises mœurs, le délabrement de ses propres affaires, les infirmités d'un mari âgé, l'envie causée par la fécondité des autres femmes : voilà les causes de la ruine d'une femme.

(Voyez, sur ce sloka, l'excellent commentaire de M. de Schlegel, dans l'édit de Bonn, p. 54.)

SLOKA 519.

### सप्रपाताल

Les sept régions infernales sont : अतल, atala, जितल, vitala, सुतल, satala, स्वातल, rasátala, तलातल, talátala, सहातल, mahátala, पाताल, pátála. (Vedantasára, p. 12, éd. de Calc.) Dans les Lois de Manu (IV, 89-90), se trouvent les noms de vingt et un enfers, qui se rapportent à des peines que les condamnés y souffrent, tandis que dans la Védantasára les sept que je viens de citer désignent les demeures des nâgas, des asuras, des dâityas, et d'autres êtres mythiques, et indiquent la situation de ces demeures par rapport à la terre, étant tous composés avec tala, « fond, au-dessous, inférieur. »

#### SLOKA 525.

### स्मरवाणपंत्रि

On compte cinq traits ou flèches de l'Amour qui ont leurs noms: les voici, d'après le chap. xxxIII du Brahmavaivarta purana, intitulé Krichna djanma khanda: सन्मोहन: sanmôhanaḥ, l'étourdissant; स्तम्मन: stambhanaḥ, l'engourdissant; उनमन्यः unmattavyaḥ, l'excitateur à la fureur; स्तनाहर: tchetanaharaḥ, le ravisseur de l'esprit; दाहराननः dahadjanana, né dans le feu. Ces flèches ont chacune pour pointe une fleur d'une nature échauffante.

#### SLOKA 526.

J'ai changé, dans ce sloka, मोले: que porte l'édit. de Calc. en मोलि: d'après le manuscrit de la Soc. asiat. de Calc., c'est-à-dire le génitif en nominatif. J'aurais pu cependant conserver la première de ces deux le-

cons. et traduire, le passage par ces mots : « Baladitya gagna le monde de « celui dont le front est marqué par le croissant de la lune, de Çiva. »

#### SLOKA 530.

On a plus d'une légende sur l'origine et sur la descente de la Ganga sur la terre. J'ai déjà cité (Notes sur le sl. 12 du liv. II) celle du Ramayana, d'après laquelle ce fleuve tomba premièrement dans les cheveux de Çiva, et puis sur la terre. Bhartriharis (cent. II, sl. 10, p. 38, éd. de M. de Bohlen), a dit:

## शिरः शार्व स्वर्ग पतित शिस्सो ऽतः चितिषाः महीष्रादुत्तुङ्गास्वनिमवनेश्वापि जलिषं।

La Gangà tombe premièrement sur la tête de Civa, de sa tête dans le ciel, puis sur la montagne; de la très-haute montagne sur la terre, de la terre dans l'océan.

Selon Wilford (Asiat. Res. t. XIV, p. 455), on trouve dans les Pa ranas, que la Ganga naît au pôle, sous le pied de Vichnu; vole à travers les airs en effleurant les sommets des plus hautes montagnes, et tombé dans le bassin « kunda » de Brahma, qu'on sait être le lac de Manasarovara ou Mapang, dans la province d'Undes, qui fait partie du petit Tibet. De là le fleuve, toujours à travers les airs, se laisse tomber dans la chevelure de Civa, et y reste entortillé en distillant des gouttes dans un lac appelé vindu-sardvara, ou lac des gouttes (l. c. p. 456). Ces fables ne sont rien moins que géographiques. J'ai cru devoir, dans mes notes (liv. II, sl. 165; liv. III, sl. 448), en rapporter principalement les traits relatifs à l'Himavat et au lac Manasarôvara. De nos jours les nuages de la fable qui enveloppaient les régions du nord se sont dissipés; il est indubitable, par le rapport du capitaine Hodgson (Asiat. Res. t. XIV, p. 124 et 334), que le Gange sort d'un lit profond de glace et de neige, onze milles anglais plus au nord que Gangotri, sanctuaire de Çiva, et dernière limite du pèlerinage des Hindus, située à 30° 59′ 30″ de latitude nord; et à 78° 56' 02" de longitude à l'est de Greenwich. C'est là que ce fleuve n'a qu'une largeur de 27 pieds. Les sommets des montagnes, au-dessus de sa source, sont inaccessibles.

#### RÉSUMÉ DU LIVRE TROISIÈME.

Le résumé du livre III, dans l'édition de Calcutta, donne 53 rois; mais dans le texte on en trouve 54.

### LIVRE QUATRIÈME.

SLOKA 5.

### विशोककोठाद्री

Viçôkakôţa, nom d'une montagne sur laquelle je n'ai trouvé aucune notice.

#### SLOKA 8.

Je signalerai ici un exemple de la liberté avec laquelle les Hindus changent les noms des personnages. Le nom du grand-père maternel de Durlabhaka était Balâditya; mais comme bala et pratâpa sont presque synonimes, et signifient force l'un et l'autre, c'est Pratâpâditya qui est pris pour nom de famille.

Cette remarque sera de même applicable aux slokas 42 et 43, où nous voyons les fils de Durlabhaka porter deux noms, dont l'un se termine en ptda, diadème, et l'autre en dditya, soleil.

#### SLOKA Q.

#### श्रोउ

Ôda; ce nom du ministre paraît être étranger.

एडनिउ, Édavida, pour एलनिल, Élavila, est un nom de Kuvèra, dérivé d'Havilâ, mère de Kuvèra; cependant ऐलनिल, Âilavila, titre de Kuvèra, est dérivé, dans le Dictionnaire de M. Wilson, d'Havilâ, désignée comme femme de Palastya, et grand-mère paternelle de la divinité.

SLOKAS 11, 12.

### रोहीतक

« Natif de Râuhîta, » et ्रीहोतदेशो, « dans le pays de Râuhîta. » Je ne saurais déterminer quel nom moderne répond à celui du texte.

Ce sloka indique que le Kaçmîr faisait un commerce étendu avec d'autres pays.

#### SLOKA 45.

Voici encore un jeu de mots au moyen du double sens de पोडा, pida, qui signifie « diadème », ou « guirlande autour de la tête », et, aussi, « tourment, peine. »

SLOKA. 52.

### धर्म

Dharma signifie communément « la coutume particulière, le droit exclusif d'une caste ». C'est malheureusement bien là que les Hindus placent la vertu par excellence, ou la condition indispensable de leur existence sociale. Dharma a donc ici, probablement, un sens plus restreint que le mot verta de ma traduction.

### SLOKAS 55, 57, 62.

चर्मकृत् ou चर्मकार est un homme qui travaille en cuir; पार्कृत est un cordonnier; l'un et l'autre appartiennent à une caste vile, et n'ont pas, pour ainsi dire, de droits sous un strict gouvernement des Hindus : ce qui rehausse l'équité du roi dans cette affaire.

SLOKA 67.

### काकृत्स्थात्

Je donnerai les principaux traits de la légende de Kâkutstha, d'après le Vichnu-purana, liv. IV, sect. 2.

Vikukchi, fils d'Ikchvaku, ayant mangé un lièvre qui est une viande défendue (Lois de Manu, V, 9 et 17), fut blàmé par Vaçichta, et nommé Çaçılda, mangeur de lièvre.

Caçâda obtint l'empire, et eut un fils nommé Parandjaya. Les dieux

ayant été vaincus par les puissants dâityas dans le trêtayuga (ou dans le troisième âge à compter du kaliyuga), demandèrent l'assistance de Vichnu, qui la leur accorda, en promettant de s'incarner en partie luimème dans le corps de Parandjaya, qui était le plus célèbre d'entre les kehatriyas, et qui devait combattre ces ennemis des dieux. A cet effet, ceux-ci s'adressèrent au héros, qui répondit comme il suit:

परंत्रयः पारु सकलेत्रेलोक्यनाथो यो ध्यं युष्माकमिंद्रः शतक्रतुरस्य यद्यहं स्कन्थमानूद्रो युष्मदारातिभिः सह योत्स्ये। तदाहं भवता सहायः इत्याकाार्य समस्त देवैद्दिण च वाद्यमित्येवमन्वीप्सतं॥ ततम्य शतक्रतोर्वृषभनूपधारिणः ककुत्स्थो हर्षसमन्वितो भगवतम्यराचरगुरोर्ज्युतस्य तेत्रसा प्यायितो देवोसुरसंग्रामे। समस्तानेवासुरान् निचवान यतम्य वृषभककुत्स्थेन राजा निष्दितमसुवलं ततम्यासौ ककुत्स्य संसामवाप॥

11. Parandjaya répondit: Si je monte sur l'épaule de celui qui, étant votre Indra, seigneur de tous les trois mondes, a accompli cent sacrifices, alors je combattrai vos ennemis et je serai votre allié.

Ayant entendu ces paroles, tous les dieux et Indra lui dirent : Ainsi soit-il : c'est bien ce que nous désirons.

12. Alors, sur le dos d'Indra qui avait pris la forme d'un taureau, plein de courage, animé par la force de l'impérissable, du bienheureux maître de ce qui est mobile et immobile, il tua tous les Asuras dans le combat entre les Dêvas et les Asuras. C'est ainsi que la puissance des Asuras fut anéantie par le roi, qui était monté sur le dos du taureau: c'est pourquoi il reçut le nom de Kakutstha.

#### SLOKA 68.

### **ग्रहन्ताममता**ख्याभ्या

J'ai considéré la première partie de ce mot comme composée de अहन्ता et de ममता; ahanté n'est pas dans le dictionnaire, mais je le crois formé, d'après l'analogie, de mamaté (mama et de té) qui s'y trouve. Ce dernier mot est interprété, dans le dictionnaire, par « pride, arrogance,

« selsufficiency, individuality». C'est le sens que lui donnent principalement les écrivains védantiques ou religieux, tandis que les autres le prennent communément dans un sens plus aimable, savoir : dans celui de l'attachement à ce qui nous appartient, sens que j'ai adopté en traduisant mamaté par « amour de la propriété. » Voyez (Journ. of the As. Soc. of Bengal, july 1833) la note du principal Mill sur le sl. 12 du liv. I du Kuméra, p. 361.

SLOKA 69.

### क्रुपाङ्गढ

Kağkana et ağgada sont deux sortes de bracelets, dont le dernier se porte à la partie supérieure du bras, et dont j'ai cru n'avoir pas besoin de faire une mention spéciale.

SLOKA 70.

## चटमुखानदतमोरि:

Le soleil couvert par l'ouverture d'un vase.

On aura probablement de la peine à saisir le sens de ce passage et sa connexion avec le reste du sloka. Il m'a rappelé ce que j'ai vu souvent dans l'Inde, qu'un Hindu en plein air protégeait sa tête du soleil par l'ombre d'un pot qu'il tenait élevé au bout d'un bâton, et qu'il interposait toujours entre lui et le soleil, dont il suivait la marche: c'était donc l'ouverture d'un pot qui, couvrant le soleil, lui tenait lieu d'abri, de maison. On n'est pas logé à moins de frais; Diogène dans son tonneau était, comparativement, un Sybarite dans un palais. — Kuti aurait dû être séparé du reste: yûdrict rûdjadhâni dîvasya, tâdrict kuṭī mama.

#### SLOKA 71.

Un Hindu nomme toujours sa mère lorsqu'il veut parler de ce qui lui est le plus cher au monde.

#### ŠLOKA 72.

Frappé de la manière vraie et noble en même temps dont ce sloka exprime l'attachement que nous contractons pour une demeure accou-

tumée, je me garderai bien de dire qu'elle est trop noble pour un cordonnier : c'est le sentiment qui forme le langage dans la bouche de qui que ce soit.

SLOKA 73.

सा se rapporte à करी.

On remarquera le sens d'anurôdha dans le mot सदाचारीन्रोधिन « par egard pour son bon procédé. » Nous trouvons aussi dans le sloka 75 : धर्मान्त्रोधन, « à cause de la justice accomplie, » et, dans le sloka 102, भवक्षयन्त्रोधेन «en faveur de ton pouvoir.»

# stoka 79. कृत्यै: प्रकाशाकाशकान्तिभि:

Par des actions qui étaient belles comme un ciel pur.

Ce passage rappelle celui que Racine met dans la bouche d'Hippolyte:

Le jour n'est pas plus par que le fond de mon cœur.

SLOKA 88.

#### मात्तिकस्वामि

Seigneur des abeilles.

C'est probablement une des qualifications de Çiva, de même que bhramaravásini, « habitant parmi les abeilles, » est une de celles qui désignent Durgâ. (Voyez ma note sur le sl. 394 du liv. III.)

Qu'on me permette de rappeler ici, en passant, la signification symbolique que les anciens Grecs attachaient aux abeilles. Ils appelaient abeille la lune qui préside à la génération, abeilles les âmes pures et les prêtres de Cérès, déesse de la terre. Voyez Porphyr. De antr. Nympharum, c. XVIII.

SLOKA 90.

#### नाकायस्य

Un kâyastha, dénomination qui revient souvent dans cette chronique, est un homme de la caste des écrivains et des notaires, issu (au moins originairement) d'un père kchatriya et d'une mère sudra.

sloka 93.

### परित्रुध्यस्व

Prouve ton innocence.

Les épreuves par lesquelles un homme accusé d'un crime pouvait prouver son innocence sont énumérées dans les Lois de Manu, liv. VIII :

म्राप्तं वा कास्वेदेनमप्तु चैनित्तमस्त्रयेत् । पुत्रदास्य वाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत् पृथक् ॥ ११४ ॥ यमिद्रो न दक्त्यग्रिरापो नोन्मस्त्रयन्ति च । न चार्त्तमृच्छति चिप्तं सत्तेयः शपथे शुचिः ॥ ११५ ॥

- 114. Ou bien, qu'il fasse prendre du feu avec la main à celui qu'il veut éprouver, ou qu'il ordonne de le plonger dans l'eau, ou qu'il lui fasse toucher séparément la tête de chacun de ses enfants et celle de sa femme.
- 115. Celui que la flamme ne brûle pas, que l'eau ne fait pas surnager, auquel il ne survient pas de malheur promptement, doit être reconnu comme véridique dans sen serment.

Dans le ccxxxIII° chapitre de l'Agni-purana, les épreuves judiciaires sont énumérées comme il suit : 1° tula, la balance dans laquelle l'accusé était pesé contre un autre poids, je ne sais lequel; 2° agni, le feu; 3° apa, l'eau; 4° vicha, le poison; 5° kôça, l'attouchement de l'eau dans laquelle avaient été lavés les pieds d'une divinité.

Ces épreuves, appelées ordalies par les anciens Francs, paraissent avoir été en usage chez tous les peuples. Nous avons, dans l'Antigone de Sophocle, v. 270, un indice de celles du feu et du serment chez les Grecs avant la guerré de Troie, c'est-à-dire avant le x11° siècle avant notre ère; et l'on sait que les Lois de Manu passent pour avoir été rédigées 1200 ou 1500 ans avant J. C.: personne n'a dit encore pourquoi elles n'auraient pas pu l'être avant cette époque.

SLORA 101.

### विकर्त्तन

Vikarttana. Ce nom du soleil, composé de वि et कृत (couper), provient de la légende selon laquelle le soleil perdit quelques rayons qui lui

furent enlevés par Viçvakarma, un des Prådjapatis, fils de Varasastri, et inventeur des arts, ainsi qu'ouvrier céleste. Viçvamitra habita le mont Somanasa, qui dressait vers le ciel ses mille pics, que couronnaient les feux des pierreries dont il était composé, et qui présentait à l'œil les couleurs de l'aurore. (Harvansa, trad. de M. Langlois, t. I", 17; t. II, 370.)

SLOKA 105.

Il est dit dans les Lois de Manu, liv. VIII:

न जातु बाद्धणं रुन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम् । राष्ट्रादेनं विहः कुर्यात् समग्रधनमज्ञतम् ॥ ३८० ॥ न ब्राट्यणबद्याद्यानधर्मा विद्यते भुवि । तस्मादस्य बधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥ ३८९ ॥

380. Que le roi se garde bien de tuer un brâhmane, quand même il aurait commis tous les crimes possibles; qu'il le bannisse du royaume en lui laissant tous ses biens, et sans lui faire le moindre mal.

381. Il n'y a pas dans le monde de plus grande iniquité que le meurtre d'un brâhmane; c'est pourquoi le roi ne doit pas même concevoir l'idée de mettre à mort un brâhmane.

#### Trad. de M. Loiseleur Deslongchamps.

Un brâhmane était quelquesois cependant puni par des marques infamantes et par l'exil. M. Wilson cité des passages des anciens livres de lois selon lesquels on pouvait marquer d'un ser chaud un brâhmane, ou lui imprimer au front la figure d'un homme sans tête, d'un pied de chien, d'un drapeau, ou d'une vulve. D'après Abul-Fazil, ce serait par la première de ces marques que le brâhmane dont il s'agit aurait été puni.

#### SLOKA .107.

D'après le Vichnu purana, liv. IV, sect. 11, qui contient la généalogie du premier fils de Yayati, dans la famille duquel Vichnu s'est incarné, Dhanakas eut quatre fils : Kritavîrya, Kritâgni, Kritavarma et Kritâudjasa. Kritavîrya engendra Ardjuna, appelé aussi Kârtavîrya.

यो ऽसौ भागवदंशमत्रिकुलप्रसूतं दत्तात्रेयाष्ट्र्याराध्य बादुः सरु स-मधर्मसेवानिवार्णां धर्मेणपृष्ठिवीजयं धर्मतम्रानुपालनमरातिभ्यो ऽपराजयमिक्षलजगतप्रस्थातपुरुषाचा मृत्युमेतान् वरानिभिलिषत-वान् लेभेच तेनेयमशेषद्वीपवती पृष्ठी सम्यक् परिपालिता दशय-ससल्ख्नाएयसाक्यजत् ॥ तस्य च स्नोको ऽद्यापि गीयते ॥ ' नूनं न कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः।

युर्ति ने जातपायस्य गात पास्यान पावप

Celui-ci ayant vénéré le muni Atrèya qui, issu de la race d'Atri, était une incarnation partielle du bienheureux Vichnu, le pria de lui accorder les dons suivants: d'empêcher au moyen de mille bras l'action des méchants; de conquérir la terre par la vertu, et de la protéger par la justice; de ne jamais être vaincu par ses ennemis (les passions), et de mourir par la main d'un homme qui serait célèbre dans tout l'univers. Ayant obtenu ces dons, il régna sur toute la terre divisée en sept parties, et accomplit dix mille sacrifices. On chante de lui, encore aujourd'hui, ce sloka:

«Certes, les rois ne marchent pas sur la route que suivit Kartavîrya, en fai-«sant des sacrifices, des dons charitables, des actes de pénitence, de bonté et « d'abnégation de lui-même. »

Kârtavîrya vainquit Ravana, qui était venu en conquérant à Mahichmatî, ville que Wilford place sur les bords de la Narmadâ. Le héros de la famille de Yayati le prit et l'enferma dans un coin de sa ville. Il régna 85,000 ans, au bout desquels il fut tué par Paraçu-Rama, ou par Rama armé de la hache.

Voyez aussi sur Kârtavîrya le *Harwansa*, lect. 33, trad. de M. Langlois, t. I., p. 154.

#### SLOKA 110.

Ce sloka est obscur pour nous, à cause de l'étrangeté de l'idée qu'il exprime. On sait que le siège de Brahma était un lotus qui plongeait dans l'eau : c'est pourquoi il est appelé नित्तनीहर, nalintraka, croissant dans un lotus. Les Hindus croient à une force créatrice qui, d'abord inerte, peut, en devenant active, produire le bien ou le mal; Brahma se serait trompé en rapprochant trop l'une de l'autre la création de ces deux frères d'une nature si différente.

SLOKA 113.

केतक est le pandamus odoratissimus.

#### SLOKA 120.

Selon une coutume des Hindus, à la naissance d'un fils les amis du père dansent et reçoivent de lui, comme présent d'honneur, un vase plein de riz; c'est à ce vase que notre auteur compare la gloire des ennemis, qui fut renversée par Lalitâditya, aussi facilement qu'un pareil vase peut l'être.

#### SLOKA 126.

Je ne suis pas certain d'avoir pénétré le sens obscur du second demisloka.

BLOKA 127. .

## जम्बुद्दीप

Le Djambudvîpa est une des divisions du monde; ce sont les Bâuddhas qui la prennent pour l'Inde exclusivement. D'après le Râdjavali, ouvrage déjà cité, Djambudvîpa est lui-même divisé en neuf parties, dont les noms sont Bhâratavarcha, Kinnaravarcha, Harivarcha, Kuruvarcha, Hiranmayavarcha, Ramyakvarcha, Ilâvritavarcha, Bhadraçvavarcha, Kêtumalavarcha. Au milieu de ces divisions, est Bharatavarcha, qui a aussi neuf parties, nommées Âindra, Kasèra, Tâmraparna, Gabhastimata, Nâga, Sâumya, Vâruna, Gândharva, Kumârika. (Voyez aussi As. Res. t. VIII, p. 330.)

SLOKA 130

#### विलोल

Vilôla est, dans le Bengale, un anneau que les femmes portent attaché au cartilage du nez.

BLOKA 132.

### म्रन्तर्वेद्यां

Antarvédi signifie un pays situé entre deux rivières, et en même temps une place de sacrifice : ce qui a suggéré à notre auteur l'image du feu brillant de la puissance de Lalitâditya.

SLOKA 133.

### गाधिपुर

Gâdhipura, la ville de Gâdhi, ancien roi dont le nom nous introduit,

pour ainsi dire, dans une grande partie de l'histoire mythologique des Hindus. Indra, craignant que les austérités du muni Kuçanva (ou Kuçika) ne le privassent de son rang divin, voulut devenir son fils sous le nom de Gadhi. Celui-ci devint père de Satyavati, qu'il accorda en mariage au richi Bhârgavas, moyennant le prix de mille chevaux. Ce richi donna à sa femme deux gâteaux, dont l'un, mangé par elle, devait la rendre mère d'un brâhmane accompli, et l'autre, destiné à être mangé par sa mère Pôrukuçî, devait donner à celle-ci pour fils le plus grand des guerriers. Ces gâteaux furent échangés entre les deux femmes. Pôrukuçî accoucha de Viçvamitra, et Satyavatî de Djamadagni, qui, avec son épouse Renukâ, fille de Rèna, de la famille d'Ikchvaku, engendra Paraçu-Rama, le destructeur des kchatriyas. (Vichau purana, liv. IV, sect. 7; Harivansa, lect. 32, trad. de M. Langlois, t. I", p. 148.)

Le pays de Gâdhipura est le moderne Kanodje, district de la province d'Agra, et il s'étend le long de la rive orientale du Gange. Il fut connu des anciens géographes grecs sous le nom de Kanogyza, modification de celui de Kanyakubdja, कायुक्त, qui est composé de kanya, fille, et de kubdja, bossu. L'auteur fait ici allusion à une ancienne légende, selon laquelle les cent filles de Kuçanabha, roi de ce pays, devinrent bossues par la vengeance de Vayu, dieu des vents, aux désirs licencieux de qui elles avaient résisté.

SLOKA 134.

## **ऋद्रिवा**हिन्याः

Váhini signifie une armée et un torrent : c'est ce qui a suggéré à l'anteur la comparaison d'une armée détruite avec un torrent desséché.

#### SLOKAS 137, 138.

La construction de ce yugalakum est embarrassée, et le sens historique en est d'autant moins clair qu'il se trouve, après le sloka 139, une lacune qui est signalée dans le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta, et marquée dans notre édition.

#### SLOKA 139.

Le copiste a indiqué, dans le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta, qu'il manque quelque chose après le sloka 139.

SLOKAS 141, 142, 143.

Les cinq titres d'honneur étonneront peut-être par l'identité presque parfaite avec ceux des cours européennes. Le cinquième, महासाधनमाग, makasadhanabhaga, paraît cependant difficile à traduire. M. Wilson l'a interprété « the supreme directorial, or executive administration, » l'administration suprême, directoriale ou exécutive.

#### SLOKA 144.

### कविर्वाक्पतिराजग्रीभवभूति

Des noms de ces trois poètes, Vâkpati, Râdjaçrî et Bhavabhûti, le dernier seulement est connu comme celui de l'auteur des drames Mâlati mâdhava et Uttara Râma tcharitra, qui ont été traduits par M. Wilson en anglais. Bhavabhûti, issu d'une famille de Bérar ou de Vidarbha, dit le célèbre traducteur, est communément considéré comme contemporain de Kalidasa. Dans le Bhodja Prabandha, il est amené à la cour de Bhodja (As. Res. t. XV, p. 45). Il ne serait donc pas le même que le Bhavabûti qui a vécu du temps du râdja Yaçovarma, dont la Chronique de Kaçmîr place le règne entre les années 695 et 732 de notre ère.

SLOKA 145.

### म्राकालिकातीरं

Le rivage d'Âkâlika.

Je n'ai trouvé aucune notice sur cette rivière.

SLOKA 146.

## पुर्वसागरं

L'océan Oriental.

Dans les épopées héroiques qui font une si grande partie des anciens livres des Hindus, le héros entreprend communément un dig-vidjaya, ou « la conquête des régions du monde; » c'est ainsi qu'est intitulée (t. I", p. 344, éd. de Calc.) une section du Mahábharat, où chacun des quatre Pandavas cadets entreprend une expédition pour forcer tous les rois de l'Inde à rendre hommage et à payer tribut à Yudhichthira, leur frère aîné. Dans le Raghavansa (liv. IV, 32, etc.), Raghu fait une expédition

analogue, sur laquelle semble, pour ainsi dire, avoir été calquée celle de Lalitàditya, du Rádjatarangini.

Ce roi kaçmîrien, en traversant les provinces orientales des possessions modernes des Anglais, peut-facilement, comme l'observe M. Wilson (As. Res. t. XV, p. 47), avoir gagné le delta du Gange et du Brahmaputra, ou la mer Orientale; Rhagu y parvint de même.

#### SLOKA 148.

## गौउमएउलात्

Gâuda ou Gâura peut se prendre pour un des noms du Bengale. Nous savons, par une inscription sanskrite trouvée près de Bénarès (As. Res. t. V), que des princes qui s'appelaient empereurs ou rois de Gâura ont possédé le pays autour de Bénarès, l'an 1026 de notre ère, et que ces princes faisaient remonter leur origine jusqu'à Bhagadatta, qui, dans le Mahdbharat (Sabha parva, sl. 578, 579 et 1268, 1269, éd. de Calc.), est désigné comme un souverain des Yavanas, qui gouvernait Maru et Naraka, comme un ami de Pandu, et comme roi de Prägdjyôtich.

Wilford dit que les rois de Gâuda n'étaient pas connus avant la décadence de l'empire de Magadha, et que, vassaux et tributaires jusqu'à cette époque, ils étendirent ensuite leur domination jusqu'à Allahabad (As. Res. t. IX, p. 73). Cet auteur ne veut pas qu'on entende le Bengâle sous le nom de Gâuda, nom qu'il applique au Malva moderne (ibid. pag. 105); j'aurai occasion de revenir sur ce sujet. En attendant, je puis dire que les éléphants de Gâuda, dont il s'agit ici, pouvaient être, soit du pays de Malva, adjacent à celui d'Allahabad, soit du Bengale, parce que, d'après les Instituts de l'empereur Akbar, l'un et l'autre pays abondent en ce genre d'animaux (Ayin Akbari, tom. I", pag. 129, trad. Gladwin).

¹ Dans ma note sur le sloka 150 du livre II, j'ai cité textuellement un passage du Harivansa qui contient les noms de Naraka, de Maru et de Pràgdjyôtich, et j'ai fait remarquer la grande incertitude où nous sommes sur la situation de ces royaumes, entre le nord, l'ouest et l'est. Il m'appartient d'autant moins d'entrer ici dans des développements géographiques sur ces pays, que le savant M. Lassen a déjà entrepris d'éclaircir la géographie du Mahábharat, tâche qui est un véritable dig-vidjaya, dans lequel l'accompagnent les vœux, et l'autendent les applandissements de tous les amis de la littérature indienne. (Voyez, pour Naraka, Maru et Pràgdjyôtich, Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes, II Bandes, 1" Heft, Seite 25, 26.)

SLOKA 150. -

### . दिशं वैवस्वताद्वितां

Le pays márqué par Vâivasvata.

Les habitants du Bengâle et des provinces supérieures de l'Inde appellent Kâla, noirs, les peuples du Karnate ou du sud, parce qu'ils sont d'une teinte sensiblement plus foncée qu'eux. Kalhana signale le rivage maritime par vana radji cymâlêna, « obscurci par des rangées de « forêts, » expression qui est presque la même que celle dont se sert Kalidasa (Raghavansa, IV, sl. 34): tâlt-vâna-cyâmam « palmarum sylva nigra. »

#### SLOKA 153.

La marche de Lalitâditya n'est pas aussi bien détaillée qu'on le désirerait. Il paraîtrait que ce roi n'aurait pas toujours longé la mer, mais qu'il aurait plutôt traversé la partie supérieure de la péninsule, pour atteindre le Karnate, jusqu'où s'étendent des branches dépendantes de la grande chaîne des montagnes de Vindhya.

SLOKA 155.

### कावेरीतीर

La rivière de Kavèri a sa source dans la chaîne de montagnes qui s'étendent le long de la mer Occidentale; elle traverse le Mâisour, Coïmbetore et le Karnate, et, après un cours de cent quarante lieues, se décharge dans la mer, par une multitude de bouches, dans le pays de Tandjore.

Nous avons déjà dit que Djahnu avait donné son nom à la Ganga (notes, liv. II, sl. 12). Ce grand richi était fils de Suhotra et de Kèçinî, de la race de Pururavas et d'Urvasî. Il eut pour épouse la vertueuse Kâvêrî, fille de Yuvanasva, laquelle, par suite d'une imprécation de son père, fut changée en une rivière qui devait posséder la moitié des vertus de la céleste Gangâ, et, pour cette raison, être appelée ardha Gangâ, a la moitié de la Gangâ.

SLOKA 156.

On croit généralement que les serpents aiment le bois de sandal.

चॡनतहषु भृतंगा जलेषु कमलानि तत्र च ग्राहाः।

(Hilopadeca, p. 74, ed. de Bonn.)

Des serpents se trouvent sur les arbres de sandal ; des lotus avec des crecodiles dans les eaux.

Djayadeva dit, dans son poeme de Gitagovinda (p. 18, ed. de M. Lassen):

## निन्दित चन्दनिम्दुकिर्णमनुविन्दित खेदमधीरं। व्यालनिलयमिलनेन गालमिव कलयित मलयसमीरं।

Elle se plaint du sandal; elle trouve que le rayon de la lune lui cause un grand tourment; elle croit que le vent de Malaya est comme du venin, à cause que les serpents aiment à fréquenter ces lieux.

Voyez aussi le Rhaguvansa, IV, sl. 48.

La meilleure espèce de sandal est produite dans les montagnes de Malaya, qui forment les ghates occidentaux de la péninsule. C'est hien le pays de Mayâlam ou Malaber, le long de la côte occidentale de la presqu'île que Lalitâditya traversa. On trouve dans la géographie de Ptolémée Aii, ou Aiorum regis: « C'est probablement le user, ahidéra, la contrée des serpents, la côte de Malabar, on le Malayâlam. Les serpents furent adorés comme les divinités du sol. » (Voyez Mac Kenzie Collections, t. I", p. LVIII.)

Au reste, on sait que les serpents aiment les arbres odorants. (Voyez Hérod, III, 107; Pline, Hist. nat. XII, 17.)

**SLOKA** 159.

## क्रमुकान् सप्र कोरुणान् सप्र

Sept Kramukås et les sept Köğkanås.

J'ai déjà remarqué que «sept» est un des nombres sacrés que les Hindus aiment à employer dans leurs divisions et énumérations. C'est ainsi que le soleil a sept chevaux, comme il est dit dans le sloka dont il s'agit ici. D'après le Vaya-parana (chap. XLIII), le dieu du jour conduit dix chevaux; ils sont blancs comme la lumière. Selon d'autres paranas, ils sont verts, probablement parce que le mot harita « vert » signifie aussi « soleil, lion, Vichnu. » Ces chevaux n'ont point d'oreilles : ils entendent au moyen de leurs yeux; c'est pourquoi ils sont nommés चक्क: अवः, tcha-kchuçravah, « dont les yeux sont des oreilles. » Comme ce mot a aussi la signification de « serpent, » les chevaux du soleil seraient des serpents, symboles du temps, de l'éternité : ce qui nous offre un rapprochement remarquable entre le soleil et le serpent, qui l'un et l'autre (voyez ma

note sur le sloka 27 du livre I") sont désignés aussi par le mot de Çara, de la racine cha eu sa, « pouvoir, engendrer, produire. »

«Les sept divisions du Konkan (je traduis textuellement M. Wilson, As. Res. XV, 47), ainsi que les sept Kramukas, sont quelque chose de nouveau pour nous, quoique, par les voyages de deux Arabes et par cenx que firent, dans les premiers temps, des aventuriers portugais et hollandais, nous sachions que cette partie de la côte de Malabar était divisée entre un grand nombre de petits souverains. Les sept Konkanas sont bien comus ancore dans le Dekhan, et ils comprennent la totalité du Paraçu Rama Kchetra, ou la majeure partie de la côte de Malabar; ils sont appelés: Kérata (Malabar), Tulunga ou Tuluva, Gova Râchtra ou Goa, Kônkana propre. Karatcha, Varalatta et Barbara. Les sept Kramukas, aurait-on pu conjecturer, se rapportent au terme de Kranganore; mais le nom original de cette dernière province est, proprement écrit, कोउड़्यू, Kôḍaggalur, et ces noms signifient peut-être quelques uns des groupes d'îles situées dans les parages de la côte de Malabar.»

#### SLOKA 160.

#### द्वास्क

La ville de Dvâraka est célèbre dans l'histoire épique et mythologique de Krichna. Quand ce Dieu incarné eut été obligé, par suite de divers événements, de quitter sa ville de Mathurâ, dans le district du moderne Agra, il choisit pour le siége de son nouvel empire Dvâraka, dans le pays de Kuçasthalî, le Kutch moderne. Située sur une fle, au fond du golfe de Kambay, et ouvrage divin de Viçvakarma, architecte des dieux, cette ville était une seconde Amravâtî, ou le nouveau séjour des immortels. Rien de ce que l'imagination des Hindus peut créer de riche, de magnifique et de délicieux, ne manque dans la description qu'ils font de cette ville. (Voyez Harivansa, lect. 111, 114, 145, 185, t. I", p. 477, 490; t. II, p. 93, 140; trad. de M. Langlois.)

Par suite de la corruption des Vichniens et des Andhakas (tribus de la race de Krichna), et en punition d'un outrage commis par quelquesuns d'eux envers les trois richis Viçvamitra, Kanva et Narada, il s'éleva entre eux une guerre intestine, dans laquelle, acharnés les uns contre les autres, ils s'entre-tuèrent et périrent au milieu de flots de sang.

Effrayé par plus d'un phénomène qui, au ciel et sur la terre, annonçait la destruction de Dyaraka, le faible reste de cette nation malheureuse abandonna la ville, qui disparut ensuite dans les flots de la mer On a cru recomnaître les effets d'un tremblement de terre.

Peu de temps avant cet événement, Balarama, le frère aîné de Krichna, qui s'était retiré dans les bois, quitta le monde; Krichna luimême, tué d'un coup de flèche, que le destin inévitable avait dirigée contre lui, suivit de près son frère, et retourna dans les cieux. Le Bhaganata-purana, en célébrant la fin de sa carrière terrestre, dit (liv. XI, sect. 31, sl. q):

## सीक्षामिन्या यद्याकाशे यान्त्या हित्वाभ्रमएउलं गतिर्नलक्ष्यते मर्त्येस्तद्या कृष्णस्य देवतेः॥६॥

9. De même que la marche de la foudre, qui, ayant quitté le cercle des nues, traverse les airs, n'est pas aperçue par les hommes, ainsi celle de Krichna ne le fut point par les Dieux.

Le récit de cette grande catastrophe est contenu aussi dans le Mauçola parva, ou dans le livre du Pilon, du Mahâbhārat; j'en citerai (sect v, sl. 6-12) la description de Dvâraka, déjà submergée:

षोउशस्त्रीसरुखाणि वासुद्ध्वपित्रः।
तासामासीन्मरुन् नाटो दृष्ट्ववार्जुनमागतं॥६॥
तास्तु दृष्ट्वेव कोस्ट्यो वाष्पेणापिरितेत्तणः।
रहानाः कृत्तेन पुत्रेश्च नाशकत् सो ऽभिवीत्तितं॥९॥
स तां वृत्तंधकजलां रूयमीनां खोउपां।
वादित्रस्वघोषोचां वेश्मतीर्धमरुक्त्रं॥६॥
स्वशेवलसंघातां वज्रपाकास्मालिनीं।
स्थात्रोतोजलावत्ती चत्वरस्तिमितद्रदंग॥६॥
समकृत्त्रमरुग्यास्य द्वास्कां सितं तदा।
कालपाश्च स्रं भीमां नदीं वैतर्णीमिव॥१०॥
दद्शं वासविधीमान् विहीनां वृष्टिपुंगवैः।
गतित्रयं निरानदां पिद्यनीं शिशिरे यथा॥१॥

## तां रृष्ट्वा द्वार्कां पार्थस्ताम कृतस्य योषितः। सस्वनं वाष्पमृत्सृज्य निपपात महीतले॥१२॥

- Seize mille femmes, épouses de Vasudéva, élevèrent leurs voix plaintives en voyant Ardjuna qui était arrivé.
- 7. Les ayant aperçues abandonnées de Krichna et de leurs fils, le rejeton de Kuru, les yeux obscurcis de larmes, ne pouvait pas lever ses regards.
- 8. Il vit couverte d'eau la ville des Krichniens et des Andhakas, où des poissons avaient remplacé les chevaux, des radeaux les voitures, le bruit du torrent le son des instruments musicaux, un vaste lac la maison sacrée du pèlerinage,
- 9. Un tas de plantes aquatiques les joyaux, et des lianes les murs de diamant. Dans les rues se roulaient des tourbillons de torrent, et sur les grandes routes, des lacs mobiles.
- 10. Il vit dominée par de grands crocodiles 1 la demeure de Rama et de Krichna; Dvaraka devenue le séjour des rivières. Il vit un fleuve terrible, semblable à celui des enfers, amené par la chaîne du temps.
- 11. Le sage Vâsavi vit la ville abandonnée de ces illustres Vrichniens, et leur félicité disparue comme la beauté d'une multitude de lotus qu'un froid rigoureux aurait détruite.
- 12. Voyant ainsi Dvaraka et les femmes de Krichna, alors ayant poussé des cris et fondu en larmes, le fils de Pritha tomba par terre.

D'après le sloka du Râdjatarangini qui nous occupe, les ruines de Dvâraka auraient encore été visibles au temps de Lalitâditya, et auraient pu susciter les souvenirs religieux de ses soldats. Prétendre que la ville existait encore, ce serait nous mettre dans un embarras inextricable de chronologie. Au reste, Dvâraka existe encore pour les Hindus, qui confondent facilement l'ancien avec le nouveau. Nous savons que, parmi des hommes avides de superstition, tout lieu, tout objet sacré qui a disparu est facilement remplacé par un autre. Quoique l'ancienne Dvâraka ne soit plus, quinze mille pèlerins au moins par an attestent qu'il existe aujourd'hui une ville sainte de Dvâraka, de plus de dix mille habitants, et un temple révéré, qui sont situés à l'extrémité sud-ouest de la péninsule de Guzerat (lat. N. 22° 21'; long. E. de Greenwich 69° 15'; voyez Hamilton's Indian gazeteer).

J'ajouterai que, selon le Dabistan (dans le chapitre sur les Sipâsiens),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selon le Bhagasata-parana (liv. x1, sect. 31, sl. 23), la mer, en couvrant dans un instant toute la ville, respecta la demeure de Krichna, qui resta libre; c'est peut-être celle-la dont la vue donna tant de satisfaction aux soldats de Lalitâditya.

il exista jadis un temple de Saturne (fils du soleil, d'après les Indiens) à Dvarka (Dvâraka), ainsi qu'à Kaya (près de Patna), et à Mathra (Mathura). L'auteur dérive ce dernier nom de maháttaran, « grands, » parce que des grands fréquentaient beaucoup ce temple qui donna son nom à toute la ville.

SLOKA 161.

### विन्धाद्धिः

J'ai déjà rappelé la légende selon laquelle les montagnes de Vindhya furent arrêtées dans leur accroissement ambitieux, qui a rendu leur orgueil proverbial. D'après une autre version, Vindhya se prosterna de vant le muni Agastya, qui lui ordonna de rester dans cette position (As. Res. t. XIV, p. 397).

#### SLOKA 164.

La comparaison que Kalhana fait de Lalitfditya avec le dieu Indra ne manque pas de grandeur, et a pour nous le mérite de la nouveauté. L'un combattait des rois redoutables, qui avaient pour défense les montagnes mêmes qu'ils habitaient; l'autre saisit et coupa les ailes des montagnes qui volaient.

J'ai déjà mentionné (notes du liv. I", sl. 92) cette légende mythologique. L'acte de couper les montagnes n'est pas attribué à Indra seul. Selon le récit du Mahdbhdrat, lorsque les Suras et les Asuras, après avoir baratté l'Océan ensemble, se désunirent dans le partage de l'amrita qu'ils s'étaient procuré par leurs communs efforts; et lorsque, dans la guerre qui s'ensuivit, les Asuras jetèrent des montagnes sur les Suras, ce fut Nara, dieu distinct dans cette occasion de Vichnu, qui fendit, au moyen de ses flèches dorées, les montagnes, et mit les Déttyas en fuite.

On se rappellera que, dans la Théogonie d'Hésiode (v. 707-709), les géants Kottos, Briarée et Gygès jetèrent trois cents rochers en même temps sur leurs adversaires, les Titans. Homère, et après lui Virgile et Ovide, représentent les géants jetant le mont Ossa sur Pélion, et Olympe sur Ossa (le premier donne à Pélion l'épithète de sirosipullos, le second, à l'Olympe, celle de frondosss). Claudien, dans son fragment sur la guerre des géants, leur fait arracher des îles entières pour les jeter sur les dieux. Enfin dans le Paradis perdu de Milton (liv. VI, v. 643-647).

le aéraphin Raphaël raconte au premier homme le combat des anges et dés diables, et dit qu'après que ces derniers eurent inventé et employé l'artillerie, les anges, pour arrêter la destruction que causaient les nouvelles armes à feu,

Light as the lightening glimpse they ran, they flew; From their foundations loos ning to and fro They pluck'd the seated hills with all their load, Rocks, waters, wood, and by the shaggy tops Uplifting bore them in their hands.

Aussi prompts que la foudre, ils volent, et leurs bras Des monts déracinés emportent les éclats: Torrents, fleuves, rochers, forêt majestususe, Arment de leurs débris leur rage impétueuse. Juge de leur terreur, quand, des monts et des bois Emportant dans nos mains l'épouvantable poids, Nous fondimes sur eux.....

Trad. de Delille, t. V des CEuvres, p. 437.

Il serait très-intéressant, mais hors de place ici, de comparer ces récits avec celui du Mahâbhārat (Adhiparva, astlkāmrītamantha purva; sl. 1168, etc. t. I, p. 43, éd. de Calc.). Quoiqu'on puisse, avec raison, croire ce dernier poème plus ancien que les ouvrages d'Homère et d'Hésiode, il serait trop aventureux de supposer qu'il a été connu de ces poètes. Disons, cependant, que la même mythologie, qui n'est que poésie, a, dans les temps les plus reculés, dominé dans l'Orient et dans l'Occident. On me permettra de citer textuellement quatre slokas du récit indien:

तथा उसुरा गिसिनिस्दीनचेतसो मुक्कर्मुकुः सुरगणमर्दयंस्तदा।
महाबला विगलितमेषवर्चसः सहस्रशो गगनमभिप्रपद्यत॥१९६२॥
श्रथाम्बराद्रयज्ञमनाः प्रचेदिरे सपादपा बद्धविश्वमेष्वरुपिणः।
महाद्रयः पिसिलितायसानवः प्रस्परं द्रुतमिन्स्त्य सस्वनाः॥१९६३॥
ततो मही प्रविचलिता सकानना महाद्रिपातिमहता समन्ततः।
पस्परं भृशमभिगर्जतां मुद्धरुणाजिरे भृशमभिसंप्रवस्ति ॥१९७४॥
नास्ततो वाकनकायभूषपीर्महेषुभिर्गगनपथं समावृणोत्

## विदास्यन् गिरिशिखराणि पत्रिभिर्मत्यभयेऽ सुस्गणविग्रहे तदा॥

- 1182. Les Asuras, alors, d'un courage indomptable et d'une grande force, écrasèrent sans cesse les troupes des Suras au moyen des montagnes qui, par milliers jetées jusqu'au ciel, retombaient aemblables aux nues enflammées.
- 1183. Ainsi se précipitaient du firmament, avec leurs arbres et leurs plaines pierreuses, une multitude d'énormes monts qui, sous mille formes de nuages, s'entre-choquant rapidement avec fracas dans leur chute, répandaient de la terreur;
- 1184. Et sous les coups de ces massives montagnes qui, tombant partout et se heurtant violemment l'une contre l'autre, faisaient éclater le tonnerre à chaque instant, la terre ébranlée avec ses forêts se remua violemment.
- 1185. Alors Nara couvrit la route du ciel de ses flèches puissantes, dont les pointes étaient ornées d'or éclatant, en fendant, au moyen de ces armes ailées, les sommets des montagnes, tandis qu'une grande terreur s'emparait de la troupe des Asuras.

SLOKA 165.

### काम्बोजानां वाजिशाला

Lalitàditya ayant quitté Dvaraka, dans le golfe de Kambay, traversa les montagnes de Vindhya pour aller à Avanti (l'Oudjâin des modernes); et en se dirigeant ensuite vers le nord-ouest, il atteignit Kambodja, que Wilford désigne comme l'ancienne Arachosie (As. Res. t. VIII, p. 336), et qui lui paraît actuellement Gazni ou Kaboul (As. Res. t. XI, pag. 64). En effet, un passage de Pline (VI, 21) met cette contrée au delà, ou à l'ouest de l'Indus.

C'est bien dans cette direction que le Raghwassa (IV, 69, 70) place les Kambodgas parmi les cavaliers de l'Occident. Ils auraient pu être, comme le suggère M. Lassen (Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, II, 2, Seite 56), les anciens habitants du Hindu Kôh, les Kafirs actuels, qui, selon le témoignage d'Elphinstone, s'appellent eux-mêmes Kamoze ou Kamoge. Dans l'impossibilité de préciser la demeure de ces peuples, je ne crois pas me tremper beaucoup en les plaçant, par rapport à Kaçmir, dans la direction de Bokhâra, au nord-ouest de l'Indus. La mention particulière que le sloka 165 du Radjatarangint et le passage cité du Raghwansa font des chevaux de ce pays s'accorde avec le renseignement que nous fournissent les Greçs, en désignant sous le nom d'Aspasions (du mot persan asp, cheval) les habitants de la rive occidentale de l'Indus. Encore aujourd'hui, dit M. Wilson (As. Res. t. XV.

p. 48), les pays situés entre la Perse et l'Inde nourrissent une très-grande et très-forte race de chevaux. C'est là que se placent les Arimaspes de Diodore, les Zariaspes de Pline, les Ayriaspes d'Arrien et de Quinte-Curce (les chevaux de l'Aria).

SLOKA 166.

### भू:वाराः शिवस्त्रेणी

Le manuscrit de la société asiatique de Calcutta porte मु:स्त्रा: avec le premier a bref; mais dans le sloka 246 de ce même livre on trouve écrit de même भू:सार्दभानीतो «amené du pays de Bûhkhara»: ce qui ne permet pas de douter qu'il ne s'agisse d'un pays qui semblerait correspondre au persan Bokhâra, ou la Boucharie.

Le récit de notre historien est d'ailleurs incomplet et confus en même temps, et nous devons croire qu'il y a une lacune dans le texte. Pour gagner les hauteurs indiquées, il faudrait que Lalitâditya eût traversé le Pendjab et la chaîne des monts Paropamises. La rencontre des Kinnaras est l'indice des montagnes du nord, leur séjour ordinaire. J'ai supposé, dans ma note sur le sloka 197 du livre I", que les Kinnaras pouvaient être des montagnards de l'Inde septentrionale; le sloka qui nous occupe semble le confirmer.

M. Lassen ayant observé (Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, II Bandes, 1 Heft, S. 61) qu'il n'avait rencontré nulle part les Kinnaras comme choristes à la cour de Kuvèra, « charge à laquelle, ajoute-t-il, leur « tête de cheval leur donnait difficilement un droit originaire », je saisis cette occasion pour faire remarquer que, dans le même sloka 197 dù livre I<sup>ee</sup>, auquel je viens de renvoyer, il est dit: « que le roi Vibhîchana « a été chanté par les Kinnaras. » De plus, voyez Raghavansa, ch. 1v, sl. 78. Enfin je transcrirai une partie du sloka 58 du Méghaduta, pour prouver que leurs femmes chantent:

### संर्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः।

Les femmes aimables des Kinnaras chantent le vainqueur de l'Asura Tripura (Çiva).

SLOKA 167.

#### वृणाद्धारं

Ghunakcharam.

Ce mot signifie les sections ou lignes en zigzag creusées, en guise de

caractères, dans du bois, par des insectes appelés yhuna. C'est pourquoi ou appelle proverbislement caractères ghuna un ouvrage accidentel qui a l'air d'un produit de l'art. C'est ainsi qu'on lit dans le Ratameli, livre de médecine:

## ऋवेस जीविना सिद्धिः स्याद् पुचाचस्वत् ऋचित्

Une cure opérée sur les vivants par un ignorant peut avoir lieu quelquefois, de même que l'écriture des insectes.

SLOKA 168.

## भौराना वस्त्र

M. Wilson cite le voyage des Lamas, en 1712, ainsi que MM. Moorcrost, Hamilton et Fraser, pour montrer qu'on pourrait avec raison appliquer le nom des Bânttas aux montagnards qui habitent le côté septentrional de l'Himâlaya. (As. Res. XV, 48.) Si cependant, comme il le remarque (ibid.), Kalhana a eu l'intention d'amener Lalitâditya dans le Boutan propre, ce roi aurait, à l'est du Kaçmir, atteint un pays qui, situé en grande partie entre le 27° et le 28° degré de latitude septentrionale, est, au nord, séparé du Tibet par l'Himâlaya, et dont les frontières sont: au sud, la province du Bengale; à l'est, une région inconnue située au nord d'Assam; et à l'ouest, la contrée de Kyrant, soumise au Nepal (Hamilton, E. Ind. Gazsteer, art. Bootan). M. Lassen croit que Bâutta pourrait être Ladakh. (Voyez Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, II, 1, 2, 29.)

### श्रासिधज्योति

Le mot duchadhi ou duchadha signifie herbe médicinale, et aussi nétal. Nilakantha, scoliaste du Mahabharat, dit que l'herbe principale pour laquelle la Terre a été traite en faveur du mont Himavat était ज्योतिस्मता djyôtichmata, une plante lumineuse.

Les poètes Hindus en font fréquemment mention; ainsi Kalidasa, dans son chant intitulé: Umôtpati, la naissance de Umâ, dit:

## वनेचर्षां वनितासस्तानां द्वीगृक्तेसङ्गनिषक्तभासः। भवन्ति वत्राषधयो द्वन्यामतेलपूराः सुरुपदीपाः॥ १०॥

10. Là (dans l'Himalaya), les herbes dont la lumière s'attache aux flancs de la demeure que forment les cavernes, servent de lampes pendant la nuit, sans être remplies d'huile *pour éclairer* les amoureux plaisirs des habitants des forêts qui sont amis de leurs femmes.

Selon l'Agama ou le Tantra des Hindus, le soleil, avant de se coucher, dépose sa lumière et une force salutaire pour la nuit dans certaines herbes annuelles. (Voy. le Commentaire du principal Mill sur les slokas 2 et 10 du chant cité dans le Journ. of the As. Soc. of Bengale, july 1833, p. 333 et 338.)

Dans ce même chant, sl. 30, Kalidasa dit « que les sciences ont pris « possession de Uma, comme les plantes lumineuses, pendant la nuit, « s'approprient la lumière. »

SLOKA 169.

### द्राद्धो

Voyez mon Esquisse géographique du Kaçmir. Les Daradas embrassaient les frontières du Kaçmir dans un cercle plus ou moins étendu, à l'ouest, au nord et au sud.

SLOKA 171

## प्राग्ड्योतिषपुर

Voyez mes notes sur les slokas 147-150 du livre II. Selon M. Lassen (loco citate), ce pays serait situé dans le Tibet occidental; ce qui s'accorderait avec un passage du Raghavansa (IV, 31), et paraît d'autant plus probable que l'agura, l'agallochum, ou le sombre aloès; mentionné dans le sloka 171 du livre IV du Radjatarangin' et dans le passage cité du Raghavansa, pourrait bien être, selon la suggestion ingénieuse de M. Lassen, la gomme noire et odorante qui se trouvait parmi les présents que les Tibétains envoyèrent aux empereurs de Chine. Le Mahabharat (II, Sabhaparva, sl. 1268, tom. I", pag. 354, éd. de Calc.) place vaguement à l'ouest de l'Inde un roi de Prâgdjoticha appelé Bhagadatta.

#### SLOKAS 172, 173.

Privé de tout renseignement géographique au sujet du désert de sable dont il est fait mention dans le sloka 172, je me trouve réduit à supposer qu'il s'ağit ici d'une partie du désert de Kobi, qui s'étendait, selon les anciens géographes occidentaux, le long des montagnes habi-

tées par les Dardai, les Daradas du Radjatarangini. Ce désert de Kobi étant voisin du Tibet, où domine la polyandrie, je suis porté à croire, avec M. Wilson, que le royaume de semmes, qui sot eonquis par Lalitaditya, répondait au Tibet plutôt qu'au Nepal, où les semmes ont aussi plusieurs maris.

SLOKA 175.

## उत्तराकुखो

Uttarákurano

Le nom d'Uttarakuru appartient à la géographie mythique des Hindus. On trouve dans les Védas (voyez As. Res. t. VIII, p. 398): «Les pays « d'Uttara Kuru et d'Uttara Madras, au nord de l'Himalâya. » Dans le Ramayana, Uttara Kuru est, aux dernières limites du nord, une demeure des saints, une demeure de béatitude. Dans le Mahâbhārut, ce même pays est placé au nord, comme l'un des quatre mondes de la géographie indienne. Quoiqu'il soit aiusi mentionné parmi les régions mythiques et fabuleuses des âges reculés, il est une de celles qui ont une existence réelle dans les temps postérieurs : il est vrai que les Hindus ont de la peine à renoncer à leur géographie sacrée, et ne laissent jamais de mêler à leur récit, même historique, quelques notions fabuleuses. (Voyez sur ce sujet une excellente dissertation par M. Lassen, Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, II Band, 1 Heft, Seite 62, etc.)

On reconnaît le nom d'Uttara Kuru dans celui d'Ottorokorra, que Ptolémée (VI, 16) donne à des montagnes, à un peuple et à une ville; c'est une partie de sa Sérique; ce pays serait donc placé au nord-est du Kachgar. C'est dans la même situation qu'Ammien Marcellin place la montagne d'Opurocorra. Il n'est pas cependant impossible, dit M. Wilson (As. Res. XV, p. 51), que l'auteur du Radjatarangint ait voulu désigner la partie septentrionale d'Assam appelée Uttaracora, Uttaracola ou Uttarakul.

SLOKA 176.

## भिन्नेभामाितिकापूर्णपाणिः

L'image des lions déchirant les éléphants qui portent des joyaux (voyez mes notes sur le livre III, sl. 1) est un des lieux communs de la poésie indienne. Aussi me bornerai-je à invoquer Kalidasá, dans le poème déjà cité, où il est dit:

## पदं तुषास्मृतिधीतर्त्तं मस्मित्रदृष्ट्वापि स्तदिषाना । विदन्ति मार्भ नव्तरन्ध्रमुक्तेर्मुक्ताफलेः केशरिणां किराताः॥६॥

6. Les chasseurs i connaissent les vestiges des lions par les perles qui sont tombées des cavités de leurs griffes quand ils tuaient les éléphants, quoique la trace de leur sang n'y soit pas visible, ayant été lavée par les raisseaux de la gelée liquéfiée.

. SLOKA 177.

## जालन्धेरं लोह्यं च

Nous trouvons dans le lexique de Hématchandra: त्राक्ष-शास्त्रिकारी: स्टु:

Djalandhara est Trigarta. J'ai déjà fait remarquer d'après le Dictionnaire de M. Wilson (voy. mes notes sur le liv. III., sl. 100), que le Trigarta peut se prendre pour une partie du Lahore, et dans ce sloka nous voyons ce dernier joint à Djalandhara. Ces trois noms indiquent donc, sinon la même contrée, au moins des contrées voisines, ou des parties du même pays, situées entre le Setledje et les rives supérieures du Biah et du Ravi. L'ancien nom de Djalandharam paraît s'être conservé presque en entier dans le nom moderne de Jallindhar, qui s'applique au pays compris entre le Setledje et le Biah. D'après un autre lexique des Hindus, Trigarta fut jadis occupé par les Bâhikas, habitants du Pantchanada. Pline, dans son énumération des peuples qui occupaient la Pentopotamie, semble, par les Gerette, avoir désigné les habitants du Trigarta, dont le nom dérive de शि tri « trois, » et de un garta « caverne ». (Voy. Pentapotamia Lassen. pag. 32 et 52).

Le nom de Djalandhara mérite aussi quelque attention à cause de la mention qui en est faite dans l'histoire des Mongols orientaux. J'y reviendrai dans ma dissertation sur les synchronismes (t. II).

SLOKA 179.

#### पश्चाद्वाङ्क

Faisant régir paçtchad bâhûn par dadhate du second demi-sloka, j'ai traduit ainsi: « Les Turuchkas tiennent par ses ordres les bras en arrière. » Hésitant d'abord à adopter cette traduction, j'ai cru pouvoir, au sujet du

J'ai traduit kirătăh par « chasseurs; » mais ce nom designe aussi un ancien peuple montagnard qui habite au nord-ouest et à l'est du Kaçmir. J'en ferai mention dans mon Esquisse géographique et ethnographique, t. II. fait qu'elle énonçait, me rassurer par le passage suivant de Lucien (Ilasso si tuzeu, « le navire ou les vœux »): Tronulas, és ro repende, reporturis et repetation és repetation és repetation és repetation és resultant prosterné, d'après la coutume « des Perses, je te rends hommage en portant mes bras en arrière. » Lalitéditya aurait donc assujetti les Turuchkas à un usage que les Perses observaient du temps de Lucien, vers la fin du 1<sup>es</sup> siècle de notre ère, six siècles avant ce roi kaçmírien.

### **तु**रुष्का

Si ce nom de Tarachka désigne les mêmes peuples dont trois rois ont été mentionnés dans le livre I, sl. 168, 170, ce sont des Tartares. Mais comme dans le temps de Lalitâditya, de l'an 695 à 732 de notre ère, les Mahométans commençaient à s'engager dans des relations hostiles avec les Hindus, M. Wilson croit que ces Turuchkas pourraient être des Musulmans, qui, en effet, rasent le centre de leur tête, à peu près comme il est dit que les Turuchkas le firent par ordre de Lalitâditya. Cette dernière assertion n'est pas moins contestable que celle qui concerne les habitants du sud; ceux-ci portent bien encore aujourd'hui des habits longs, avec un bout de toile plissée, qui pend par devant entre leurs jambes; mais probablement ils se vétaient de même avant ce temps, et toujours sans une ordonnance de Lalitâditya.

Le récit du traitement que ce roi fait essuyer aux peuples qu'il avait vaincus nous paraît avoir été suggéré par le Vichna-pardna (liv. IV, sect. 3), et par le Harivansa (lect. 14, p. 68, trad. de M. Langlois), où un acte semblable est attribué à Sagara, fils de Vâhu.

J'ai déjà eu occasion, dans mes notes sur le livre III, sl. 170, de faire mention de ce héros, en rapportant la légende de Aurva. Instruit par ce Richi dans l'art des armes à feu, il vengea son père des ennemis qui l'avaient tué. Le récit du Vichna-purana, qui est d'une grande importance historique et de peu d'étendue, peut être cité ici textuellement:

ततः पितृराज्यस्यणामर्षितो हैस्यतालजंबादि बधाव प्रतिसामक-रोत् ॥ प्रायशः च हैस्यान् जवान ॥ शक्यवनकांबोजपार्द्रपद्भ्या रून्यमानास्तत्कुलगुरु विशिष्ठं शर्णा ययुः ॥१६॥ स्रष्टेतान् विशिष्ठो जीवन् मृतकान् कृत्वा सगर्मारु॥वसा वसालमेभिरतिजीवन्मृतकै- स्नुसृतै: ॥ १६॥ एते च मयेव त्वत्प्रतिक्षापरिपालनाय निज्ञधर्म द्विजसंगपित्यागं कारिता: ॥ २०॥ स तथेति तदुर्वचनमभिनंन्य तेषां वेषान्यत्वमकास्यत ॥ यवनान् मुंडितिशिस्तो ऽईमुंडान् शकान् प्रलंबकेशान् पार्रान् पद्भवाध्य शमगुधरान् नि:स्वाध्यायवष्ठद् कारान् एतानन्याध्य ज्ञत्रियाध्यकार् ते च निचधर्म पित्यागात् ब्राह्मणेख पित्यक्ता सेच्छता ययु:

- 18. Ne pouvant supporter l'enlèvement de l'empire paternel, il fit vœu de détruire les Haihayas, les Tâladjanghas et autres. Avant tout il tua les Haihayas, mais les Çakas, les Yavanas, les Kambodjas, les Paradas et les Pahlavas, qui allaient être détruits, se réfugièrent, pour obtenir protection, auprès de Vaçichta, chef de la race.
- 19. Après que Vaçichta eut rendu les mosts à la vie, il dit à Sagara: «Mon sils, mon fils, c'en est asser pour ceux-cî; ils ne sont que des cadavres qui « n'ont qu'un faible reste de vie.
- 30. « Pour favoriser l'accomplissement de ton yœu, je les ai déjà fait sortir de « leur caste, et séparés de la communauté des Brahmanes. »
- 21. Sagara, respectant la parole du Guru, se désista; mais il leur donna un autre vêtement et une autre apparence. Il fit raser toute la tête aux Yavanas, et la moitié du sommet aux Sakas; il obligea les Paradas à porter des cheveux longs, et les Pahlavas à se laisser croître la barbe. Il leur défendit les prières des Vêdas à voix basse et les invocations religieuses, et les rendit autres que les Kchatriyas. Ceux-ci, pour avoir renoncé aux coutumes de leur caste, furent tous abandonnés par les Brahmanes, et se joignirent aux Mietch-tchhas.

SLOKA 184.

### फलप्रॅ

Phalapuram èst la ville de Chahabaddinpour de l'Ayîn Akbary, t. II, p. 134.

SLOKA 185.

#### स्रं

Il s'agit ici de l'aimant, qui est aussi appelé मणि, mani, et अयस्कान्त, ayaskânta, « époux du fer. » Le cercueil de Mahomet est, dit-on, suspendu à la Mecque à l'aide de deux aimants, de la même manière que le fut,

selon Kalhana, l'image de l'homme-lion dans le royaume des semmes. Athanase Kircher (Magnes, sive de arte magnetica, etc. cap. v, pag. 18; Coloniæ-Agrippinæ, 1643) a taché d'établir que les Hébreux, les Égyptiens, les Chaldéens et les Perses connaissaient la propriété que possède l'aimant d'attirer le fer, et en avaient tiré parti pour la confection de divers ouvrages d'art. Cet auteur cite Glycas (lib. IV) qui dit : Plurimos lapides magnetes in templo Serapidis ferrece solis figures ita fuisse oppositos, ut a quatuor partibus pari vi attractam in medio suspenderent.

# stoka 194. पस्त्रिसपूरं

Parihasapuram est mentionné sous le nom corrompu de Parrispour dans l'Ayîn Akbary (t. II, p. 159, trad. Gladwin). Elle se trouve maintenant en ruines dans le voisinage et à l'ouest de la ville moderne de Crinagar. D'après le livre cité, il y existait un temple d'idolâtrie d'une grande hauteur, qui fut détruit par Secander. Rafi-Addin, aussi, convertit la colonne de Garuda (sl. 199) en des minarets d'un temple. Les fragments de cette colonne se voyaient encore au temps de Mahomed Azim, auteur du Wakiat-i Kachmir, en 1727 de notre ère (Wilson, As. Res. XV, 49). Parihasapour et Phalampour étaient situées dans la plaine, entre les deux lacs principaux du pays, à l'ouest de Crinagar.

SLOKA 197.

#### महावराहः

Une des principales incarnations de Vichnu eut lieu sous la forme d'un sanglier qui, au moyen de ses défenses, souleva la terre submergée dans l'eau.

SLOKA 198.

### गोवर्दनधरो

Govarddhana est une montagne élevée près de Mathura, à peu de distance de Vrindavana, bois délicieux sur les bords de la Yamuna, scène de la vie pastorale et des amours de Krichna. Dans un affreux orage qui, accompagné d'éclairs et de coups de tonnerre, semblait menacer le monde d'une destruction totale, le dieu-homme souleva cette montagne pour en faire un immense abri aux bergers et à leurs troupeaux. Peutêtre les abrita-t-il dans quelque caverne spacieuse de cette montagne. Cette légende fait partie de l'histoire de Krichna, sujet inépuisable de dévotion et de délices pour les Hindus, nulle part mieux traité que dans le Bhagavata-purana (voyez aussi le Harivansa, lect. 64 et 67, trad. de M. Langlois, t. I", p. 283, 313).

SLORA 200.

### वृह्यिने:

Les Djinas sont des saints de la religion des Bauddhas, ou de celle des Jainas, qui sont confondus toujours par Kalhana, et souvent par d'autres écrivains. On compte vingt-quatre Djinas.

SLOKA 201.

### तोल

Tôla est un poids d'or ou d'argent, égal en grammes à 11.662, ou à 105 grains de Troy, sorte de livre de 12 onces; 32,000 tôlas font une livre de Troy. La statue aurait donc pesé 979,608 kilogrammes, ou 2625 livres de Troy. (Voyez, sur les poids européens et hindus, Journ. of the As. Soc. of Bengal, n° 28, april 1834, p. 65; et Prinsep's useful Tables, part. I, p. 69.)

SLOKA 202.

### पलाना

Le pala est un poids d'or ou d'argent qui a différentes valeurs, parmi lesquelles je prendrai celle qu'on exprime, soit par 4, soit par 8 tôlas. (Wilson's Dict.) Le Pala vaudrait donc ou 46.648 ou 93.296 grammes (voyez la note précédente). La statue aurait donc pesé ou 3918.432 ou 7836.864 kilogrammes, mesure française.

SLOKA 203.

#### प्रस्थ

Le prastha est égal à 4 kudavas, कुउला: (dont chacun équivaut à 12 prakritis ou poignées), ou à 48 jointées, mesure trop peu précise pour entrer comme élément dans un calcul d'évaluation.

SLOKA 219.

### कपित्यानि

Le kapittha est la pomme des bois, ou la pomme éléphant, seronia elephantum. Son nom dérive de कार्प, singe, et स्पा, demeurer, demeure de singes.

SLOKA 238.

# विगास्से

Le verbe me, baratter, agiter, mouvoir, avec la proposition de taa, a la signification de baigner, faire des ablations. Je l'ai traduit plus vaguement.

#### SLOKA 237.

Nous voyons ici le pouvoir d'Indra soumis à un mortel, et je rappellerai à ce sujet que ce dieu n'est que le roi des dieux inférieurs, qu'il est amovible au bout de cent ans divins, qu'il peut être dépossédé de son trône par quiconque aura fait cent fois le grand sacrifice du cheval, açvamédha, ou qui aura pratiqué, pendant une longue période, une étonnante austérité de dévotion; et que même plusieurs fois il a perdu et regagné son autorité. On peut en voir un exemple dans la 28 lect du Harivansa, trad. de M. Langlois, t. I", p. 125. Nous ajouterons qu'à la moitié de la hauteur du mont Sumeru, dans la suite de six cieux superposés les uns aux autres, lesquels constituent le monde des désirs, Indra occupe le second ciel, avec trente-deux personnages qui se sont comme lui, par leurs vertus, élevés de la condition humaine à celle des dévas ou divinités (voyes l'Essai sur la Cosmographie et la Cosmogonie des Buddhistes, d'après les auteurs chinois, par M. Abel-Rémusat).

Enfin, parmi les cent slokas déjà cités (le canti catakam), en voici un dans lequel ce dieu est assujetti au sort de tous les êtres terrestres:

र्न्य्यायुचि यूकास्य च सुखेरुः खे च नात्यनारं स्वेच्छाकल्पनया तयोः खलु सुधा विष्ठाच काम्याशनं। रम्भाचायुचि यूकारी च परमप्रेमास्पदं मृत्युतः

संत्रासो ऽपि सम: स्वकर्मगतिभिद्यान्योऽन्य भाव: सम: ॥ ३६ । (É dit. du Rédja Kali Krichna, 1831, p. 65. Il n'y a pas de différence entre les jouissances et les peines d'Indra et celles de l'impur sanglier. Quoique, pour satisfaire son désir, chacun prenne l'aliment qui lui est agréable, l'un du nectar, l'autre de l'ordure; quoique l'un se réjouisse avec Râmbhâ, la nymphe du ciel, et l'autre avec une compagne impure de sa race; cependant celui-ci et de suprème Indra sont également sujets à la mort et à la terreur, et leur condition se détermine également par la marche de leurs propres actions.

#### SLOKA 278.

Nous trouvons un trait semblable à celui qui est rapporté ici dans Hérodote (III, 154), dans l'Histoire de Justin (liv. I<sup>e</sup>, ch. x), et dans les Stratagèmes de Polyaine (c. xxvII). Darius assiégeait depuis longtemps Babylone; Zopyre, un de ses satrapes, se fait mutiler et entre, comme transfuge, dans la ville, où, après avoir accusé son maître de la cruauté dont il porte les preuves, il gagne la confiance des Babyloniens au point d'être placé à leur tête; plus heureux que le ministre fidèle du roi de Sindhu dans le Rádjatarangini, il profite de cette confiance pour ouvrir la ville à son roi.

Un désert de sable entoure la province de Sindy à l'est, et s'étend, à commencer du Kutch, jusqu'aux frontières du Moultan, dans un espace de 183 lieues en longueur, et de 33 ou 50 en largeur. C'est le désert de sable qui, dans Hérodote, forme la limite orientale de l'Inde. Il s'y trouve plusieurs casis, comme dans le désert de Libye (voyes Memoir of a map of Hindocstan, by J. Rennel, p. 183); et ce fut probablement là que se passa l'événement dont il s'agit.

SLOKA 300.

# वैरूर्य

Vâidârya est la pierre précieuse que nous appelons le lapis-lazuli. D'après la fable, le Vâidûrya fut produit au cri épouvantable d'un géant, fils de Diti; et depuis ce temps, lorsque, pendant la saison pluvieuse (juillet et août), les nuages grondent en imitant le cri de ce démon, de belles pierres de cette espèce et resplendissant de plusieurs couleurs jaillissent de la terre. La mine où on les trouve existe dans le mont Vidûra, qui, comme je l'ai déjà fait remarquer, est pris, par quelquesuns, pour la montagne de Rohana, dans l'île de Ceylan.

Les poētes hindus ont coutume de comparer au Vaidûrya les choses

qu'ils veulent présenter comme merveilleuses : ainsi Kalidasa dit-il d'Uma, fille de Himavat et de Mèna (Umôtpatti, sl. 24):

# तया दुक्त्रित सुतरां सिवत्री स्फुस्त्रभामगुउलया चकासे । विद्राभूमिर्नवमेषशब्दादुदिवया स्वशलाक्येव ॥२४॥

24. La mère resplendissait du haut éclat de cette fille qui ressemblait à un cercle de splendeur mobile; de même qu'une mine de Vidura, au bruit d'un nuage nouveau, reçoit an brillant éclat du javelot de pierre précieuse qui en jaillit.

Voyez, sur ce sloka, la note du principal Mill, dans le Journ. of the As. Soc. of Bengal, july 1833, p. 352, 353.

SLOKA 323.

### गाउपार्धिवं

M. Wilson a déjà fait remarquer (As. Res. t. XV, p. 51) la grande obscurité qui se trouve dans le récit de ce combat entre les Kaçmîriens et des pèlerins qui vinrent faire leurs dévotions à la déesse Sàradâ. Cet évenement est encore moins clair, quand on prend le pays de Gauda pour le district de Gâur, partie centrale du Bengale, qui s'étend de Bang à Bhuvanéçvara, dans l'Orissa, où l'on voit encore les ruines de l'ancienne capitale du même nom sur un espace très-étendu. (Wils. Dict.) Mais j'ai déjà eu occasion d'observer d'après Wilford (voyez ma note précédente sur le sl. 148 de ce même livre), que Gauda peut de même signifier Malva, pays qui est plus voisin de Kaçmîr que l'autre; et qui, sous le règne du puissant Lalitâditya, pouvait appartenir, ou au moins payer tribut à l'empire de Kaçmîr, ce qui, dans ce cas, devait faciliter la communication entre les deux pays, ainsi que l'entrée des pèlerins de Malva, dans la ville de Lalitâditya.

Au reste la Géographie de Ptolémée, en constatant la grande étentendue qu'avait l'empire de Kaçmîr au 11° siècle de notre ère (voyez mon Esquisse géographique, t. II, p. 306, 307), semble prêter un appui à cette supposition, en tant que rien n'indique une décadence du Kaçmîr avant le 1x° siècle. (Voyez plus loin, ma note sur le sl. 421 de ce livre.)

Des auteurs mahométans accusent Lalitâditya d'un assassinat qu'il aurait commis secrètement sur la personne de Goçala, roi de Gauda, après l'avoir publiquement invité à venir dans son pays. M. Wilson

(loc. cit.) ne trouve pas impossible que l'événement rapporté dans cet endroit du Radjatarangini ait quelque connexion avec le fait qui est mentionné dans l'ouvrage intitulé Cagkaratcharya dignidjaya, «la Conquête des régions que fit Çagkaratcharya», où il est dit que ce réformateur religieux visita Kaçmîr (selon M. Windichman, avant l'an 750 de notre ère; ce qui serait sous le règne de Lalitâditya, en 695-732) et qu'il se plaça par force dans le temple de Sarasvatî, sur le siége destiné au plus savant.

SLORA 338.

नैर्ऋते:

Voyez, sur les Nairitas, les notes sur le liv. II, sl. 150.

SLOKA 345.

### चार्वाकाणां

Je ne puis que signaler ici l'obscurité de la comparaison que l'auteur fait des esprits forts avec les gouverneurs; peut-être est ce un jeu de mots avec Paraloka, qui signifierait « un autre monde » et « un autre pays. »

SLOKA 367.

### **ऋार्या**णक

Aryanaka répond très-bien aux noms d'Arie, d'Ariane, et d'Ariane, mentionnés par les anciens géographes occidentaux. L'Arie, au sud-est de la mer Caspienne et de la Médie, dont elle était séparée par la Parthiène, était un pays fertile, principalement en excellent vin. L'Ariane s'étendait, selon Strabon, d'un côté jusqu'au pays des Perses et des Mèdes, et de l'autre jusqu'à la Bactriane (qu'il dit même être la principale partie de l'Ariane, liv. XI, éd. d'Amsterdam, p. 516), et jusqu'à la Sogdiane. Ces derniers pays avaient, à l'orient, la région si peu connue de l'Arianie : c'est probablement là, dans les défilés des monts Belours, que Lalitâditya périt avec son armée.

3

D'après Abul Fazil (tom. II, pag. 157-165) le râdja Lalitâditya, qu'il nomme Laltadat, conquit l'Iran, le Turan, le Fars, l'Hindostan, le Khatai et presque tout le reste du monde habitable. Il mourut dans les mon-

tagnes du nord, et sa légende porte que, par suite de la malédiction d'un saint, il fut transformé en pierre.

SLOKA 371.

# वृविकनां

Ce mot est dans tous les manuscrits que j'ai vus. Dans le Dictionnaire on ne trouve que हित्तक, « cause, instrument, agent »; et हित्तकाना pourrait bien être la véritable leçon : c'est dans ce sens que j'ai rendu le mot.

SLOKA 381.

On reconnaîtra ici une allusion forcée au barattement de la mer par les Suras et les Asuras. Le cœur du roi est l'Océan; sa colère est le poison; l'abnégation de toute passion, le mont Mandar qui a servi de ribot; la tranquillité est le nectar obtenu. (Voyez notes du livre I<sup>ee</sup>, sl. 2).

SLOKA 387.

### प्रचप्रस्वणं

Plakchaprasravanam. Ce mot est composé de sum plakcha, d'après le Dictionnaire de M. Wilson: « waved less fig tree (sicus infectoria); another tree (hibiscus populneoides); the holy fig (Ficus religiosa), » etc. etc. et de succut prasravanam, « a pool of water, formed by dripping of springs « in the mountains; dripping, or fall of water, cascade, cataract; oozing, « leaking, dripping, etc. etc. » Ces significations et d'autres du Dictionnaire m'ont d'abord embarrassé dans ma traduction; mais j'ai dû ne pas oublier que le Vana parva du Mahâbhārat contient les noms des Tirthas, ou des lieux de pèlerinage les plus célèbres, et que là (dans le cxxxx° chapitre, intitulé Tirthdydtrd, sl. 10,525, t. I°, p. 584, éd. de Calc.) se trouve ce qui suit:

# एतत् प्रचावतर्णं यमुनातीर्थमुत्तमं । एतदे नाकपृष्ठस्य द्वारमाञुर्मनीषिणः ॥ १०५२५॥

Le plus excellent lieu de pèlerinage de Yamuna, c'est le lieu sacré de Plakcha; c'est bien lui que les savants ont nommé la porte du haut du ciel.

Je me suis donc décidé à traduire par ces mots : « Il se retira dans le « bois qui avoisine le lieu sacré de Plakcha. » On sait qu'un lieu sacré est rarement sans un étang.

Le roi Kuvalâpîda, pour montrer qu'il fuyait sincèrement le pouvoir, a probablement préféré un lieu lointain au Kaçmîr même, qui, lui aussi, est sacré presque en entier, et se trouve mentionné dans le chapitre qui suit celui que nous venons de citer (sl. 10545, p. 585); Lômaça dit à Yuddhichthira:

# काश्मीरमण्डलं चैतत् सर्वपुण्यमस्ट्रिम । मरुर्षिभिज्ञाध्युषितं पश्चेदं भ्रातृभिः सरु ॥१०५४५॥

Entièrement sacré et habité par de grands Richis est le pays de Kaçmîr, ò dompteur des ennemis! vois-le avec tes frères.

M. Wilson dit que le roi Kaçmirien se retira sur la montagne Driopatha, ce qui n'est pas dans notre texte.

SLOKA 394.

# स्थांशोस्य दुर्वासा

L'astre rayonnant du nectar, Tchandra, le dieu Lunus et Durvasa étaient frères. On lit dans le Bhagavata-purana, liv. I., sect. 4:

स्रत्रेः पत्यनसूया त्रीन् जसे सुयशसः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सीमम-ात्मेशब्रह्मसंभवान् । सोमो ऽभूद्रह्मणांशेन दत्तो विन्नोस्तु योगवित् दुर्वासाः शंकास्यांशो निवोधांगिरसः प्रजाः॥

Anasûyâ, épouse d'Atri, donna le jour à trois fils glorieux, Datta, Durvâsa et Soma, qui provinrent de Brahma, du seigneur existant par lui-même. Soma était la portion de Brahma, Datta celle de Vichnu, Durvâsâ, versé dans la dévotion, celle de Çankara (Çiva). Sache-le, ils sont les descendants d'Angirasa.

Durvasa comme son père, le dieu de la destruction, était d'une humeur chagrine et vindicative. Il me suffira de dire qu'il maudit Bhanumati, fille de Bhanu, et Sacuntala, cette fille adoptive de la poésie européenne. Ce vieux Mouni se courrouça parce qu'il n'était pas aperçu et qu'il se croyait négligé par ces deux jeunes filles, dont l'une folatrait dans les jardins du mont Révata (*Harivansa*, lect. 147, t. II, p. 112, trad. de M. Langlois), et l'autre rêvait à son amant et époux (acte IV, avant-scène, trad. de M. de Chéxy, p. 75).

#### SLOKA 413.

### वैधात्रीरिय वामताः

Vâidhâtriț, si la leçon est correcte, serait l'objectif pluriel de vâidhâtri, s'accordant avec vâmatah; mais dans le Dictionnaire de M. Wilson l'on ne trouve que vâidhâtru, qui signifie Sanatkumâra, le fils de Vidhâtri ou de Brahma, né de son front, et l'aîné des ancêtres des hommes. J'ai cru exprimer le sens du texte par « inimitié du destin. »

#### SLOKA 421.

### ्**पो**ण्डुवर्द्दनं

Voici ce que dit M. Wilson (As. Res. XV, 54) au sujet de Pâundra-Varddhanam: « C'est une ville du Behar, à ce qu'on croit; mais, dans ce « cas, Maghada doit avoir été, dans ces temps, soumis aux rois du Bengale, dont le pouvoir paraît avoir eu cette étendue vers l'époque dont il « est question ici, c'est-à-dire au commencement du 1x° siècle. (Voyez l'acte « de concession du terrain de Monghir, As. Res. t. I, p. 123, et les Observations sur ce sujet par M. Colebrooke, IX, 473.) Djayanta ne se trouve « pas, cependant, dans ces documents, parmi les princes du nom de « Pala, ni dans les listes d'Abul-Fazil; à moins que, dans la dernière, « quelques noms soient fautifs, ce qui est très-probable. »

M. Wilson paraît supposer que Gâuda est le même pays que le Bengale; mais la manière dubitative dont ce savant s'exprime à cet égard ne saurait m'obliger à modifier l'opinion que j'ai énoncée dans ma note sur le sloka 323.

#### SLOKA 426.

Cette manière de recevoir les feuilles de bétel est encore en usage aujourd'hui, dans l'Inde, parmi les personnes d'un certain rang.

Le demi-sloka marque d'un astérisque (°) se trouve dans tous les manuscrits que j'ai vus.

### SLOKA 440.

### सम्ध्यां

J'ai rapporté (dans mes notes sur le livre I<sup>er</sup>, sl. 33) la légende de Sandhya, fille de Brahma. Ici, Sandhya est le crépuscule personnifié, ou

plutôt la prière qui est d'obligation au coucher du soleil. Ravi est représenté comme rendant hommage à cet acte de dévotion, dont il amène le moment, et qui me paraît avoir été déifiée pour bénir dignement le repos, après une journée laborieuse.

sioka 449. वकुल

Vakula est le nom d'une plante, appelée par les botanistes Mimusops elengi.

SLOKA 461.

### राजपुत्रः कलट

Kallata était probablement un autre nom de Djayanta; radja patrah, sfils de race royale, est, comme on sait, un titre qui dans l'Inde se donne à tous les rois.

SLOKA 467.

# पञ्च गौउाधिपान्

Cinq rois de Gâuda.

Les états de l'Inde paraissent avoir été, de tout temps, divisés en plusieurs principautés plus ou moins indépendantes.

SLOKA 472.

### पुष्कलेत्र

M. Wilson appelle (loco citato, 54) Sustikala le lieu de la bataille, tandis que notre texte porte Puchkaletra.

SLOKA 476.

Les Kaçmîriens sont renommés pour l'adresse particulière avec laquelle ils savent, de loin, se servir de la fronde.

SLOKA 487.

# मकाभाष्यं

Mahabhachya est le nom que l'on donne à la grammaire de Panini.

**SLOKA 488.** 

### चीर्

#### Kchira.

Ce nom d'auteur, dit M. Wilson, n'est pas connu, à moins qu'on n'ait eu en vue Kchira svâmi, le commentateur de l'Amarakocha, ce qui paraît probable en tant qu'il est désigné cabda-vidya-apâdyâya, professeur de la science des mots.

SLOKA 494.

### भद्री

Bhaṭṭa est plutôt un titre honorifique qu'un nom propre, et s'applique à plusieurs auteurs que l'on sait être nés dans le Kaçmîr, tels que Mammata Bhaṭṭa, l'auteur du Kavya Prakâsa, et d'autres (Wilson, loco citato).

SLOKA 495.

### द्यामोद्धर्

Damôdara pourrait être l'auteur de l'ouvrage sur la musique intitulé Sangita Damôdara.

### कवि

Kavi, nommé aussi Cakra, est le précepteur des Dâityas. (Voyez les notes du liv. II, sl. 96, dans la légende de Katcha.)

### वलिखि

Dans les notes du liv. III, sl. 474, j'ai déjà fait mention de Bali, roi des Dâityas et roi de Patâla. Malgré ses guerres contre les Dêvas, et malgré les défaites qu'il essuya, son nom est souvent, comme dans ce sloka, un nom panégyrique.

### कुहिनीं

Quant à l'idée que les Hindus se forment d'un ministre adroit, il ne sera pas sans intérêt de la rapprocher du portrait qu'ils tracent d'un roi habile. Le voici (extrait du *Hitopadéça*, liv. II, fable xII, p. 77, édit. de Bonn):

# सत्यानृता च फ्रषा प्रियवादिनी च हिंद्या दयानुर्पि चार्षपरा वद्मन्या। नित्यव्यया प्रचुर्त्वधनागमा च वेष्याङ्ग्नेव नृपनीतिर्नेकरूपा॥

La conduite d'un roi, semblable à une belle courtisane, se présente sous plus d'une forme: vraie et fausse, au langage rude et doux, cruelle et compatissante, avare et libérale, tonjours prodigue, et avide de l'acquisition de richesses et de joyaux.

Si le roi est une courtisane, son ministre peut bien être une kuțțini, charge dont j'ai donné le sens dans la traduction.

#### SLOKA 496.

Parmi les poètes nommés dans ce sloka, il y a un Vâmana qui rappelle Vâmana atchârya, auteur d'une série de Sutras, ou règles poétiques, et d'un Vritti, ou d'un commentaire sur cet ouvrage. Le goût qu'avait le prince pour la poésie s'accorde avec le caractère de ces écrits. Les autres noms ne donnent lieu à aucune observation ou conjecture. (Wilson, loc. cit. ss.)

SLOKA 502.

# ग्रकुर्वन्

Le manuscrit de la Société asiatique de Calcutta porte ब्राकुर्वन्. J'ai conservé la première leçon.

SLOKA 503.

### तिमिम्

Timi est un poisson fabuleux qui a cent yodjanas, ou environ 333 lieues de longueur.

SLOKA 504.

### विभीषण:

Encore un Vibhichana, roi de Ceylan, dont le règne tomberait entre 33.

les années 744 et 775 de notre ère. Rappelons-nous celui qui, 720 ans auparavant, a reçu Mêghavahana dans son île. Ceci me confirme dans l'opinion où je suis que notre auteur se sert du nom de Vibhichana comme d'un nom générique, pour tous les rois de Ceylan.

SLOKA 514.

### भगीखस्य

Dans le Raghavanea, que notre historien paraît avoir en très-souvent devant les yeux (IV, sl. 32), nous trouvons de même :

# स सेना मक्तीं कर्षन् पूर्वसागरगामिनीं। बभी व्यत्तटाभ्रष्टा गङामिव भगीरथः॥३२॥

32. Conduisant une grande armée qui marchait vers la mer orientale, Raghu resplendissait comme Bhagiratha conduisant la Ganga, qui était tombée de la chevelure de Hara.

Cette rivière céleste se divisa, d'après le Ramayana, en sept fleuves: trois, Hladani, Pavani et Nalini, coulèrent vers l'est; trois autres, Sità, Sutchakchu et Sindhu, vers l'ouest; le septième suivit le char resplendissant de Bhagiratha, appelé Bhagirathi, nom ancien qui a été remplacé par le nom moderne de Hughli.

SLOKA 520.

### नत्रष

Nahucha est un des grands serpents, fils de Kaçyapa et de Kadrû. Bhima est connu comme un des cinq Pandavas, fils de Kunti et de Dharma, dieu de la justice.

# sloka 530. ऋसुदि

Le nom d'Aramudi ne se trouve pas dans la liste des rois du Napal qu'a donnée M. Kirkpatrick.

SLOKA 545.

### **ंकालगण्डिका**

Kâlagandika pourrait être la rivière qu'on appelle actuellement Gandakî ou Gandack. (Wilson.) Le récit qui suit nous prouve que cette rivière était dans le pays de Napal.

SLORA 564.

# निजं तेजो भित्तिभूतं

Ta force d'âme, qui est devenue un mur pour toi.

Qu'on me permette de signaler la beauté de ce passage dans le texte de l'auteur: «Le héros captif possède, dans la force de son âme, un « mur sur lequel se peignent les images de sa valeur, et elles vont se « changer en réalité si la bouche de son généreux ami dit vrai. » La comparaison de l'âme à un mur sur lequel sont tracées diverses images, paraît être assez familière aux Hindus: ainsi, dans la Gita govinda (introd. v. 2), Djayadéva, le poëte, dit de lui-même:

### वाग्देवताचितिचित्रितचित्तस्य

Que la déesse de l'éloquence a empreint dans son âme une variété de choses qu'il doit accomplir, de même que des tableaux se tracent sur un mur.

L'expression de Kalhana nous rappelle le murus aheneus d'Horace, et, de plus, un passage analogue qui se trouve dans l'admirable poëme de Schiller intitulé: die Künstler, «les Artistes». Le poëte allemand, faisant allusion à un mythe bien connu, selon lequel l'homme déchut jadis d'un état plus heureux, dit: «Lorsque tous les êtres célestes « avaient détourné de lui leurs visages, elle seule, l'humaine poésie, « s'enferma généreusement dans l'état mortel avec le banni abandonné; « c'est là que, le vol abaissé, elle plane non loin de la région des sens, « autour de son favori, »

Und malt, mit lieblichem Betruge, Elysium an seine Kerkerwand.

«Et que, par une aimable tromperie, elle trace l'Élysée sur le mur de sa « prison. »

SLORA 587.

### कर्ण

Karna était fils du Soleil et de Kunti qui, mère avant le mariage, le mit dans un panier et le jeta dans le Gange, d'où il fut retiré par Adhiratha (Vichnu-purana, IV, 18). Il devint roi d'Ağgadêça, ou du Bengale propre, et prit part à la guerre du Mahâbhârat, comme allié de Kansa et de Duryodhana, contre Krichna et contre les Pandavas, ses demi-frères. Il fut tué par Ardjuna dans ce «combat des frères, qui «aurait dû se cacher aux dieux,» आतुषा विशेष्ट देवाहों (Mahâbh. Adhiparea, sl. 203, p. 8; éd. Calc.). Nous donnons dans l'appendice une partie du Karna parea, extraite du grand poème.

SLOKA 593.

### द्राविउो

Drávida est la côte de Koromandel, depuis Madras jusqu'au cap Komorin.

SLOKA 625.

### सीदास

Sáudasa, nom de Yama. Il n'est pas dans le dictionnaire.

SLOEA 629.

# श्रमर्क्ताधायिता

'J'ai donné au dernier mot le sens indiqué par M. Wilson आ + ut, « prendre, recevoir, » et j'ai cru pouvoir le rendre, dans la contexture du récit, par « concussion secrète. »

#### SLOKA 632.

Qu'on se rappelle que le suicide est un des moyens dont les malheureux Hindus se servent pour rappeler la justice à leurs tyrans. Quatrevingt-dix-neuf Brahmanes se sont détruits dans un jour sans susciter dans l'esprit du roi d'autre sentiment que la colère.

#### SLOKA 634.

Ce sloka contient un jeu de mots qui ne peut pas être reproduit dans

la traduction; ainsi कृत्य kritya, signifie, dans la grammaire, un affixe qui forme des pronoms verbaux avec une signification tant active que passive, et en même temps signifie « meurtrier, pernicieux. » De même, qui gana et a vriddhi indiquent dans la grammaire des renforcements de voyelles, et ont en même temps d'autres significations, comme celle de « qualité, vertu, accroissement. »

Il en est de même du jeu de mots qui se trouve dans le sloka 636.

#### **SLOKA** 636.

वि vi et u pra, séparés, sont deux उपस्ता: upasargah prépositions, lequel mot signifie aussi «un événement désastreux, une maladie, un symptôme de mort.» Ces mêmes prépositions, unies, font विष vipra «un brahmane»; भूत bhûta signifie «temps passé», et «homme»; निषा michtha veut dire «la catastrophe d'un drame, perte, détresse».

### मान्धातृ

Mandhâtri était fils du roi Yuvanâçva, et de Gorî, fille de Matinâra (Voyez Harwansa, lect. 12 et 32, t. I., p. 61 et 144, trad. de M. Langlois). D'après le Vichnu-purana, liv. IV, sect. 2, sa naissance fut surnaturelle,

ainsi qu'il est textuellement dit dans le passage suivant :

प्रसेनजित् ततो युवनाश्चो अवत्॥ तस्य चापुत्रस्यातिनिवेदात् मुनिनामाश्रममण्डले निवसतः कृपालुभिस्तेर्मु निभिर्पत्योत्पादनाय
र्षिः कृता तस्यां च मध्यरात्रि निर्वृत्तायां मन्त्रपूतजलपूर्णकलसं
विद्माध्ये निवेश्यते मुनयः सुषुपुः॥ १३॥ तेषु च सुप्रेष्ठतितृद् परीतः
स भूपालस्तमाश्रमं विवेश सुप्रांश्च तानृषीन् नैवोत्यापयामास
तत्त्र कलशजलमपरिमेयमाहात्म्यं मन्त्रपूतं पपौ ॥ १४॥ प्रबुद्धाश्च
स्रष्यः पप्रच्छुः केनेतन्मन्त्रपूतं वारि पीतमत्र हि पीते रासो अस्य
पत्नी महाबलपराक्रमं पुत्रं जनियष्यतीत्याकर्णय स राजा श्रजानता
मया पीतमित्याह्॥ १५॥ गर्भश्च युवनाश्वस्य उद्दे अवत् क्रमेण च
प्रवृद्धे प्राप्त समयश्च दिव्वण कु व्यम्वनीय तेर्निर्भिद्य निश्वक्राम न

चासी राजा ममार ॥ १६॥ जातो नामेष कं धास्यतीति मुनयः प्रोचुः ॥ १९॥ ऋषागम्य देवग्रउत्रवीत् मामयं धास्यतीति ततो मांधाता नामतो ऽभवत् ॥ वक्रे चास्य प्रदेशिनी देवग्जेन न्यस्ता तां पपौ तां चामृत स्नाविणीमासाय पीत्वा चाङ्गि व्यवर्दत॥ स तु मान्धाता चक्रवर्त्ती सप्रद्वीपां महीं बृभुजे ॥ १८॥

Prasenadjit engendra Yuvanaçva. Ce roi, très-honteux de n'avoir point d'enfants, se tint au milieu des deméures des Munis. Ces derniers, qui eurent pitié de lui, accomplirent alors un sacrifice pour l'enfantement d'un fils. Minuit s'étant passé dans cette œuvre, les Munis, ayant mis au milieu de la place du sacrifice un vase plein d'eau purifiée par le mantra, s'endormirent.

- 14. Pendant qu'ils goûtaient le sommeil, le roi, tourmenté par une grande soif, entra dans ce lieu, et, sans faire lever les richis qui dormaient, but l'eau du vase qui était douée d'une vertu infinie, et purifiée par le mantra.
- 15. Eveillés, les richis demandèrent : « Par qui cette eau, purifiée par le man-« tra, a-t-elle été bue? L'ayant bue, l'épouse du roi mettra au monde un fils doué « d'une grande force. » Le râdjà, ayant entendu ces paroles, dit : « Sans le savoir « j'ai bu cette eau. »
- 16. L'embryon se forma dans le corps de Yuvanaçva. Se développant peu à peu, il sortit de l'ouverture qu'on avait faite dans le flanc droit du roi, qui n'en mourut pas.
- 17. L'enfant étant né, les Munis dirent : « A qui sera-t-il consacré par son « nom ? »
- 18. Indra, le roi des dieux, survint et dit : « Il me sera consacré : » c'est pourquoi il est appelé Mándháta « consacré à moi. » L'enfant reçut dans sa bouche l'index du roi des dieux; il le suça, et jouissant du necter qui en sortait, il crût de jour en jour. Et Mândhâtâ, empereur de la terre, domina sur le monde divisé en sept parties.

#### SLOKA 641.

Nous savons quel rang et quel pouvoir sont attribués aux brahmanes par les Lois de Manu (I, 96, 98, 99, 100; IX, 245, 313, 314 jusqu'à 321 incl.). Ici, l'histoire constate leurs prétentions, qui paraissent toucher au dernier degré de l'arrogance humaine. Il n'appartient qu'à l'historien des peuples indiens de tâcher d'expliquer l'origine et la longue durée d'uu pouvoir si exorbitant. On ne pourra peut-être jamais fixer l'epoque précise à laquelle la suprématie brahmanique devint un des

dogmes de l'hinduisme; nous ne doutons pas, toutefois, que cette époque ne soit très-reculée.

Pour ne pas accabler d'un injuste mépris les Hindus, chez lesquels l'antiquité vit encore, rappelons-nous que nous-mêmes nous avons été soumis à un pareil pouvoir, dans un temps comparativement moderne. Depuis le 111° siècle de l'ère chrétienne, les évêques parlaient de la dignité de leur office d'un ton très-élevé, et très-semblable à celui des brahmanes, ton que Cyprien en particulier avait donné. Dans les ordonnances apostoliques de l'Église, qui ont été probablement compilées dans le IV siècle, un évêque est appelé « un dieu terrestre après Dieu » ( le brahmane se dit seigneur de cet univers, Lois de Manu, IX, 245), « un père des croyants « (an pradjapati), qui a pouvoir sur la vie et sur la mort temporelle et éternelle » (c'est Varuna, le seigneur des châtiments, ibid.). Ces idées se répandirent et furent même exagérées dans les 1v° et v° siècles; elles sont exprimées avec plus ou moins de hardiesse dans les écrits de saint Ambroise, de Grégoire de Nazianze, de Jérôme et de Chrysostome. Ce dernier croyait que les prêtres s'appelaient quelquesois dieux dans la sainte Écriture. Armés du plus puissant des dogmes, les prêtres catholiques n'ont rien à envier aux brahmanes, quand même ceux-ci pourraient former d'autres mondes et d'autres régents des mondes, et changer des dieux en mortels, et quand même, par leur secours, le monde et les dieux subsisteraient (Lois de Manu, IX, 315, 316). Remarquons que, si le brahmane ou le prêtre est la religion personnifiée, de telles idées peuvent jusqu'à un certain point se justifier.

#### SLOKA 643.

### उल्लासितैकभूलेखो

Ullása, selon le Dictionnaire, signifie lumière, splendeur; ici, d'après l'idiome, c'est « l'élévation d'un sourcil plus que l'autre, un regard colère et menaçant. »

#### **SLOKA 648.**

Ce sloke réunit quatre noms: Viçvamitra, Triçanku, Haritchandra et Nahucha, dont les légendes comprennent une bonne partie de l'histoire mythologique des Hindus. Je n'en puis citer ici que quelques traits. Viçvamitra, fils de Ghadi, est un septerchi, ou un des sept richis du

522 NOTES

septième Manu. Après un long combat où il fut vaincu par son rival Vacichta, au moyen de la verge de Brahma (à laquelle il est fait allusion dans notre texte), et après une longue pratique d'austérités inouïes auxquelles il s'était livré, il devint un brahmane lui-même de kchatrya qu'il était par sa naissance (Ramayana, cap. LI). C'est lui qui instruisit Rama et Lakchmana quand ils l'accompagnèrent dans les bois sacrés pour l'aider à vaincre les démons, perturbateurs des sacrifices pieux, sujet traité avec une élégance particulière dans le Bhaṭṭikavya (éd. de Calc. 1828) et dans d'autres poèmes. L'histoire longue et variée de ce grand richi qui s'y trouve mis en relation avec tant de héros et d'événements de la mythologie indienne, se lie aussi à la légende de Satyavrata, fils de Trayyarunas, et 26° roi d'Ayodhya, qui fut nommé Triçanka (triple pointe).

Ce roi, issu d'Ikchvaku, de la race solaire, eut l'ambitieux désir de monter au ciel avec son propre corps. A cet effet, il s'adressa à Vaçichta qui le repoussa, et aux disciples de ce richi, qui, non-seulement rejetèrent sa demande, mais punirent son opiniâtreté, en le réduisant à la condition d'un tchandâla.

Cette déchéance n'étouffa pas en lui l'ambition qui aspirait aux cieux. il eut recours à Viçvamitra, à la bienveillance duquel il s'était acquis quelques droits; car, selon le Vichna-parana (liv. IV, sect. 5, sl. 13, 14), pendant une famine qui dura douze ans, il eut soin de suspendre tous les jours, sur les branches d'un figuier, de la viande de gibier pour la nourriture de Viçvamitra et de sa famille. Ce muni, non-seulement le fit sortir de son état dégradé, mais même l'éleva jusqu'au ciel.

Vaine faveur! Triçanku fut précipité par Indra vers la terre, la tête la première; mais Viçvamitra, qu'il invoqua, l'arrêta dans sa chute.

Alors ce richi, frappé lui-même dans son protégé et voulant se venger, créa, dans la région du sud, par le pouvoir de ses austérités, sept nouveaux richis et d'autres constellations, et menaça ses adversaires de créer même un autre Indra et d'autres divinités.

Les dieux furent effrayés. Ils ne pouvaient détruire ni l'acte d'Indra, ni l'effet de la parole une fois prononcée par Viçvamitra; ils traitèrent donc avec ce dernier, et, en conséquence de ce qui fut stipulé, Triçanku resta suspendu entre le ciel et la terre, la tête tournée vers le bas, laissant, dit-on, couler de sa bouche une salive pernicieuse qui rougit encore aujourd'hui les montagnes de Vindhya sur lesquelles elle tombe, et qui

leur a fait donner le nom de réhits « rouges. » (As. Res. XIV, 398, éd. Cale.) Les nouvelles constellations aussi restèrent, mais hors de la route de Vâiçvânara; ce qui, selon M. Bopp, signifie: « hors du sacrifice de « la nouvelle lune. » (Ramayana, cap. Lx.)

Il paraît assez évident que le combat de Viçvamitra et de Vaçichta, auquel Triçanku prit part, représente la lutte qui s'était établie entre les kchatriyas et les brahmanes relativement à la suprématie, et l'on peut croire que les derniers événements se rapportent à l'introduction d'un nouveau culte.

Le fils de Triçanku était Hariçtchandra, de qui descend au septième degré Vahu, père de Sagara, dont j'ai donné la légende. (Voyez notes du livre III, sl. 170, et du livre IV, sl. 179.)

Nous avons vu Nahucha serpent; ici c'est le quatrième roi de la dynastie lunaire, qui commence par Budha. Son grand-père était Pururavas, son père Ayu, et sa mère la fille de Râhu (Vichnu-purana, IV, sect. 6). Nous savons comment Nahucha fut changé en serpent. (Voyez mes notes sur le livre I<sup>ee</sup>, sl. 165.)

SLOKA 688.

#### **ऋचाक्रिक**तया

Nous trouvons dans le dictionnaire चाक्रिक avec les significations « circulaire, appartenant à une roue ou à un disque, relatif à une com« pagnie ou à un cercle, un choriste, un barde, etc. » De tchâkrika peut se former चाक्रिकता, substantif abstrait. Ce mot tchâkrika reparaît dans le liv. V, sl. 279, 295, 297, et dans le liv. VI, sl. 271, avec un sens assez évident, qui m'a décidé à traduire le mot en question par : « n'étant pas « soutenu par un parti. »

### SLOKA 691.

Nous savons que sous l'ancien gouvernement de la Perse la même coutume existait : certaines villes, certaines provinces étaient données à des favoris du roi, pour fournir à une partie de leur entretien ou de leur luxe.

#### SLOKA 702.

Depuis l'an 8g, que le fils de leur sœur mourut, ils possédèrent la terre, dit notre auteur; et il nous étonne tout d'un coup par un comput nouveau, sans doute familier aux Kaçmîriens, mais qui pour les autres

« a besoin d'une explication qu'il n'a pas donnée. Cette espèce de date « se répète fréquemment, et il faut observer qu'elle s'arrête toujours à « 100, comme si un cycle de 100 ans avait été adopté à Kaçmír; quel« quefois, comme dans cette occasion, la date correspond presque avec « les années impaires des centuries de l'hégire : mais l'approximation « n'est pas toujours assez exacte pour rendre probable l'intention qu'on « aurait eue de référer la date à l'hégire. » (Wilson, As. Res. XV, 60.)

#### SLOKA 717.

Sur Agastya, voyez mes notes sur le livre III, sl. 325.

# RÉSUMÉ DU LIVRE QUATRIÈME.

Le texte original indique dans le résumé 729 slokas; l'édition de Calcutta n'en a que 725; la nôtre n'en compte que 718.

Le nombre des rois à partir du commencement, c'est-à-dire de Gonarda I'', est de 70 dans le texte; on en trouvera cependant 71.

### LIVRE CINQUIÈME.

#### SLOKA PREMIER.

# चत्तुः श्रुतेः

Econtant des yeux, signifie un serpent, parce qu'on croit que les ser pents n'entendent pas, n'ayant pas d'oreilles. J'ai déja fait remarquer, d'après le Vaya-purana, que les chevaux du soleil sont appelés de même tchakchuḥ cravaḥ « écoutant des yeux. » (Notes du livre IV, sl. 159.)

# भिनार्थी सरृशाचरा गिरं

Discours divisé par le sens, égal en lettres.

Cette expression se rapporte-t-elle aux deux demi-slokas? On l'applique communément aux noms dissyllabes des dieux, *Hari* et *Hara*; nous ne doutons pas que le commencement de ce livre ne soit, comme celui de tous les autres, dédié à Çiva et à Parvati, ou à Çiva et Çivâ.

SLOKA 2.

### ग्रवन्तिवर्मा

Avantivarmá. Le mot Varma, qui veut dire armure, cuirasse, indique communément, lorsqu'il est ajouté à un nom propre, que ce nom est celui d'un personnage qui appartient à la classe des kchatriyas.

SLOKA 6.

### मातङ्गोत्सङ्गलालिता

Littéralement : « caressé sur le flanc d'un Tchandâla. » On voit souvent sur les monuments figurés de l'Inde une déesse assise sur les genoux du dieu, son époux. Ceci explique un passage de Sakuntalâ, au 2° acte (édit. Chézy, pag. 36, ligne 9). Madhavya dit à Duchmanta : कि दश्यात्रस्थि भवती उद्भारोहन « Quid! solum aspectu tuo latus tuum as« cendat! » Ce passage a été traduit par M. Chézy: « Quoi! et c'est sur de « si faibles indices que votre majesté chante déjà victoire! » Sir W. Jones le rend ainsi : « Has she thus taken possession of your heart on so transient a view? »

#### SLOKA 8.

On se rappellera que, lorsque les Suras et les Asuras barattèrent la mer pour se procurer le nectar de l'immortalité, la déesse Çrî en sortit avec les Apsaras.

L'inconstance de la fortune est un des thèmes qui ont été le plus souvent traités par les poētes, surtout par les poëtes de l'Orient où, sous la domination du despotisme, l'instabilité du bonheur se montre plus fréquemment par des catastrophes imprévues. Voici un passage analogue extrait du Bhaṭṭikavya, liv. V. C'est Çurpanakhâ, sœur de Ravâna, qui parle à son frère:

सक्तयवन्त उखुक्ता वक्वो निपुणाम्य या। श्रियमाशासते लोलां तां क्स्ते कृत्य माम्पसीः॥१६॥ लक्ष्मीः पुंयोगमाशंसुः कुलटेव कुतूक्लात्। श्रिनिकेऽपि स्थिता पत्युष्क्षलेनान्यं निरीच्चते॥१९॥

- 16. La fortune, que tant de personnes habiles cherchent avec zèle, cette fortune inconstante dont tu t'es rendu maître, tu n'en profites pas?
- 17. La fortune, quoique près de son époux, le trompe et regarde un autre homme, semblable à une courtisane qui, par volupté, est avide de l'amour des hommes.

#### SLOKA 31.

# शुकै:साई

Ce sloka contient une allusion que je ne saurais expliquer. Il paraît certain qu'il s'agit de la fondation d'une société de poètes qui par tout l'Orient sont appelés çuké « perroquets. » De plus, les Kaçmîriens sont appelés कीए, Kiré, qui veut dire « perroquets. »

Çaka est à la fois le nom de l'auteur du Bhagavat-parana, fils de Vyāsa, et le nom d'un ministre de Rāvana.

#### SLOKAS 34-35.

Je n'ai trouvé aucun renseignement sur les poêtes dont les noms sont contenus dans ces slokas.

SLORA 37.

# मुरेग्ररी

Surécvari sert à désigner tantôt la Ganga céleste, tantôt la déesse Durgà.

SLOKA 39.

### टक्रो

Dhakka, dans le Dictionnaire, signifie « une ville, ou un district. » Ce mot n'est probablement pas ici un nom propre. Çurapura aurait pu être dans le voisinage de Kramavattu, et, en s'étendant, comprendre le district de cet endroit, appelé Dhakka par distinction particulière. (Voyez ci-après, sl. 305.)

M. Wilson dit que « Çurapura a depuis changé son nom en Dhakka,» et il ajoute dans la note au bas de la page: « Il existe une place ainsi nom« mée sur le Djalam, au sud-ouest de Bidjore. A présent, à la vérité, elle
« est à peine dans les limites de la province, et doit être comprise dans « les états qui, sur la carte d'Elphinstone, sont indiqués comme soumis

« à des radjas indépendants, directement au sud de Kaçmîr. » (As. Res. XV, 62.)

Dans la carte qui est jointe à la Vie de Randjet Singh par M. Tobie Prinsep, nous trouvons sur le Djalam, entre Baramala et le lac d'Oulour, une ville Sápour, dont le nom est presque le même que Çurapara.

Le sloka 227 du livre III peut éclaircir tout ce passage. Il y est dit que Matrigupta « atteignit le district (dhakka) appelé Kramavarta (dans « le sloka qui nous occupe nous trouvons Kramavatta, erreur ou variante « du texte), et la ville de Kâmbuva, qui existe encore aujourd'hui sous « le nom de Çarapara. » On peut à peine douter, je crois, qu'il ne s'agisse des mêmes endroits dans les deux slokas. Il n'est pas dit dans notre texte que le nom de Çarapara ait été changé en Dhakka.

### विनिवेशित

Le verbe निम्म avec नि a le sens de adducere, accumulare, admovere (Rosen, Radices sanskritæ) avec le locatif: c'est ce sens que j'ai admis en traduisant ce sloka.

SLOKA 49.

### तिक्तशाकं

Tiktaçakam est une plante appélée par les botanistes capparis trifoliata.

SLOKA 51.

### उामरो

Dâmara est le nom d'une tribu particulière, qui habite, sinon dans le district, au moins dans le voisinage de Kaçmîr.

SLOKA 65.

### पाटीनो:

Pathina est une espèce de poisson, le Silurus pelorius.

#### SLOKA 66.

Je n'ai aucun renseignement sur Çrî Kallata. C'était probablement un grand saint ou un Bhoddisattva qui, d'après les opinions buddhiques répandues dans tout le Rédjatarangint, était redescendu sur la terre. SLOKA 71.

### बरी

Le khârî est le nom dont on se sert encore aujourd'hui dans le sud de la péninsule pour désigner une ancienne mesure indienne; partout ailleurs il paraît être changé en celui de kandy, qui diffère de valeur dans plusieurs districts. Selon le Dictionnaire de M. Wilson, le khârî est égal à 16 dronas, ou environ à 3 boisseaux (bushels) de blé. Comme le drona, dans l'usage commun, équivaut, selon la même autorité, à une mesure de 32 sér, et qu'un sér est égal à q33.005 grammes (Useful tables, part. I, pag. 63), le khart serait = 477,69856 kilogrammes.

Les dinâres étaient probablement de cuivre.

SLOKA 84.

### मउवााज्यं

Madava, nom qui reparaît plusieurs fois, désigne sans doute une province du Kaçmir; mais nous ne saurions en déterminer la situation. M. Wilson applique ce nom à tous les terrains arides et déserts, qui occupent plusieurs espaces étendus, au sud-ouest de Kaçmír.

SLOKA 92.

### श्रपाटयत्

Dans le voyage d'Ardjuna au ciel, le scoliaste explique पारयन् par दिधा कुर्वन्. Au reste, la construction de ce sloka paraît embarrassée.

### SLOKA 94.

Je ne crois pas pouvoir employer une expression qui réponde mieux au mot sanskrit vyaktakacharya, que celle de Milton : « palpable obscure, » ou « obscurité palpable ». Kalidasa, dans son poème intitulé Meghadâts (sl. 3q), s'exprime encore plus hardiment, en faisant dire au yakcha qui s'adresse au nuage :

> गच्छनीनां सम्पावसतिं योषितां तत्र रात्री ह्यालोके नर्पतिपथे सुचिभेधेस्तमोभि:।

### सौदामिन्या कनकनिकषच्छायधा दर्शयोवीं

Quand les femmes (dans la ville d'Avanti) vont, la nuit, trouver la demeure de leurs amis, les routes royales étant cachées à la vue par des ténèbres à percer par des aiguilles, montre-leur, ô naage, la terre par des éclairs semblables à l'or sur la noire surface de la pierre de touche.

SLOKA 97.

# सिन्धुस्त्रिगाम्या

Ce Sindhus, comme l'a fait observer M. Wilson, ne peut pas être l'Indus, mais doit être le Sind, qui a sa source dans le Tibet. (Ayeen Akbery, t. II, p. 158.)

Ce n'est probablement que pour l'assimiler à la Ganga qu'il est appelé trigamya « à trois canaux. »

SLOKA 99.

### फलपुर्

Phalapura, dit le savant que nous avons si souvent à citer, doit être Shahabadinpour, où se joignent le Behut (Vitastà) et le Sind. (Ayeen Akbery, II, 158.)

SLOKA 100.

#### ऋदातनस्य

Ce mot, qui, selon le dictionnaire, signifie « la période d'un jour, » s'accorde avec Suyyasya, mais ne présente pas un sens satisfaisant; je l'ai traduit par cette expression : « dans ce temps. » Nous trouverons ciaprès, sl. 159 : ল্লখনন ল্ল্যা « de tout temps. »

SLOKA 103.

# महापब्बसरो वारि

J'ai cru comprendre que Suyya fit écouler l'eau du lac Mahâpadma, et je suis disposé à croire que ce lac est le même que celui d'Oulour dont la Vitastâ sort en effet.

SLOKA 104.

### महापळासरः कुएउात्

La prolongation des digues sur une étendue d'environ vingt-trois

530

lieues m'empêche de croire qu'il soit ici question de la source de Wirnag, décrite par Abulfazil. (Ayeen Akbery, t. II, pag. 158.) J'ai donné quelques détails sur plusieurs sources sacrées du Kaçmîr (notes sur le livre I<sup>ee</sup>, sl. 125-130); mais les travaux de Suyya me semblent avoir été exécutés principalement là où aujourd'hui se trouvent encore réunies les plus grandes masses d'eaux, et particulièrement entre les deux vastes lacs Dall et Oulour, qui sont traversés tous les deux par la Vitastà. Ce dernier fleuve, en sortant du lac Oulour, entre dans un lit régulier, et se dirige avec rapidité vers Baramala, endroit où il se fraye un passage entre deux rochers pour descendre dans le Pendjab.

#### SLOKA 114.

### कालियस्य

Le serpent Kâliya, avec une nombreuse race de reptiles, infestait un lac de la Yamuna, dont il rendait les bords stériles. Ce roi des serpents avait cinq têtes et cinq gueules qui vomissaient du feu et de la fumée, et réduisaient en cendres les arbres de la rive. Krichna, encore enfant, sautant au milieu des eaux, affronta ce monstre et tous les autres serpents, qui l'attaquèrent à la fois. Ils enchaînent de leurs borribles nœuds les pieds et les mains de cet enfant divin qui, immobile, est invulnérable aux morsures de leurs dents aiguës et venimeuses. En présence de son père et des bergers et bergères de Vradja, qui étaient accourus de toutes parts, il triomphe enfin de ses ennemis, et il écrase de ses pieds la tête de leur chef qui, vaincu, implore son pardon. Le dieu incarné se contente de purger la terre de ces formidables reptiles, en les bannissant pour jamais dans le grand Océan, et par là il donne la sécurité aux pasteurs et à leurs troupeaux. (Voyez Harivansa, lect. 68, tom. I°, p. 295 etc. trad. de M. Langlois.)

#### SLOKA 119.

### सासि व्याप्रदिक्तरे

Dans ce lac dont la rive s'étend en toute direction.

Ceci ne peut s'appliquer qu'à un grand lac tel que celui d'Oulour, et vient à l'appui de la conjecture que j'ai proposée dans la note du sl. 104 de ce livre.

SLOKA 122.

### मान्धातेव

Au sujet de Mândhâta, voyez mes notes sur le livre IV, sl. 636.

SLOKA 126.

### बर्षे एकोनषष्ठे

Dans l'an 59 de l'ère kaçmîrienne.

Nous trouvons l'année 89 de l'ère kaçmîrienne mentionnée dans le sloka 702 du livre IV, comme la première du règne nominal d'Adjitapida, qui a duré 36 ans; et, attendu que le cycle kaçmîrien recommence à la fin de chaque siècle, la mort de ce prince doit être placée à l'an 25 de l'ère kaçmîrienne. Anangapida et Utpalapida ne régnèrent ensemble que 5 ans; Avantivarma monta donc sur le trône l'an 30; et, comme il mourut l'an 59, il doit avoir régné 29 ans en nombre rond.

#### SLOKA 128.

Rappelons-nous que le roi Avanti avait créé Yuvarâdja, ou héritier présomptif, Çuravarma, son demi-frère. Comme il n'en est plus question dans la suite du récit, il paraîtrait qu'il mourut avant Avanti, ou qu'au moins il fut mis de côté après la mort de ce monarque.

SLOKA 129.

### विज्ञप

Vinnapa. Nous avons dans le sloka 26 Vitrapa, un des frères cadets du roi. Il est probable que ces deux noms désignent la même personne, et qu'un changement de lettres a eu lieu, soit par erreur, soit pour donner un sobriquet au frère du roi, en l'appelant Vitrapa, c'est-à-dire: « sans « pudeur, sans réputation. »

#### SLOKA 134.

Le sens du second demi-sloke m'a embarrassé, et je ne suis pas satisfait de ma traduction.

SLOKA 137.

Le nombre des fantassins qui sortirent des portes de Kaçmîr est peut-34. 532 NOTES

être moins exagéré que celui des 5,283,220 hommes avec lesquels, selon Hérodote, Xerxès passa l'Hellespont, qu'il repassa tout seul dans un bateau de pêcheur.

#### SLOKA 142.

Le sens de ce sloka ne m'a pas paru bien clair. J'ai cru comprendre que les troupes du roi de Dârvabhisâra n'opposèrent aucune résistance, et ne firent pas même entendre un seul cri.

#### SLOKA 144.

Il est évident, par ce sloka, que le pays de Trigarta se trouvait entre Kaçmîr et Guzerat. Je l'ai identifié avec une contrée adjacente au Lahore moderne. (Voyez mes notes sur le livre IV, sl. 177.)

#### SLOKA 151.

# भृत्यी भूते चक्कियकान्वये

Quand la famille de Thakkiyaka devint soumise.

Le nom de cette famille paraît être le même que celui de Thakya qui, dans le langage des Birmans, répond à Çakya (voyez As. Res. t. XX, p. 171), nom patronymique de la famille de Buddha, c'est-à-dire de Çakya muni, laquelle famille, selon les buddhistes tibétains, cingalais et birmans, descendait d'Ikchvaku, de la race solaire. (Voyez mon article sur les synchronismes, tom. II.)

#### SLOKA 152.

En plaçant les Daradas au nord-ouest de Kaçmîr, et les Turuchkas au sud-est, qui seraient les habitants de Ghizni et du Cabul moderne, nous avons à peu près la position indiquée dans ce sloka.

#### SLOKA 186.

### प्रमुखा

Ce mot, qui, entre autres significations, a celle de «amas, multitude, » est mis quelquesois à la fin des mots composés pour ddi « et cætera. »

SLOKA 192.

### स्मितधीताधरो

Littéralement: « ayant la lèvre baignée d'un sourire. » Cette expression figurée, qui peut nous paraître étrange, plaît dans l'original, et est employée assez communément par les poêtes indiens. Ainsi on lit dans le Gîta govinda, XII, 23, sl. 1, p. 51, édit. de Bonn:

गतवित सस्तिवृन्दे मन्दत्रपाभरिनर्भर-स्मर्शरपराकूतस्फीतिस्मतस्मिपताधरा । सर्समनसं रृष्ट्वा राधां मुद्धर्नवपन्नव-प्रसवशयने निष्किप्राचीमुवाच रुरि: प्रियां ॥१॥

Quand la troupe des amies fut partie, Hari vit Radha qui, les lèvres baignées d'un sourire dans lequel éclatait le sentiment de son amour dont l'excès était à peine retenu par un reste de pudeur, et, le cœur porté au plaisir, jetait souvent l'œil sur la couche, formée de fleurs et de nouveaux scions. Il parla ainsi à sa bien-aimée.

SLOKA 214.

### वीरानक

Il m'est impossible de déterminer le site de Virânaka.

SLOKA 215.

# सिन्धुकूलाश्रयान् देशान्

L'expédition de Çağkaravarma paraît avoir été conduite le long de l'Indus supérieur jusque dans le petit Tibet.

SLOKA 216.

### उरशां

On trouve ici, à une époque qui correspond au commencement du x siècle de notre ère, le nom d'*Uruça*, que l'on rencontre dans l'histoire de Férichta, à propos d'un événement qui se passa l'an 1556, ou plus de six siècles après. Dans le récit de Férichta le nom d'*Uruça*, selon l'ingé-

nieux traducteur de l'histoire persane s'appliquerait à une mission de Russes (Ferichta, trad. J. Briggs, t. IV, pag. 50, notes); dans le sloka qui nous occupe, ce nom appartient sans donte à une autre nation. M. Wilson remarque (As. Res. XV, p. 66) que ces Uruças pouvaient être les Oulous, hordes de Tartares et clans (ou tribus) d'Afghans, dont le nom, probablement dérivé de श्रोप्स darasa, signifie « des enfants nés d'une femme de la même tribu.» M. Ch. Ritter pense que ces Uruças étaient peut-être une colonie de buddhistes, du temps que Kaçmir professait leur culte (Erdkande, a. Asien. Band II, 653), et dans ce cas le nom d'daraça leur conviendrait aussi bien qu'à toute autre tribu qu'on peut adjoindre aux Hindus.

Laissant de côté l'étymologie du mot, je ferai remarquer, avec M. Lassen (Pentopotamia, p. 35), que dans la Géographie de Ptolémée on trouve le nom d'Arva (dans quelques éditions, Varsa), qui, par la transposition d'une seule lettre, devient Uraça, contrée renfermée entre l'Indus et le Bidaspe (Vitastà). Le même savant, dans ses recherches sur la géographie du Mahâbhârat (voy. Zeitschrift für die Kande des Morgenlandes, II, 1, p. 52), reconnaît (Dig-vidjaya, sl. 1027, p. 345, édit. de Calc.), sous la forme d'Uraça qu'emploie le poëte, le véritable nom d'Uraça, pays qui, situé à l'ouest du Kaçmîr, appartient, dit-il, aux cinq états vassaux dont parlent les Chinois. Ceux-ci le placent dans cette dernière contrée et l'appellent Ulashi. (Abel-Rémusat, Mémoires sur plusieurs questions relatives à la géographie de l'Asie centrale, Paris, 1825, p. 105.)

#### SLOKA 248.

# एकाङ्गा......तन्त्रणां

Ékâgga signifie « un membre, une division, » et peut se rapporter aux troupes combattant en corps, aux troupes régulières; c'est peut-être une dénomination particulière donnée aux gardes royales. Comme चतुर्द्ध tchaturanga signifie « une armée entière, » comprenant des éléphants, des chars, des chevaux et des fantassins, ékânga veut dire « une partie de cette armée, » ici probablement les fantassios, comme il est dit plus d'une fois expressément. (Voyez sl. 247.) Tantri, selon le dictionnaire, signifie « général, » dérivé de tantra « armée; » voyez Tantripalaka, nom de Djayadhrata. M. Wilson lit dans son manuscrit tatra, pour tantra; et suppose que par ce mot sont désignés des Tartares. Il pease aussi

que le mot ékágga pourrait s'appliquer aux Afghans. Je serais très-porté à adopter ces conjectures dont la seconde est appuyée par des citations qu'il emprunte à l'ouvrage de M. Elphinstone sur le Kaboul, si nous avions le moindre indice, dans le Rádjatarangint, que ces deux peuples aient dans le temps dont il s'agit pris pied dans le pays de Kaçmîr. Attaché uniquement et exclusivement à la traduction du texte de cet ouvrage, je ne crois pas pouvoir y admettre un fait qui ne s'y trouve indiqué ni explicitement ni implicitement. En tout cas, il s'agit certainement de troupes d'élite salariées, qui ressemblent assez aux gardes prétoriennes, et qui, comme celles-ci, décident la querelle des prétendants à la couronne, comme il est dit expressément dans le sloka 247 de ce même livre. J'ai employé dans ma traduction les expressions générales de « di- « vision de l'armée, troupes, chefs de troupes, gardes. »

#### SLOKA 265.

### **कु**िएउका

Le mot sstandi n'est pas parmi les mots sanscrits du dictionnaire; il est cependant d'un usage général dans toute l'Inde, et signifie « man« dat, assignat, ou lettre de change. »

L'entretien des troupes s'effectue encore aujourd'hui, dans presque toute l'Asie, au moyen des fournitures qui sont à la charge des provinces.

#### SLOKA 300.

#### म्रत्तपरल

Le dictionnaire interprète paṭala par «train, retenue, heap, a num«ber, » et akcha par «die, wheel, car, a law suit, etc. » असपाटक « un juge. »
Ce dernier sens est celui qui convient le mieux ici; le sloka 397 montre
évidemment que akchapaṭala signiße « un office, une charge, une cour
«de justice, » sens que j'ai adopté aussi dans le sloka 388.

#### SLOKA 303.

Je dois signaler ici dans notre texte une lacune ou un manque de clarté. Le succès de Çambhuvardhana pourrait ne pas avoir été complet : il serait possible qu'il eût été reconnu roi par le parti seulement qu'il avait gagné. Cette supposition n'est pas tout à fait gratuite : car on voit Çağkaravardhana, frère aîné de Çambhuvardhana, aller à la rencontre de Tchakravarma, pour défendre la capitale et l'empire. Cependant il n'est pas dit expressément que Çagkaravardhana ait été roi, mais seulement que les troupes le mirent à leur tête. Nous ne savons pas positivement qui des deux frères possédait le trône. J'ai cependant suivi M. Wilson, en plaçant Çağkaravardhana dans la liste des rois de Kaçmîr.

SLOKA 305.

### श्रीहक्क

Çrîdhakka. Nous trouvons ici Dhakka comme un nom propre joint à Çrî, ce qui convient à un endroit sacré; mais il me reste quelque incertitude à l'égard de ce mot, qui paraît être tantôt un terme générique, tantôt un nom propre. Je n'ai pas les renseignements topographiques qui seraient nécessaires pour éclaircir la question. (Voyez ci-dessus, note du sloka 39.) Toutefois il paraît, d'après le sloka 305, que l'endroit dont il s'agit était dans le pays habité par la tribu des Damaras.

SLOKA 310.

### उन्मुख

L'excessive concision de la fin de cette comparaison rend le sens ambigu, et je ne sais si j'ai bien rendu celui du mot unmukha.

SLOKA 321.

### जार्यक

Ce mot n'est pas dans le dictionnaire, mais bien जाहक, qui signifie « chat » et « sangsue; » j'ai adopté le sens du dernier, saus changer le mot du texte qui se trouve aussi dans le manuscrit de la Société Asiatique de Calcutta, et qui pourrait avoir la même signification.

#### SLOKA 322.

Ce sloka rappelle celui du Ramayana (liv. II, xxvi, 35, édit. de M. de Schlegel), qui est cité dans l'Hitopadèça (liv. III, fable 4, p. 82, édit. de Bonn):

स्पृशाव्यपि गजो रुन्ति जिच्नवयि भुजंगमः।

# पालयमपि भूपालः प्रक्समपि दुर्जनः ॥२८॥

Un éléphant tue même par son toucher, le serpent même par son souffie, le roi même par sa protection, le scélérat même par son sourire.

Si je ne me trompe, le sloka de Kalhana a plus de verve.

SLOKA 325.

### कोशं

J'ai traduit comme si c'était কাৰ', qui, selon le Dictionnaire de M. Wilson, signifie « attestant une divinité. »

Nous rencontrons ici un usage pratiqué en formant un engagement, usage qui nous paraît plutôt scythe que hindu. Il nous rappelle aussi le serment des sept chefs devant Thèbes. Voyez Αἰσχύλου ἐπτὰ ἐπὶ Θηβαῖς, 42-45:

Ανδρες γὰρ ἐπτὰ Θούριοι λοχαγέται
Ταυροσφαγούντες ἐς μελάνδετον σάχος,
Καὶ Θιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου Φόνου,
Δρχωμότησαν.

Sept chefs féroces, armés de lances, firent serment, en recevant dans leurs casques noirs, et en touchant de leurs mains le sang des taureaux qu'ils avaient immolés.

#### SLOKAS 334 ET 335.

On remarquera avec quelle sensibilité mêlée de respect Kalhana parle des guerriers qui ont succombé à leur destin, après avoir bravement combattu. Les Hindus savent rendre hommage à la bravoure; je pourrais le prouver facilement par un grand nombre de passages tirés de leurs poèmes, parmi lesquels je ne citerai que le Mahabharat, qui est un recueil d'épopées héroïques. Leurs poètes trouvent toujours une belle figure poétique pour parler de la mort d'un héros : on croirait qu'ils ont voulu orner sa tombe d'une guirlande de fleurs. Le vieux Dhritarachtra, accablé par le souvenir des malheurs qu'il a déjà éprouvés, et par le pressentiment des nouveaux coups qui vont l'achever, s'écrie (Mahab. Adhiparva, sl. 183, p. 7, édit. de Calc.) :

# यदात्रीषं शरतल्पे शयानं वृद्धं वीरं सादितं चित्रपृंदी:।

### भीष्मं कत्वा सोमकानल्पशेषांस्तदा नाशंसे विजयाव सञ्जय ॥१८३॥

Depuis que j'ai appris qu'après avoir affaibli les rangs des Yadavas, Bhichma (le grand-oncle des Pandas), ce vieux héros, dort sur un lit de flèches, percé par des plumes de couleurs variées, je ne parle plus de victoire, ô Santchaya.

J'ajouterai que les Hindus, encore de nos jours, rendent un culte spécial aux armes. Le Râdjaput adore tous les matins son sabre après l'avoir posé nu par terre; il le relève ensuite et le baise avant de le remettre dans le fourreau. Les Sipahis, dans toute l'Inde, célèbrent chaque année, à un certain jour, et avec toute la magnificence possible, la fête des armes à laquelle les habitants de tout âge se plaisent à prendre part.

#### SLOKAS 342 ET 343.

La description du prince, quoique très-minutieuse, pourrait ne pas paraître assez claire. Il levait sa main gauche, enveloppée de la bride de son cheval, pour soutenir son turban qui allait tomber, et dont un pendant descendait jusqu'à son glaive, et il posait sa main droite sur la garde de son épée, ou parce qu'il était toujours prêt à la tirer (précaution qui n'était pas trop inutile dans une ville nouvellement conquise), ou parce que le mouvement du cheval la faisait trop remuer, ou pour les deux motifs à la fois.

Toute la description de la pompe avec laquelle le conquérant entra dans la ville est d'une vérité frappante, et peut être citée comme un exemple de la meilleure manière de notre auteur.

SLOKA 353.

### उोम्ब

Domba n'est pas dans le dictionnaire. M. Wilson explique ce mot dans une note de son extrait de l'histoire de Kaçmîr (As. Res. XV, 71), en disant: « un homme de la plus basse classe, par qui se font les services « les plus impurs. »

SLOKA 359.

### चित्रार्पितामिव

Immobiles comme des peintures.

Expression familière aux poêtes hindus. Ainsi Kalidasa, dans le Raghavansa (II, sl. 31):

# वामेतरस्तस्य करः प्रर्स्तुर्नस्वप्रभाभूषितकङ्कुपत्रे ।

# सक्ताङ्गृलिः सायकपुंख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्ये ॥३१॥

La (main) droite du guerrier (Dilipa) prête à frapper, après avoir attaché au roseau de la flèche ses doigts qui, par la splendeur de leurs ongles, embellissaient les plumes de héron, resta immobile et paraissait placée dans un tableau.

#### SLOKA 362.

A cause de mon ignorance du système musical des Hindus, je dois avouer que je me sens incapable de commenter ce sloka.

#### SLORA 372.

# विपरीतरतोद्वेक

Sur ce sloka, je ne puis que renvoyer les lecteurs à la page 87 de la Pentopotamie de M. Lassen (note du sl. 53); à la page 24, sl. 12, de son édition et traduction du *Gitagovinda*; au sloka 60 du *Nalodaya*, et à la page 36, sl. 15, du *Brahma-vaivarta-purani Specimen* du docteur Stenzler.

#### SLOKA 377.

Dans ce sloka j'ai cru devoir sacrifier la concision de l'original à la clarté de la traduction.

SLUKA 379.

### गधेय

#### Fils de Radha.

Nous trouvons dans le dictionnaire que Râdhêya est un des noms de Karna. Dans le *Mahabharat* et dans le *Vichnu-pardna* Karna est fils de Kuntî et du soleil.

SLOKA 381.

### उपाङ्गगीतस्य

Upanga signifie, selon le dictionnaire, «la marque distinctive d'une «caste faite avec du sandal sur le front, ou sur un autre membre du «corps, et aussi une partie secondaire d'une science. » Ici ce mot ne peut se rapporter qu'au chant, et je l'ai rendu par «artificiel. »

SLOKA 392.

### सोमपै:

Les buveurs de sôma, ou du jus d'une plante, asclepias acida, consacrée à la lune, sont des hommes pieux ou des saints.

SLOKA 402.

Il est sévèrement défendu à un brahmane d'accepter un don queld'un roi pervers (Lois de Manu, liv. IV, sl. 87):

# यो राजः प्रतिगृद्धाति लुव्यस्योच्छास्त्रवर्त्तनः। स पर्यायेण यातीमान् नरकानेकविंशतिम् ॥६९॥

Celui qui accepte d'un roi avide et transgresseur des lois va successivement dans les vingt et un ensers suivants.

Trad. de M. Loiseleur-Deslongchamps.

SLOKA 432.

# **त्रक्**रोत्पाटिताङ्गकं

Le supplice au moyen de fragments de pots doit paraître étrange. L'histoire de l'Occident nous en offre cependant un autre exemple, dans le récit de la mort de la célèbre Hypacie, fille de Théon. Elle était mathématicienne comme son père, et occupait une chaire de philosophie à Alexandrie; et c'est elle, l'admiration du monde, mais femme paienne, que le fanatisme de quelques chrétiens de cette ville mit à mort l'an 415 de notre ère: Kai èx τοῦ δίφρου ἐκδακόττες, ἐπὶ την ἐκκληκίαν ἢ ἐπώνυμων καισαρίον συνέλκουση· ἀποδυσαντές τε την ἐσθητα ὀστράκοις ἄνειλον. «Εκ «l'ayant jetée à bas du char, ils la traînent dans l'église qu'on appelait «Impériale, et l'ayant dépouillée de ses habits, ils la tuèrent au moyen « de pots cassés. » (Socrat. Histor. ecclesiast. cap. 15.)

SLOKA 449.

### **क्रत्रचामा्**कासिनी

Je remarquerai ici que les poêtes hindus appliquent généralement le

rire à tout ce qui est blanc, comme l'ombrelle et le tchamara. Ainsi Kalidasa dit, dans la description du printemps :

कुन्दैः सिवध्रमवधूरुसितावदातैः संशोभितान्युपवनानि मनोक्साणि । चित्तं मुनेरिप क्सिन्त निरस्तरागं प्रायेण रागमलिनानि मनासि पुंसां ॥३३॥

Ravissant l'âme, resplendissant de fleurs de kundas (jasmin) qui sont blanches comme le rire des femmes attrayantes, les jardins enlèvent le cœur même des Munis, dont toute passion est bannie, et à plus forte raison celui des autres hommes qui le gardent souillé de sensualité.

SLOKA 461.

# धूमनिद्धधकूर्चानां

Littéralement : « ayant la barbe brûlée par la fumée. » On sait que dans l'Orient les hommes parfument leur barbe en y faisant pénétrer la vapeur des choses odorantes qu'ils allument. L'auteur a peut-être voulu désigner des brahmanes courtisans et soigneux de leur toilette. Ou, comme kûrtcha signifie aussi « fausse louange, vanterie, adulation, « dissimulation, » on pourrait aussi entendre « des brahmanes dont les « fausses louanges soulevaient une fumée. »

SLOKA 471.

# लक्ष्या सर्खती देषात्

Soit à cause de la haine qui existe entre Lakchmi et Sarasvati.

Lakchmi, épouse de Vichnu, est aussi, comme on sait, la fortune personnifiée; Sarasvati est la déesse de l'éloquence. On voit qu'il est fait ici allusion à la pauvreté des savants et des poëtes, lot qui paraît leur être échu dans tous les pays. Selon une légende indienne, la faute en est depuis longtemps à Pârvati. Aux noces de cette déesse et de Çiva, ce dieu, pour rendre complets les plaisirs de la fête, créa des poètes qui devaient chanter ses exploits devant l'assemblée des dieux; et depuis ce temps, ils demeurèrent attachés à sa cour qui, dans Kailasa, est le paradis du dieu créateur. Un jour Pârvatî leur demanda de chanter ses louanges; mais ils crurent devoir s'en excuser, disant qu'ils n'avaient été créés que pour chanter celles des héros. La déesse, irritée par ce refus, prononça contre eux l'arrêt d'une éternelle pauvreté. Çiva, ne pouvant pas en arrêter l'effet, l'adoucit cependant en permettant aux bardes d'aller visiter la terre, où ils trouveraient toujours de la renommée, et quelquefois des richesses, que cependant ils ne conserveraient jamais. (Voyez Historical sketches of the south of India, by lieut. colonel Mark Wilks, tom. I', pag. 21.)

### LIVRE SIXIÈME.

#### SLOKA PREMIER.

### श्चपर्णा

Qui ne prend pas même des feuilles pour nourriture.

Épithète attributive de Parvati. Les Hindus attribuent à leurs divinités les vertus qu'ils estiment le plus et qu'ils pratiquent assez souvent euxmêmes, l'abstinence et le jeûne.

#### SLOKA 18.

# सोपानकूपे

Ce mot, qui est composé de sôpâna « un escalier, » et de kâpa « un « puits, une cavité, » signifie littéralement « puits de l'escalier; » je l'ai rendu selon le contexte par « petit appartement de l'escalier; » et cet appartement avait probablement un jardin des produits duquel la femme devait vivre.

### SLOKA 67.

## प्रत्यवेत्तापरः

Le même mot se trouve ci-dessous dans le sloka 68; ce qui fixe le sens que je lui ai donné: « attentif à l'accomplissement des contrats. »

SLOKA 71.

Ce sloka paraît se rattacher à quelques autres qui manquent.

SLOKA 73.

### वेलावित्तस्य

#### SLOKA 75.

Ce sloka contient la comparsison la plus froide et la plus forcée que nous ayons à blâmer dans notre auteur. Je ne serais pas fâché de n'en avoir pas compris le sens. Le jeu de mots repose sur la double signification du mot सुद्र्त qui veut dire « bien disposé, vertueux, » et « bien « arrondi. »

#### SLOKA 76.

Je dois avouer que ma traduction de ce sloka n'est nullement satisfaisante. Quoique angana signifie aussi « femelle d'un éléphant du nord, » je n'ai pas osé y rapporter les dispositions des femmes.

SLOKA 82.

# कृष्णाजिनं दक्षी

Le roi se revêtit d'une peau noire de chevreuil.

On sait que Bacchus était représenté revêtu d'une peau de faon, appelée nebris, et que ceux qui se vousient au culte de ce dieu s'habillaient communément de cette peau. Selon quelques-uns, celle-ci indiquait, par ses taches, le nombre infini des astres.

Strabon (liv. XV, pag. 719, édit. Casaubon, Paris, 1620), en parlant de trois classes de Pramnes, dit: Τους δὲ ποιντικούς εινδυίτας κατὰ πόλιν ζῶν, ῶν καὶ κατὰ ἀγρούς, ἐνημένους νεδρίδας, ῶ δορκάδων δύρας. « Quant à « ceux de la troisième classe, les uns portent des robes de toile, et se « tiennent dans les villes; les autres vivent dans les campagnes, couverts « de peaux de cerf ou de daim. » J'ai fait remarquer (note sur le sloka

178 du livre I") que ces Pramnes étaient probablement des buddhistes. C'était apparemment en signe de deuil que le roi Yaçaskara se revêtit d'une peau noire de chevreuil, au lieu d'une peau tachetée qui se portait communément, comme on le voit encore aujourd'hui dans l'Inde.

#### SLOKA 83.

Le second demi-sloka m'a paru prêter à plus d'une interprétation. On aurait pu dire aussi : « Il était disposé à douter du rapport des mal-« veillants ; » toujours amoureux, il n'a pas pu se persuader du crime de sa bien-aimée.

### SLOKA 96.

### ऋष्टलम्भमएउपात्

Mandapam est un édifice dont le toit plat est soutenu par des colonnes, et dont un côté seulement est ouvert.

#### SLOKA 102.

D'après les usages des Hindus, le mourant quitte sa maison et se met devant la porte, si ce n'est au bord d'une rivière sacrée, ou dans une chapelle, comme il arriva à ce roi.

#### SLOKAS 138-144.

J'ai adopté la leçon du manuscrit de la Société Asiatique de Calcutta, en substituant मलुनाद à मधुनाद que porte l'édition de Calcutta.

La mort de cette femme fidèle et héroïque rappelle celle de Chirine, qui est l'héroïne d'un célèbre roman persan. Celle-ci, à qui quelques auteurs donnent pour père Maurice, empereur romain, avait inspiré à Khosru, roi de Perse, un violente passion, qui, pendant les derniers six ans de la vie de ce prince, fut, dit-on, la principale cause de l'avilissement de son caractère, jadis si grand, de la perte de toutes ses conquêtes et de sa fin tragique. En effet, devenu l'horreur de tous ses sujets, Khosru fut emprisonné par ses ministres, et mis à mort par son propre fils Cherouyah (Siroès), l'an 7 de l'hégire, ou 628 de J. C.

Je ne parlerai pas de l'amour de Ferhad pour la belle Chirine, amour que ce célèbre architecte paya de sa raison et de sa vie, et qui est chanté dans tout l'Orient. Je me hornerai à rapporter comment l'objet

de tant d'adoration eut une fin tragique semblable à celle de l'héroine indienne. Le parricide tenta de posséder la veuve de son père. Chirine feignit de vouloir se rendre à ses désirs, à condition cependant qu'il lui permit de voir encore une fois le visage inanimé de celui à qui elle s'était si longtemps dévouée. On le lui montra, et elle se donna la mort sur le corps de Khosru.

#### SLOKA 146.

Le blâme de la cupidité et l'exhortation à la modération de nos désirs sont les principaux lieux communs de la morale des Hindus; aussi semblent-ils avoir atteint la perfection dans l'expression de ces sentiments. Je citerai deux slokas du मोह मुद्गः Môhamudgarah, ou « le marteau pour « abattre l'erreur, » dont les douze slokas rimés, attribués à Çağkara Tcharya, portent, pour ainsi dire, le type de l'esprit national, en tant qu'ils sont constamment dans la bouche des Hindus de tout âge:

दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिष्वसन्तो पुनग्यतो । कालः क्रीउति गच्छत्यायुस्तद्वि न मुंचत्याशावायुः ॥ ६॥ ऋङ्गं गन्तितं पलितं मुएउं दन्तविहीनं जातं तुएउं । कार्धृतकम्पितशोभितदएउं तदिप न मुंचत्याशाभाएउं ॥ ९॥

- 6. Le jour et la nuit, le soir et le matin, l'hiver et le printemps, vont et reviennent; le temps se joue, l'âge se passe: mais ce qui ne nous quitte jamais, c'est le souffle de l'espérance.
- 7. Le corps s'affaisse, la tête blanchit, la bouche se dégarnit de dents; le bâton tremble plié par la main qui s'y appuie, et cependant l'illusion du désir ne nous quitte pas.

SLOKA 155.

# जिष्णुजा

Djichna est un des noms d'Ardjuna, de Vichnu et d'Indra; mais ici nous ne pouvons que supposer qu'il est celui d'une famille princière de Kaçmîr.

SLOKA 157.

### रक्रार्

Ce mot n'est pas dans le dictionnaire, mais il signifie toute plaisanterie

grossière, comme faire frapper la tête d'une personne contre celle d'une autre, donner des chiquenaudes, des coups, etc.

SLOKA 182.

## पेटकै:

Pétaka signifie proprement « un panier; » j'ai cru devoir dire « appa-« reil de chasse. »

SLOKA 200.

On se rappellera que c'est un acte de piété envers les parents et les amis que de jeter leurs restes mortels dans une rivière sacrée.

SLOKA 210.

Nous avons ici probablement un jeu de mots sur योगसेय a bonheur a du pays, propriété nationale, et सम्पूष्ट a conservateur du bonheur, s nom du roi.

### वायुपुच

Le fils du vent est Hanuman, ce chef de singes, ou plutôt d'une nation barbare, dont nous avons déjà fait mention.

SLOKA 240.

### भद्गाका

Bhattaraka, une déesse, un sage, un muni; ici probablement l'image de la déesse de la victoire.

SLOKA 258.

# दुर्गयेव महासुरा

Les exploits de l'épouse de Çiva contre les Asuras sont particulièrement représentés dans le poème déjà cité, le Dévimahatmyam. Je transcrirai ici deux slokas du chapitre VIII, qui contient le combat contre l'Asura Raktavidja:

रक्तविदुर्यदा भूमी पतत्यस्य शरीरतः।

समुत्यतित मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः॥४०॥

यावनः: पतितास्तस्य श्रीगृदुक्तविन्दवः।

तावन्तः पूरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ॥ १३॥

Édit. Poley, p. 40, 41.

40. Chaque fois qu'une goutte de sang tombait de son corps sur la terre, il en surgissait un Asura qui lui était semblable.

43. Autant de gouttes de sang qu'il tombait de son corps, autant il naissait de ces goutles des hommes de sa valeur, de sa force et de sa puissance.

On remarquera la coîncidence de cette image allégorique avec un passage de l'hymne français qui, semblable à l'appel de la conque de Vichnu, dieu conservateur, fit tressaillir le monde :

S'ils tombent, nos jeunes héros, La terre en produit de nouveaux Contre vous tout prêts à se battre!

Le même chapitre de Devimahatmyam nous permet de faire observer la différence que présentent entre eux le génie poétique ou mythique des Grecs et celui des Hindus, lorsqu'il s'agit de représenter sous une image la même idée générale, savoir : qu'il faut détruire un ennemi entièrement avant que sa force, abattue pour un moment, ne puisse prendre un nouvel accroissement. Hercule étouffe le géant Antée, dans l'air, avant qu'il ne touche la terre, dont le contact lui rendrait une nouvelle force. Tchamunda absorbe le sang de Raktavidja afin que de ce sang il ne puisse s'élever de nouveaux ennemis; elle dévore les Asuras et boit aussi leur sang.

SLOKA 275.

# हंसः चीरपयोविभागकुशल

Le cygne habile à séparer le lait de l'eau.

Ferichta dit qu'un roi du Tibet (peut-être de Ladakh) envoya à Zainalabedin, roi de Kaçmîr, qui régna de l'an 1422 à 1472, une paire d'oiseaux d'une beauté extraordinaire, qui avaient été pris sur le lac de Manassarovara. On les appelait oies royales; le savant traducteur, le colonel J. Briggs, dit que c'étaient des cygnes de l'espèce européenne. Ces oiseaux savaient séparer l'eau et le lait qui étaient mêlés, et les boire purs l'un et l'autre séparément. SLOKA 305.

# वेकुएउ

C'est le nom du ciel de Vichnu, qui est employé ici pour désigner un lieu très-agréable.

SLOKA 316.

#### कमला

Kamalá, nom de la déesse Lakchmi, signifie aussi « un lotus ; » ce qui suggère à notre auteur la comparaison qui se trouve dans le sloka 316.

#### SLOKA 364.

Les Hindus croient qu'auprès des arbres brûlants les antilopes perdent leur poil et en prennent un autre.

Ce sloka exprime la croyance fondamentale des Hindus selon laquelle tout ce qui existe n'est qu'une transformation perpétuelle de ce qui a été, et comme un état d'enfantement qui n'est jamais achevé. Ainsi dans l'Hitopadèça (p. 6, éd. de Bonn) il est dit:

श्रायुः कर्म च वित्तं च विद्य निधनमेव च।
पञ्चेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्येव देख्निः॥५६॥
श्रवश्यं भाविनो भावा भविन्त मळ्तामपि।
नग्नत्वं नीलकाएरस्य महाद्धिश्यनं होः॥ ५९॥

- 26. L'âge, les actions, la richesse, la connaissance et même la mort de l'homme, ces cinq choses sont déterminées lorsqu'il est encore dans le sein de sa mère.
- 27. Le destin prédéterminé de tous les êtres, quelque grands qu'ils soient, se réalise inévitablement. La nudité est le destin de Nîlakantha, celui de Hari est le sommeil sur le grand serpent.

FIN DBS NOTES.

# APPENDICE AUX NOTES.

(Voyez la note sur les slokas 307, 308 et 309 du livre I".)

# श्रय श्रीमकाभारते बाहीकवर्णना

### संजय उवाच

तथ ब्रुवन्तं पर्षं कर्णो मद्राधिपं नद्दा।
प्रभावं विगुणं भूयः प्रोवाजाप्रियदर्शनं ॥१॥
॥ कर्ण उवाच ॥ इदं तु मे त्वमेकायः शृणु मद्रजनाधिप।
सनिधी धृतराष्ट्रस्य प्रोच्यमानं मया श्रुतं ॥२॥
देशांख विविधांखित्रान् पूर्ववृत्तांख पार्थिवान्।
बाह्मकायाः कथयित स्म धृतराष्ट्रनिवेशने ॥३॥
तत्र वृद्धः पुरावृत्ताः कथाः किखिद्वजोत्तमः।
बाह्मकदेशान् मद्रांख कुत्सयन् वाक्यमञ्जवीत् ॥४॥
विहिष्कृता हिमवता गङ्गया च विहिष्कृताः ।
सास्वत्या यमुनया कुरुचेत्रेण चापि ये ॥५॥
पञ्चानां सिन्धुषद्यानां नदीनां ये उन्तराश्रिताः।
तान् धर्मवाद्यानश्रुचीन् । बाह्मकान् परिवर्जयेत् ॥६॥

पर्य dans l'édit. de Calc. et dans celle de Bonn.

<sup>ै</sup> पूर्वदन्तीम्रा édit. Calc.

<sup>ै</sup> वारहोक partout dans le manusc. du Collége sanskrit de Calc. pour वाहोक.

<sup>ै</sup> तिरस्कृता édit. Bonn.

<sup>े</sup> धर्मवारिभरप्राचीन् édit. Bonn.

गोवर्दनो नाम वटः सुभद्रं नाम चत्वां।
एतद्राजकुलद्वार्माकुमारात् । स्मराम्यहं॥ १॥
कार्येणात्यर्थगूढेन बाहीकेषूषितं । मया।
तत रषां समाचारः संवासादिदितो मम ॥ ६॥
शाकलं । नाम नगर्मापगा नाम निम्नगा।
जार्तिका नाम बाहीकास्तेषां वृत्तं सुनिहितं॥ ६॥
धानागोऽप्रासवं । पीत्वा गोमांसं लम्पुनैः सह।
म्रपूपमांसमद्यानामाशिनः शीलवर्जिताः॥ १०॥
गायन्त्यम् च नृत्यन्ति स्त्रियो मत्ता विवाससः।
नगर्गार्वप्रेषु वहिर्मात्यानुलेपनाः॥ ११॥
मत्ता च गौतेर्विविधेः खरोष्ट्रनिनदे। पमैः।
मत्ता च गौतेर्विविधेः खरोष्ट्रनिनदे। पमैः।
मत्ता च गौतेर्विविधेः खरोष्ट्रनिनदे। पमैः।
स्राकुर्न्योन्यस्कानि प्रमुवाणा मदोत्कटाः।
हे हते हे हतेत्येवं स्वामिभर्तृ हतेति च।
स्राक्रोशन्त्यः प्रनृत्यन्ति म्रात्याः पर्वस्वसंयताः॥ १३॥

<sup>े</sup> कुले man. Coll. sansk. Calc. द्वारमार्गमारात éd. Bonn.

<sup>ै</sup> वाह्रीकेषुमुतं man. Coll. sansk. Calc.

<sup>े</sup> साकलं édit. Bonn.

त्र त्रीका édit. Calc. ज्ञातिका man. Coll. sansk. Calc.

गीउप्रवं édit. Bonn.

<sup>ै</sup> मद्मानां मदुका: man. Coll. sansk. Calc. वाद्मालानाग्निन: édit. Bonn.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> मत्तावगोतै: édit. Calc. मत्तावगाहै: édit. Bonn.

<sup>ं</sup> मेयुनेषु man. Coll. sensk. Calc.

Tout ce demi-sloka n'est pas dans l'édition de Bonn; il est dans l'édition de Calcutta et dans le man, du Coll, sansk, de Calc.

तासां विक्रावितप्रामां निवसम् कुरुजाङ्गले।
किक्रावितप्रामां नातिवृष्टममा जगो॥ १८॥
सा नृनं वृद्धती गौरी सुष्टमकम्बलवासिनी।
मामनुस्मरती शेते बादीकं कुरुचाङ्गले । १५॥
शातदुकां निर्देश तिर्द्धा तां च रम्यामिरावतीं।
गत्वा स्वदेशं द्रक्ष्यामि स्थूलश्रद्धाः शुभाः स्वियः॥ १६॥
मनःशिलोज्ज्वलापांम्यो गौर्यः स्वीककुदो उच्जनाः।
कम्बलाजिनसंवीताः क्रन्दन्यः प्रियद्धानाः॥ १९॥
मृदङ्गानकश्रद्धानां मर्दलानां च निस्वनैः।
स्रोष्ट्राध्यतेष्ट्रीव मत्ता यास्यामहे सुद्धं॥ १८॥
शमीपीलुकरीराणां वनेषु सुद्धवर्ममु।
श्रप्पान् सक्तुपिराधां प्राथनो मिथतान्वितान्॥ १८॥
पथिषु प्रवला भूत्वा कदा संपततो उध्वगान्।
चेलापहारं कूर्वाणास्ताउयिष्याम भूयसः॥ २०॥ है

<sup>ै</sup> तेषा édit. Bonn.

<sup>ै</sup> कुरुवसिनं édit. Bonn.

<sup>ै</sup> प्रातदूकाम**एं** édit. Calc. प्रातादूतं नदं édit. Bonn.

<sup>े</sup> पाङ्गीर्गीर स्थि édit. Bonn. गीर्यस्त्री édit. Calc.

<sup>े</sup> कुर्वती édit. Bonn.

भरिनानां édit. Bonn. परहानां man. Coll. sansk. Calc.

<sup>े</sup> पचि सुप्रबत्ता édit. Calc.

Le man. du Collége sanskrit et l'édition de Calcutta portent ici, et en d'autres endroits, un autre ordre de slokas que l'édition de Bonn; j'ai suivi celui de la dernière, en continuant de marquer les variantes dans le texte.

इति गायन्ति ये मत्ताः सिंधुना । शाकलाश्च ये <sup>2</sup>। सबालवृद्धाः क्रन्हनस्तेषु <sup>3</sup> धर्मः कद्यं भवेत् ॥ २१ ॥ एवं शीलेषु बात्येषु बाहीकेषु दुरात्मसु। कश्चेतयानो निवसेन्मुद्धर्तमपि मानवः॥२२॥ र्रुशा ब्राक्मणेनोक्ता बाहीका मोचचारिण:। येषां षरुभागर्क्ता त्वम्भयोः श्रभपापयो ॥ २३॥ इत्युका बाद्यणः साधुरत्तारं पुनरुत्तवान् । बाह्मिकेष्ठविनीतेषु प्रोच्यमानं निबोध तत् ॥२४॥ तत्र स्म राचसी गीतिः सदा क्रष्णचतुर्द्शीं। नगरे शाकले स्फीते ऋाकृत्य ै निश्चि दुन्द्रभिं ॥ २५॥ कदा वाके पिका <sup>6</sup> गाष्टा: पुनर्गास्यामि शाकले । गव्यस्य र तप्रा मांसस्य पीत्वा गीउं सुराशवं ॥ २६॥ गौरीभिः सङ् नारीभिर्वृद्धतीभिः स्वलंकता। पलाएउुगएउूषयुतान् स्नारुत्ती चैउकान् <sup>8</sup> बहून् ॥ २९ ॥ कृत शल्य विज्ञानीहि कृत भूयो ब्रवीमि ते। यदन्यो प्रयुक्तवान् ऋस्मान् बारुमणः कृष्तसंसदि ॥ २६ ॥

<sup>े</sup> प्रीधूर्ता édit. Bonn.

<sup>े</sup> प्रोधनाम्ब édit. Bonn.

कर्दन्तरतेषु édit. Bonn.

<sup>ै</sup> गाति édit. Bonn.

श्रादाच man. Coll. sansk. Calc.

कदा बाहेयिक गांचा édit. Calc. कदावाहेनिकपाचाः édit. Bonn.

<sup>े</sup> गट्यूतिदृपा édit. Bonn.

कवकान् édit. Bonn.

पञ्च नद्यो वरुन्त्येता यत्र पीलुवनान्यपि । शतद्रम विपाशा च तृतीयेग्वती तथा ॥२६॥ चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुषष्टा वहिर्गिरे:। श्चारहा नाम ते देशा नष्टधर्मा न तान् वजेत् ॥ ३०॥ त्रात्यानां दासमीयानां <sup>2</sup> बाह्मकानामयज्वनां । न देवाः प्रतिगृद्धन्ति पितरो ब्राट्यणास्तथा ॥३॥ तेषां प्रणष्टधर्माणां बाहीकानामिति श्रुतिः। बारुयणेन तथा प्रोक्तं विदुषा साधुसंसदि॥३२॥ काएकुएउषु बाहीका मृहमयेषु च भृज्जते। शक्तमाखावलिप्रेषु <sup>5</sup> श्वावलीठेषु निर्षृणा ॥ ३३ ॥ म्राविकंचीष्ट्रिकं चैव चीरं गार्द्धभमेव च। तदिकारांस बाहीका: खादन्ति च पिवन्ति च ॥ ३४॥ वारारुं कोक्कुटं भांसं गट्यं गार्दभमोष्ट्रिकं। ये गुञ्चनेन <sup>5</sup> खाढ़िन तेषां जन्म निर्ह्यकं ॥ ३५॥ पुत्रसंकरिणो जाल्माः धर्माब्रह्मीरभोजनाः । श्राप्टा नाम बालीका वर्जनीया विपश्चिता ॥ ३६ ॥ कृत शल्य विजानीकि कृत भूयो बवीमि ते।

<sup>े</sup> पोलुवनाद्वहिः édit. Bonn. पोलवनान्युत édit. Calc.

<sup>ै</sup> पामनीयानां वैदेहानाम् edit. Bonn.

<sup>ै</sup> वाद्या édit. Bonn.

कोका edit. Bonn.

<sup>ै</sup> ऐंड च येन man. Coll. sansk. édit. de Calc.

<sup>्</sup>रपुत्रसंकश्जिन्मानः edit. Bonn.

<sup>ै</sup> सर्वान्त: man. Coll. sansk. Calc.

यदन्यो प्रयुक्तवान् मक्यं ब्रात्मणः कुर्स्ससिद्धे ॥ ३९ ॥ युगन्धरे पयः पीत्वा प्रोध्य चायच्युतस्यले । तद्वद्वतिलये स्नात्वा कर्च स्वर्ग गमिष्यति ॥ ३६॥ पञ्ज नद्यो वरून्येता यत्र नि:सित्य पर्वतात्। भ्रास्टा नाम बास्त्रिका न तेष्ठार्यो दारुं बसेत् ॥ ३६ ॥ विक्रम नाम हीकम विपाशायां पिशाचको। तयोर्पत्यं बाहीका नेषा सृष्टिः प्रजापतेः॥ ४०॥ ते कथं विविधान् धर्मान् <sup>1</sup> त्रास्यसे हीनयोनय । कार्स्कृतान् <sup>2</sup> मारिषकान् कालिङ्गान् केर्तास्तवा<sup>5</sup> । कर्केाटकान् वीर्काम दुर्धमाम विवर्जयेत्॥ ११॥ इति तीर्थानुसर्तार्<sup>5</sup> राज्ञसी काचिरव्रवीत्। एकरात्रिशयी गेके मकोलुबलमेखला ॥ ४२॥ भ्राएा नाम ते देशा बाहीका नाम ते जनाः <sup>6</sup>। ब्राट्यपापसदा यत्र तृत्यकालाः प्रजायते ॥ ४३ ॥ वेदा न तेषां वैद्यं च यसो यजनमेव च। ब्रात्यानां द्वासमीयानाममं देवा न भ्ऋते ॥ ४४ ॥ प्रस्थला मद्रगान्थारा श्चारता नाम तस्कराः ।

<sup>ੇ</sup> भावान् édit. Bonn.

<sup>े</sup> कारस्कारान् édit. Bonn. édit Calc.

कीरकारवीन् edit. Bonn.

कर्कारान् वीरकाम्बत्यान् दुर्मराम्रा edit. Bonn.

तीर्घानुसन्तानं man. Coll. sansk. Calc.

<sup>ें</sup> बाहीकं नाम तड़ालंं édit. Bonn. édit. Calc.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> नामतः **स**र्धाः édit. Calc.

बसातिसिन्धुसौवीग् इति प्रायो ऽतिकुत्सिताः ॥४५॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि कर्णशल्यसंवादे चतम्बलारिशो ऽध्यायः॥

# ॥ कर्ण उवाच ॥

स्न शन्य विज्ञानीहि रुन्त भूयो बवीमि ते।
उच्यमानं मया सम्यक् तहेकायमनः शृणु ॥ ४६॥
बालणः किल नो गेहमम्यगच्छत् पुराऽतिष्टिः।
ग्राचारं तत्र संप्रेष्ठ्य प्रीतो वचनमब्रवीत्॥ ४९॥
मया स्मिवतः शृङ्गमेकेनाध्युषितं चिरं¹।
रृष्टाम्य वस्त्रो देशा नामाधर्मसमावृताः॥ ४६॥
न केनचिद्धभेणं विष्ट्यन्ते प्रज्ञा इमाः।
सर्व हि ते ऽब्रुवन् धर्म यटुक्तं वेदपार्गैः॥ ४६॥
ग्राटता तु ततो देशान् नानाधर्मसमाकुलान्।
ग्रागच्छता मस्राग्ज बासीकेषु निशामितं॥ ५०॥
तत्र वे ब्राह्मणो भूत्वा ततो भवति चात्रियः।
वेष्टः शूद्रम्य बासीकस्ततो भवति नापितः॥ ५१॥
नापितम्य ततो भूत्वा पुनर्भवति ब्राह्मणः।
दिचो भूत्वा च तत्रैव पुनर्दासोऽभिज्ञायते॥ ५२॥
भवत्येकः वक्ते विप्रः प्रसृष्टाः कामचारिणः।

<sup>े</sup> पुरा édit. Bonn.

<sup>ै</sup> न च केन च धर्मेण édit. Bonn.

म्बन्येक्कुले édit. Bonn.

गान्धारमदुकाश्चेव बाहीकाश्चाल्यचेतसः॥ ५३॥ एतन्मया श्रृतं तत्र धर्मसंकाकारकं । इत्सामिटत्वा पृथिवीं बाहीकेषु विपर्ययः॥ ५४॥ रुन शल्य विज्ञानीहि रुन्त भूयो बवीमि ते। यदप्यन्यो ऽत्रवीद्वाक्यं बाहीकानां च कुत्सितं ॥ ५५ ॥ सती पुरा द्वता काचिदा<u>रि</u>का¹ किल द्रस्युभि:। श्रधर्मतम्बोपयाता सा तानभ्यशपत् ततः॥ ५६॥ बालां बन्धुमतों यन्मामधर्मेणोपगच्छत । तस्माद्रार्थी भविष्यन्ति बन्धक्यो वै कुलेषु च ॥ ५९ ॥ न चैवास्मात् प्रमोत्तध्वं घोरात् व पापान्नराधमाः। तस्मात् तेषां भागत्र्या भागिनेया न सूनवः॥ ५६॥ कृ्वः सरुपञ्चालाः शाल्वा मत्त्याः सनैमिषाः। कोशलाः काशपौएउपम<sup>5</sup> कालिङ्ग मागधास्तवा ॥ ५६॥ चेदयम् महाभागा धर्म जानन्ति शाम्रतं। नानादेशेषु ' सत्तम्म प्रायो बाच्चालयादृते ॥ ६०॥ म्रामत्येभ्यः कृष्पान्जालदेश्या म्रानैभिषाचेदयो ये विशिष्टाः।

श्रामत्त्यभ्यः कुरूपान्डालद्भया श्रानामषाच्चद्वया य विशिष्टाः। धर्म पुराणमुपजीवन्ति सन्तो मद्रादृते पान्डानदाम्य जिल्ह्यान् ॥६१॥ एवं विद्वान् <sup>5</sup> धर्मकथासु राजंस्तूष्णीं भूतो जउवच्छल्य भूपः <sup>6</sup>।

<sup>ं</sup> बाह्य édit. Bonn. बाह्यत् édit. Calc.

<sup>ै</sup> घोरपापा édit. Bonn.

<sup>ै</sup> काप्रयो ऽङ्गाम्य

<sup>ै</sup> नानादेप्रोष्ट्रसन्तम्ब édit. Calc.

<sup>ੈ</sup> ਕਿਖਾਂ édit. Bonn.

<sup>ै</sup> भुवा: édit. Bonn.

त्वं तस्य गोप्र च जनस्य राजा षर्भगगर्व्हता श्रूभद्षकृतस्य ।॥ ६२॥ श्रथवा रूष्क्रतस्य त्वं कृती तेषामरिच्चता । रिचता पूर्यभाषाजा प्रजानां त्वमपूर्यभाक् ॥ ६३ ॥ पुड्यमाने प्रा धर्मे सर्वदेशेषु शाश्वते। धर्म पाञ्जनदं रृष्ट्रा धिगित्याक् पितामकः॥ ६८॥ बात्यानां दासमीयानां कते <sup>2</sup> ऽप्यश्भकर्मणां। ब्रक्साणा निन्दिते <sup>5</sup> धर्मे सत्वं <sup>4</sup> लोके किमब्रवी:॥ ६५॥ इति पाञ्जनदं धर्ममवमेने पितामहः। स्वधर्मस्येषु वर्षोषु सो ऽप्येताद्मभ्यपूजयत् ॥ ६६ ॥ रुम शल्य विजानीहि रुन्त भूयो ब्रवीमि ते। कल्माषपदसर्ति निमञ्जन् राष्ट्रसो उन्नीत् ॥ ६७ ॥ ष्वत्रियस्य मलं भैष्यं ब्राक्सणस्याव्रतं मलं। मलं पृथिव्या बाहीकाः स्त्रीणां मद्रस्त्रियो 5 मलं ॥ ६६ ॥ निमञ्जमानमृदृत्य कश्चिद्वाज्ञा निशाचरं। ग्राएच्छत् तेन चाह्यातं प्रोक्तवांस्तिवाध मे ॥ ६८॥ मानुषाणां मलं ब्लेह्या ब्लेच्हानामीष्ट्रिका मलं। श्रोष्ट्रिकानां मलं षण्डाः षण्डाणां राजयाजकाः॥ ७०॥ राजयाजकयाज्यानां मदुकाणां च यन्मलं।

<sup>े</sup> सुदूरकृतस्य édit. Bonn.

<sup>ै</sup> कृतेनाग्रुभकर्मणां édit. Bonn.

र्विमिते édit. Bonn.

करतं धिक कर्तुमईति édit. Bonn.

कौतुहलं मलं man. Coll. sansk. Calc.

तद्भवेदै तव मलं यद्यस्मान् न विमुञ्चिस ॥ ९१॥ इनि रत्तो ऽपसृष्टेषु विषवीर्यस्तेषु च । रात्तसं भेषतं प्रोक्तं संसिद्धवचनोत्तरं ॥ ९२॥

ब्रात्मं पाञ्चालाः कौखेयास्तु

धर्म्य सत्यं मत्स्याः त्रूरसेनाम यशं। व

प्राच्या दासा वृष्ठा दाचिपात्याः

स्तेन बाहीकाः संकरा ै वे सुराष्ट्राः॥ ७३॥

क्तत्रता परिवत्तापकारो मस्यानं गुरुसस्वमर्दः । वाक्तपारुष्यं गोबधो रात्रिचर्वी वस्मिन् परवस्त्रोपभोगः । ७४॥

येषां धर्मस्तान् प्रति नास्त्यधर्मी क्यारद्वानां पञ्जनद्वन् धिगस्तु। श्रापाञ्जालेम्यः कुर्त्वो नैमिषास्य <sup>6</sup> मत्स्यास्रेते ऽप्यष्य ज्ञानन्ति धर्म ॥ ७५॥ श्राचीदिष्यास्राङ्गका मागधास्य। श्रिष्टान् धर्मानुपजीवन्ति वृद्धाः <sup>7</sup>॥ ७६॥ प्राचीं दिशं त्रिता देवा ज्ञातबेदः पुरोगमाः। दक्षिणां पितरो गुप्रां यमेन <sup>8</sup> श्रुमकर्मणा॥ ७७॥

<sup>ं</sup> संसिद्धचरपात्रिः édit. Bonn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce demi-doka ne se trouve pas dans l'édition de Bonn.

तस्कराः édit. Bonn.

<sup>ै</sup> वसर्ष: édit. Bonn.

परराष्ट्रो edit. Bonn.

<sup>ै</sup> नैमिषा मत्स्याः प्रारुसेना edit. Bonn.

व्हान् edit. Bonn.

गुपामनेन édit. Bonn.

प्रतीचीं वरुषाः पाति पालयानः सुरान् बली। उदीचीं भगवान् सोमो ब्राव्सषीः सङ् रक्षति॥ ९६॥

तथा एतः पिशाचाम्य हिमवन्तं नगोत्तम् ।
गुन्धकाम्य महाराज पर्वतं गन्धमादनं ॥ ७६ ॥
ध्रुवः सर्वाणि भूतानि विद्धः पाति जनार्दनः।

र्द्भितशास्त्र मागधाः प्रेसितशास्त्र कोम्सलाः॥ ७०॥

श्रद्धिताः वक्षाण्यालाः शाल्याः कत्सानुशासनाः । पार्वतीयास्य विषमा वस्रैव गिर्यस्तद्या । ।।।

सर्वसाः यवना राजन् श्रूराध्वेव विशेषतः।

भ्रेच्छाः स्वसंसानियता नानुक्ता इतरे जनाः॥ ६२॥ प्रतिवदास्तु बालीका न च केन च मद्रकाः। स त्वमेतादृशं शल्य नोत्तरं वकुमर्रुति॥ ६३॥ पृथिव्यां सर्वदेशानां मद्रको मलमुच्यते। कि तथा स्त्रीणां च सर्वासां मद्रको मलमुच्यते॥ ६४॥

सीधोः पानं गुरूतत्यावमर्दी भूणरुत्या परिवत्तापहारः । येषां धर्मस्तान् प्रति नास्यधर्मी द्यारहजान् पान्जनदान् धिगस्तु ॥ ८५॥

<sup>े</sup> श्रङ्गोक्ताः édit. Bonn.

<sup>ै</sup> प्रिवयस्तथा édit. Calc.

<sup>े</sup> एतारुषाः édit. Calc.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce demi-sloka ne se trouve pas dans l'édition de Bonn, et le suivant n'est pas dans celle de Calentta.

अस्तिपास्वापहारः man. Coll. samk. Calc.

श्तज्जात्वा जाषयस्य प्रतीपं मा स्म वै क्रथाः। मा त्वां पूर्वमहं स्रत्वा रुनिष्ये केशवार्जुनौ ॥ ६६॥

॥ श्रत्य उवाच ॥

त्रातृ प्रापां पित्यागः स्वदास्मुतिवक्रयः।
त्रा प्रवर्तते कर्ण येषामिषपितर्भवान् ॥ ८९॥
त्रा प्रातित्र्यसंस्थायां यत् त्वां भीष्मस्तदात्रीत् ।
तान् विदित्वात्मनो दोषान् निर्मन्युर्भव मा कुषः ॥ ८६॥
सर्वत्र ब्रात्काणाः सन्ति सन्ति । सर्वत्र ब्रात्रियाः ।
वेश्याः श्रू प्रस्तया कर्ण स्नियः साध्व्यस्य सुत्रताः ॥ ८६॥
त्रमनो चोपन्तासेन पुरुषाः पुरुषोः सन् ।
त्रान्यमिभमर्सन्ते । देशे देशे समैथुना ॥ ६०॥
परवाच्येषु निपुणः सर्वो भवति सर्वदा ।
त्रात्मवाच्यं न जानीते जानविष च भुक्ति ॥ ६१॥
सर्वत्र सन्ति राजानः स्वं स्वं धर्ममनुब्रताः ।
दुर्मनुष्याविगृद्धनि । सन्ति सर्वत्र धार्मिकाः ॥ ६२॥
न कर्ण देशसामन्यात् सर्वः पापं निषेवते ।
यादृशाः स्वस्वभावेन । देवा श्रपि न तादृशाः ।

<sup>े</sup> एतन्क्रत्वा édit. Bonn.

<sup>ै</sup> सत्रियाः सन्ति निर्भायाः édit. Bonn.

<sup>ै</sup> श्वन्योन्यमवतज्ञन्तो édit. Bonn. श्वन्योन्यमवर्श्वन्तो édit. Calc.

<sup>ਂ</sup> ਜ édit. Bonn.

<sup>ं</sup> दुर्मानुष्यं निगृह्यन्ति न हि édit. Bonn.

यादुश्रम्भ स्वभावेन

<sup>7</sup> Ici finit l'extrait publié par M. Lassen.

इति त्रीमहाभाते कर्णपर्वणि कर्णशल्यसंवदे पञ्जचत्वाहिंशो ऽध्यायः

#### SANDJAYA dit :

1. Karna <sup>1</sup> adressa ensuite la parole au roi des Madras <sup>2</sup>, qui, très-agité, et avec un regard sombre, l'avait attaqué à plusieurs reprises par ses paroles injurieuses.

#### KARNA dit :

- 2. Écoute-moi, ô chef du peuple des Madras! et fixe ton attention sur ce que j'ai entendu raconter auprès de Dhritarachtra;
- 3. Car dans la demeure de Dhritarachtra, des Brahmanes, dans leurs discours, traitaient des différents pays, et de ce que ces pays-ci avaient de remarquable, ainsi que des anciennes histoires des rois.
- 4. C'est là qu'un vieux et excellent Brâhmane fit le récit des anciens événements, et en blâmant les pays des Bâhîkas et de Madras, parla en ces termes :
- 5. Ayant pour limites extérieures l'Himavat d'un côté, et de l'autre séparés de la Ganga, de la Sarasvati, de la Yamuna et du champ des Kurus,
- 6. Habitant entre cinq rivières, auxquelles se joint comme sixième le Sindhu, se trouvent les Bâhîkas qui, hors de la loi et impurs, doivent être évités.
  - 7. Leur figuier sacré se nomme Govardhana 4, et leur place de marché Subhadram.
- <sup>1</sup> Karac, roi d'Aggadéça, fils de Surya (le soleil) et de Kunti, était né avant le mariage de celle-ci avec Pandu; il était donc demi-frère des Pandavas.
- <sup>2</sup> Madra est un des pays que l'on comprend au nombre de ceux qui sont situés au nordonest de l'Hindostan proprement dit (Wilson's Dictionary).
- \* Bâhikas se trouve dans les éditions de Bonn et de Calcutta au lieu de Bâhikas, que porte le manuscrit du collége sanskrit de Calcutta. Bâhikas est interprété dans le Dictionnaire de M. Wilson par « a country, lying north-west of Afghanistas, Balkh, » et M. Lassen aussi attribue ce nom aux habitants de la Bactriane. Cependant il cite lui-même (Pentopotamia, p. 52) un lexicographe indien qui désigne les Bâhikas comme habitant Trigarta; contrée du Pendj-ab; et attendu qu'ailleurs (Zeitschrift für dis Kande des Morgenlandes, II, 1, pag. 52) ce même savant déclare que le nom de Bâhikas était probablement celui d'une peuplade qui, quoique différente de Bâhikas, mais homonyme avec Bâhikas (les Bactriens), appartenait au Pendj-ab, il n'était pas nécessaire de rejeter, comme je l'ai fait, dans ce morceau, Bâkilkas, qui pourrait ne pas être une erreur de espiste, et de mettre Bâ-hâkas à sa place.
- \* Dans tous les endroits de l'Inde se trouve un arbre, communément le figuier sacré, auprès duquel ont coutume de se rendre les habitants du lieu ainsi que les voyageurs;

Dès mon jeune âge, je me souviens de la porte qui conduit dans le palais du roi.

- 8. A cause d'une affaire très-secrète, je demeurai parmi les Bâhîkas, et, par suite de mes relations avec eux, leurs mœurs me sont connues.
- g. Çâkala lest le nom de leur ville; Apagá celui de la rivière. Les Bâhikas se nomment aussi Djârticas le leur manière de vivre est très-blâmable.
- 10. Buvant une liqueur faite de sucre et de riz, mangeant de la viande de vache assaisonnée d'ail, des gâteaux de viande et des herbes défendues, ils sont d'un caractère dissolu.
- 11. Les semmes, ivres, immodestes par leurs vétements et par l'excès des guirlandes et des parsums<sup>5</sup>, chantent et dansent dans les places publiques et le long des murs de la ville.
- 12. Elles manifestent leur délire par des chants variés qui ressemblent aux cris des ânes et des chameaux, sans frein dans leur commerce, s'abandonnant en tout à leurs désirs.
- 13. Elles échangent entre elles des chansons et des propos libres; transportées d'ivresse: «Ah! nous nous mourons! c'en est fait, seigneur époux, nous nous «mourons:» c'est ainsi qu'elles parlent;

Elles crient, elles sautent, ces femmes dégradées, qui ne se contiennent pas, même aux jours secrés<sup>4</sup>!

les uns pour vaquer à des affaires journalières ou pour entendre des nouvelles, les autres pour se procurer des renseignements ou des secours nécessaires. C'est, je crois, d'an arbre pareil qu'il est question ici.

- La ville de Cahala pourrait bien être, si je ne me trompe, celle qui, dans le temps de l'empire gréco-bactrien, s'appelait Sángala. Ptolémée connaît sur l'Hyphanis une ville nommée Ságala; elle étuit la résidence de Démétrius, qui, en honneur de son père fluthydème, lui donna le nom d'Enthydemia. D'Anville, Saint-Groix, les historiens d'Alexandre et Rennel s'accordent à placer cette ville à côté de Lahore; Wilford dit, d'après une autenité respectable, qu'à 48 milles anglais au sud-ouest de Lahore, se treuvent les ruines d'une ancienne ville, qu'il suppose être Sángala. Voyez Transact. of the R. S. of G. B. and Irel. I., part. 11, p. 328, 329. M. Lassen (Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, III, p. 165) place cette ville su sud-est de Lahore.
- <sup>2</sup> En cherchant parmi les peuples du Pendj-ab un nom qui ressemble à celui de Djartilus, je n'ai trouvé que les Djardjas, qui, situés à l'est des embouchures de l'Indus, dans le Cutch actuel, occupent peut-être le territoire de Tessariostus, et auraient pu jadis s'étendre le long de l'Indus et de quelque autre rivière du Pendj-ab. Loco citato, p. 327. On observera que ci-dessous, dans le sloka 21, les Sindhus et les Çâkalas sont nommés ensemble, comme ayant les mêmes mœurs.
  - <sup>5</sup> Je crois avoir profité, dans la traduction de ce sloka, des remarques judiciouses de M. Lassen (Pentopot. p. 81).
    - \* Voici le sloka communément cité à ce sujet :

चतुर्दप्रयाष्ट्रमोचैव श्रमावश्या च पूर्णिमा । पर्वापयेतानि राचेन्द्र रिवसंज्ञानिरोवच ॥

- 14. Demeurant à Kurudjaggala , un des Bâhikas de la race de ces semmes insolentes et dépravées , ayant le cœur un peu attristé, chanta comme il suit :
- 15. «Grande et blonde, vêtue d'étoffes fines, elle est assise, pensant bien à a moi, qui suis un Bâhîka demeurant à Kurudjaggala.
- 16. «Ayant passé le fleuve Çatadru, et l'agréable Iravati, retournant dans ma « patrie, je verrai de belles femmes, dont les bras sont ornés de larges bracelets »;
- 17. « Jetant des coins blancs de leurs yeux un éclat semblable à celui des « pierres préciouses, fommes blondes et remarquables par leurs formes 4, parfu-« mées de sandal, vêtues de peaux et de tissus épais, parlant à haute voix, « agréables à la vue.
  - 18 « Au bruit des tambours, des conques et des eaisses de guerre, bruit sem-

«Les jours sacrés, ce sont le huitième et le quatorzième de chaque moitié du mois, celui « de la nouvelle, et celui de la pleine lune, ô chef des rois, ainsi que le passage du soleil « d'un signe dans l'autre. »

De plus, Manu dit (liv. IV, sl. 128):

- « Pendant la nuit de la nouvelle lune, la huitième, et celle de la pleine lune et la qua-« torzième, que le Dvidja, maître de maison, soit aussi chaste qu'un novice, même dans « la saison favorable à l'amour conjugal. » Trad. de M. Loiseleur Deslongchamps.
- <sup>1</sup> M. Lassen (Pontopot. p. 82), cite un sloka du Ramsyans pour montrer que Kurudjäggala, pays ou ville, est situé entre la Ganga et la Yamuna. Dans le sloka 17 ci-dessus, ce nem, je crois, désigne une ville, peut-être asses voisine des limites du Pendj-ab pour étus facilement fréquentée par les Bahfkas.
- <sup>3</sup> Ayant adopté tisam, qui se trouve dans le manuscrit du collège sanskrit et dans l'édition de Calcutta, au lieu de téchém que porte l'édition de Bonn, j'ai rapporté le Béhéka, chantenr, sux femmes dont il est question.
- \* Cağkha est une espèce de bracelet qui couvre une grande partie du bras, et que portent les femmes au Bengale et dans d'autres parties de l'Inde; je ne doute pas qu'il n'en soit question ici : ce qui ôte à l'interprétation du sloka toute la difficulté, qui, autrement, s'y trouverait.

J'appuierai cette interprétation en citant le sloka suivant du Brahme-Vaitarte-Purdai specimen (c. II, sl. 13, p. 36, édit. et trad. de M. Stenslen; Berlin, 1829). Le poète représente Radha, qui va au-devant de Krichna, ravissante par tous ses charmes rehaussés par plus d'un ornement, et il termine sa description comme il suit:

# रूनकङ्गपाकेयू स्वरुप्ताङ्गकरोड्यला ।

### किङ्गिपोजालप्रवदाया रत्नसञ्जीररञ्जिता ॥ १३ ॥

- « Resplendissante de ses grands et beaux bracelets (pajikha), et de ses bandes de joyaux « placés su bras supérieur et à la main ; s'annonçant dans sa marche par le retentissement « d'un réseau d'ornements qui entoura ses pieds , et ravissante par l'attrait de ses larges « perles et de ses pierres précieuses. »
- Adoptant la leçon du manuscrit du collège sanskrit de Calcutta, j'ai donné à Kakud la signification de «chef, prééminent» selon le dictionnaire, pour traduire par ces mots: « remarquables par leurs formes. »

- ablable aux cris d'ânes, de chameaux et de mules, nous avançerons, ivres et ajoyeux,
- 19. «Dans des bois de jeunes bambous, et d'arbres de Çami 1 et de Pilu 2, par «des chemins agréables, nous régalant de tourteaux et de gâteaux de riz tor« réfié, avec un mélange de lait de beurre;
- 20 «Nous portant en force sur les chemins, nous dépouillerons de leurs «habits les voyageurs, qui, par hasard, tomberont entre nos mains, et nous les «battrons à coups redoublés.»
- 21. Les Sindhus et les Çâkales, qui, jeunes et vieux, pleins d'ivresse, chantent et crient de cette manière, quelle notion de vertu peuvent-ils avoir?
- 22. Quant on voit les Bâhîkas avec de telles dispositions, d'origine impure, et dépravés, quel homme de bon sens voudrait habiter, même un seul instant, parmi eux?
- 23. C'est ainsi que le Brâhmane représenta la conduite légère des Bâhîkas, dont tu dois prendre la sixième partie, soit de leurs bonnes, soit de leurs mauvaises pratiques.
- 24. Après ce discours, le Brahmane reprit et continua en ces termes : « Sache « ce qui s'est dit parmi les Bâhîkas ignorants :
- 25. «Là, dans la ville de Çâkala, une Rakchasî chante à haute voix, toujours «la nuit du 14° jour de la partie obscure du mois, au son des tambours,
- 26. «Quand les chants cadencés de Kokilas retentiront dans l'air , je retour-« nerai à Çâkala pour me régaler de la viande de vache, et pour boire du vin « fait avec le sédiment du sucre.
- 27. « Je serai avec des femmes blondes, grandes et bien ornées, et je man-« gerai sans cesse des bouchées d'oignons et des tas de champignons .»
- 28. Eh bien, Salya, apprends encore; eh bien, je te dirai de plus ce qu'un autre Brâhmane nous a rapporté dans l'assemblée des Kurus:
  - 1 Câmi (voyez ma note sur le sloka 193 du liv. III).
- <sup>2</sup> Ptia, nom d'un arbre; le Dictionnaire de M. Wilson le désigne comme Carcya arberes, appelé ainsi dans quelques endroits, et dans d'autres Salvadora persica; le nom de Pfia est de plus appliqué à tous les arbres exotiques et inconnus.
- " Le Dictionnaire de M. Wilson ne donne au mot pike que la signification de « concou indien»; le commentaire qui est ajouté au manuscrit du collége sanskrit de Calcutta, l'interprète par « un genre de chant; » j'ai réuni dans ma traduction de ce sloka les deux sens, et j'ai attribué au mot véha celui « d'air, » qu'il a parmi d'autres.
- ' J'ai conservé le mot de tchdivakan que portent le manuscrit du collége sanskrit et l'édition de Calcutta, ainsi que le manuscrit en caractères bengalis dont M. Lassen s'est servi. Ce mot ne se trouve pas dans le dictionnaire. J'ai cru pouvoir lui donner la signification de «champignons; » comme s'il y avait dans le texte Kavakan, que M. Lassen a substitué à Tchdivakan d'après un sloka de Manu (v. 5). Kavakan est le nom d'un des légumes défendus. Il ne serait pas impossible que tchdivaka et kavaka fussent synonymes.

- 29. «Là coulent, à travers des forêts de Pilus et d'autres arbres, les cinq ri-«vières : d'abord le Câtadru et la Vipâcâ, puis la troisième, qui est l'Âirâvati;
- 30. « Ensuite, la Tchandrabhaga et la Vitasta, et enfin, en dehors des mon-« tagnes le Sindhu, qui est la sixième. La sont les pays des peuples nommés Arattas, « lesquels, violant toute loi, doivent être évités.
- 31. «Ni les Dieux, ni les Manes, ni les Brahmanes n'acceptent les offrandes «des Bahikas, gens dégradés, qui sont d'une origine mélangée, et qui négligent « les sacrifices;
- 32. Oui, des Bâhikas, de ces violateurs des lois. Ainsi le déclarent les saintes « écritures. » Le savant brahmane dit ensuite dans l'assemblée des hommes vertueux :
- 33. «Ces Bâhîkas impudents mangent du grain torréfié, et boivent des liqueurs «spiritueuses dans des vases de bois et de terre, qui sont pleins de graisse, et «léchés par des chiens.
- 34. «Les Bàhîkas boivent du lait de brebis, de chamelle et d'ânesse, et mangent et eutes sortes de mets qu'ils préparent avec ces trois espèces de lait.
- 35. «Ceux qui mangent de la chair de sanglier, de coq², de vache et d'âne «avec de l'ail³, pour ceux-là la naissance est sans but.
- 36. «Hommes dégradés par l'origine mélangée des enfants, mangeant et «buvant tout sans distinction, les Bâhîkas, appelés Âraṭṭas, doivent être évités «par un homme intelligent.»
- 37. Eh bien, Salya, apprends encore; eh bien, je te dirai de plus ce qu'un autre Brâhmane m'a dit dans l'assemblée des Kurus:
- 38. «Quiconque a bu du lait à Yugandhara, quiconque a demeuré à Atchyu-«tastata, et s'est baigné à Bhûtilaya, comment ira-t-il au ciel?»
- 39. Là, où coulent les cinq rivières sorties des montagnes, sont les Bàhikas, nommés Arattas; un homme respectable ne demeure pas deux jours parmieux.
- 40. Deux démons, nommés Vahis et Hîkas, habitent la vallée de la Vipâça; c'est d'eux que les Bâhîkas tirent leur origine, car ils ne sont pas créés par Pradjâpati.
  - 41. Ces peuples, de la plus basse origine, comment connaîtraient-ils les diffé-
- 1 Ayant adopté la leçon de mádya au lieu de vádya, j'ai dû insérer boisent dans ma traduction.
- <sup>2</sup> Dans le Dictionnaire de M. Wilson on ne trouve que kukuta «coq,» et kukura «chien; a ce sont d'autres leçons pour kaukkuta et kánkura, qui ont la même signification.
- <sup>3</sup> J'ai suivi pour ce sloka la leçon proposée par M. Lassen. D'après une autre leçon, qui est fournie à la fois par le manuscrit du collège sanscrit et par l'édition de Calcutta, il faudrait substituer à « de l'ail, » la signification de dida, « chèvre sauvage, » on en général « bête fauve. »

rentes lois? On doit éviter les Kâraskrîtas, les Mâhichakas, les Kâliggas<sup>1</sup>, puis les Kêralas, les Karkoţakas, les Vîrakas et tous les violateurs des lois.

- 42. Une flakchest, dormant une nuit dans la maison, ayant un grand mortier de bois à sa ceinture, déclara ainsi la suite des pèlerineges.
- 43. Ces pays sont connus sous le nom d'Aratta, et les peuples sous celui de Báhikas; c'est là qu'en même temps naissent les Brahmanes dégradés.
- 44. Ils ne connaissent pas les Védas; ils n'accomplissent ni ne font accomplir aucun sacrifice; les dieux ne jouissent pas des mets qui sont offerts par des hommes d'erigine impure et vils.
- 45. Les Prasthalas, les Madras, les Gandhâras, les Ârattas sont certainement des brigands, ainsi que les Basâtes, les Sindhus et les Sauviras : c'est pourquoi ils sont généralement blâmés.
- 46. Eh bien, Salya, apprends encore; eh bien, je te dirai de plus, et toi, écoute, et fixe ton attention sur mes paroles.
- 47. Un Brâbmane vint jadis, comme notre hôte, à la maison; y ayant observé de bonnes mours, satisfait, il parla en ces termes:
- 48. «Je demeurai longtemps sur le sommet de l'Himavat, et je vis beaucoup de «pays régis par diverses lois.
- 49. «Ces peuples ne sont sujets à rien qui soit contraire à la loi, et déclarent «même légale toute chose qui est enseignée par les hommes versés dans les « Védas.
- 50. «Visitant alors des pays confusément régis par diverses lois, j'arrivai, 6 grand roi! parmi les Bâhîkas.
- 51. «Un Bâhîka, qui est né Brahmane, devient ensuite un Kchatriya, un «Vâiçya, ou un Sudra, et puis devient barbier.
- 52. «Qui a été barbier, redevient Kchatriya; qui a naguère appartenu aux trois «premières classes, descend là dans la classe servile.»
- 53. Il n'existe point de race dans laquelle ceux qui sont nés dans une classe supérieure, changent à plaisir leur état, excepté celles des Gandhâras, des Madras et des Bâhîkas, qui ont peu de jugement.
  - 54. Telle est la confusion de tout ordre que j'ai apprise là. Ayant parcouru
- ¹ Kaliğgas. Ce nom n'est probablement qu'une variante de celui de Kulindas, qui se trouve dans un autre endroit du Mahábharat (Dig-vidjaya, sl. 996, 997, p. 344, édit. Calc.), et de celui de Kuliggam qui est employé dans le Râmâyana (LXVIII, 16), où la situation de ce peuple n'est nullement déterminée. M. Lassen (Zeistchrift für die Kunde des Mergenlandes, II, 1, p. 21-24) identifie, heureusement, comme à l'ordinaire, dans la Géographie de Ptolémée, avec le nom de Kylindrine, les noms cités, comme ceux « d'un pays « qui est situé au-dessous des sources de la Bibasis (Vipâçà), du Zadadres (Çatadru), de la « Diamuna (Yamanâ) et du Gange. » La frontière occidentale de ce pays touchait sans doute à la valiée de la Vipâça.
  - <sup>3</sup> Un mortier de bois sert aux Hindus pour nettoyer le riz.

toute la terre, j'ai trouvé chez les Bâhikas le contraire de tout ordre de cheses.

- 55. Eh bien, Salya, apprends encore; eh bien, je te dirai de plus ce qu'un autre Brâhmane a rapporté des Bâhîkas en les blâmant:
- 56. Une fille chaste, appelée Arika 1, ayant été un jour enlevée et violée par ces brigands, elle les maudit alors en ces termes :
- 57. «Puisque, défiant la justice, vous m'outragez, moi, vierge qui ai des parents, les femmes dans vos familles seront sans pudeur.
- 58. «Oui, vous, derniers des hommes, purifiez-vous de ce crime affreux!
  «sinon, ce ne seront pas vos fils, mais ceux de vos sœurs qui seront vos héristiers \*.»
- 59. Les Kurus, les Pa

  ntchâlas 4, les Çâlvas 5, les Matsyas 5, avec les N

  nimichas 7, le Kôçalas 5, les Kâças 5, les P

  nudras 16, les Kâli

  nudras 11, et les M

  nudras 12, les Kâli

  nudras 12, les Kâli

  nudras 13, les Kâli

  nudras 14, les Kâli

  nudras 15, les Kâli

  nudras 16, les Kâli

  nudras 16,
- 60. Comme aussi les Tchédas <sup>18</sup> très-fortunés, connaissent la justice éternelle, et, dans différents autres pays, se trouvent souvent des hommes vertueux, excepté chez les Bâhîkas.
- 61. Joints aux Matsyas, les Kurus et les Pantchâlas, et joints aux Nâimichas, les Tchêdas sont distingués par leurs vertus, et observent les anciennes coutumes; il en faut excepter les Madras et les habitants rusés du Pântchanada.
- 62. Oui, Salya, pandant ces justes discours, en prince sage, observant le sileace, comme devenu muet, toi, le roi et le protecteur de ce peuple, tu prends la sixième partie de ses actions bonnes et mauvaises.
- <sup>1</sup> Le manuscrit du collège sanskrit de Calcutta porte ce nom propre que j'ai cru pouvoir adopter.
- <sup>3</sup> J'ai voulu, dans ma traduction de ce sloka, indiquer comment l'impératif pramékchadheam du texte pourrait se justifier; le na teha éva, «sinon,» placé au commencement de la phrase, ne serait qu'une locution idiomatique comme tant d'autres.
- 5 Cette coutume de succession se trouve ches les Năires, dans le sud de l'Inde, et ches d'autres peuplades parmi lesquelles domine la polyandrie.
  - Ils habitent le Kanodje actuel.

    La u nord de l'Inde, dans le voisinage du mont Emode.

    La centre le Djumna et la Sarasvati.

    La dans le voisinage du champ des Kurus.

    La centre le pays de l'Aude actuel.

    La centre le pays de l'Aude actuel.

    La centre le pays de l'Aude actuel.
- 10 \_\_\_\_\_\_ le pays qui s'étend du Rangpour actuel jusqu'à Jangel Mehals, et à une partie du Behar méridional, renfermant la majeure partie du Bengale.
- <sup>11</sup> Voyez (al. 41) ma note relative au nom de Kaliggas; il s'applique à plusieurs pays, et, probablement, il sert à désigner ici une contrée qui, sur la côte de Koromandel, s'étend de Cattack jusqu'à Madras.
  - 12 Ils habitent le Behår méridional.

s. ou, en rentes lois? On doit éviter les Kâraskrîtas, les Mâhichakas, le pes à leurs Kêralas, les Karkotakas, les Vîrakas et tous les violates 42. Une Rakchasi, dormant une nuit dans la maisor a pays, alors, de bois à sa ceinture, déclara ainsi la suite des pil teur s'écria, ô 43. Ces pays sont connus sous le nom d'Aratti / Bahikas; c'est là qu'en même temps naissent igine impare, et 44. Ils ne connaissent pas les Védas; ils y' Brahma, comment aucun sacrifice; les dieux ne jouissent p hommes d'origine impure et vils. ubitants du Pântchanada, 45. Les Prasthalas, les Madras, le us les usages particuliers des des brigands, ainsi que les Basâtes ils sont généralement blâmés. nen, je te dirai de plus ce que pro-46. Eh bien, Salya, apprer plongé dans le lac: écoute, et fixe ton attentior

de bonnes mœurs, satisf///

47. Un Brâhmane vint

opays régis par diver / ue, tiré de l'eau où il était plongé et interrogé par 49. «Ces peuple e la nuit dit à ce prince qui me le rapporta.

de la nation des Madras.

mendicité; la honte d'un Brahmane est

. la terre est le peuple des Bâhikas; la honte

emême légale to ommes, ce sont les Mietch-tchhas; la honte de MietcheVédas. eurs de chameaux; la honte des conducteurs de chameaux,

50. «Visits . honte des eunuques, ceux qui font des cérémonies sacrés de-8 grand roi qui n'y sont pas admissibles.

51. «U nonte dont sont notés de pareils prêtres et le peuple de Madras, tu la «Vâicva eras, cette honte, si tu ne me rends pas la liberté.

52. Ainsi parmi les moyens qui procurent du salut et qui détruisent la force apri min, le remède souverain a été indiqué et la réponse donnée à la question qui peut conduire à la perfection.

73. Les Pântchâlas connaissent ce qui est divin; les Kâuravas, ce qui est coname aux lois; les Matsyas, la vérité; les Surasênas<sup>1</sup>, les sacrifices.

Les Orientaux sont des esclaves; les Méridionaux, des scélérats; les Bâhîkas, des brigands; les Surâchṭras², d'une origine mélangês.

- 74. Oublier les hienfaits, s'emparer du bien d'autrui, boire des liqueurs fermentées, souiller les lits de ses maîtres spirituels, dire des injures, tuer des vaches, courir les nuits hors des maisons, s'emparer des habits des autres;
- 75. Envers ceux qui ont de pareilles mœurs, rien n'est injuste. Joints aux Pântchâlas, les Kurus, les Nâimichas et les Matsyas connaissent la justice.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les Surasenas, dont le nom était connu des Grecs, habitaient le pays qui est traverse par le Djumpa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les habitants de Surat.

- 76. Ensuite les Septentrionaux, les Angas 1 et les Mâgadhas observent les lois anciennement établies.
- 77. Les Dieux, précédés par le feu, ont pris l'Orient sous leur protection; les Manas régissent le Midi, qui est gardé par Yama, le bienfaiteur.
- 78. Varuna, le puissant défenseur des Dieux, occupe l'Occident; l'adorable Soma (Lunus), avec les Brâhmanes, gouverne le Nord.
- 79. Puis les Rakchas et les Démons occupent le Himavat, le plus haut mont, et les Guhyakas, ô grand roi, la montague de Gandhamadana.
- 80. Enfin, Vichnu, l'éternel, le seigneur adoré des hommes, conserve tous les êtres.

Les Magadhas connaissent les signes; les Kôçalas sont prévoyants.

- 81. Les Kurupantchalas, deux peuples dont chacun occupe la moitié du nom, et les Çalvas, observent tous les préceptes sacrés. Les montagnards sont rudes comme leurs montagnes mêmes.
- 82. Les Yavanas savent tout, ô roi, et se montrent surtout héroïques. Les Mletch-tchhas se contiennent par leur intelligence; d'autres peuples sont nommés, non sans éloge;
- 63. Mais les Bâhîkas et les Madras ne sont retenus par rien. Telle est la vérité, ô Salya! tu n'as rien à répondre à cela.
- 84. Les Madrakas sont appelés la honte de tous les pays sur la terre; et leurs femmes la honte de toutes les femmes.
- 85. Boire du vin, déshonorer le lit d'un maître spirituel, détruire le fruit des entrailles des femmes, s'emparer de la propriété d'autrui : envers ceux qui ont de parcilles mœurs, rien n'est injuste; malheur aux Âraţţas et aux habitants du Pântchanada!
- 86. Réfléchis sur ce que tu viens d'apprendre, et ne m'oppose aucune résistance, afin que je ne te donne pas la mort d'abord, et ne la fasse pas suivre de celle de Keçava et d'Ardjuna.

#### SALVA dit :

- 87. L'abandon des malades, la vente de ses propres femmes et enfants, sont en usage parmi les Aggas dont tu es roi, ô Karna!
- 88. Comme tu comptes dans le nombre des puissants conducteurs de chars, Bhisma te l'a déclaré, connaissant tes propres défauts, dépose tout orgueil, et ne te livre pas à la colère.
- 89. Partout il y a des Brahmanes; partout il y a des Kchatriyas, ainsi que des Vâiçyas et des Çûdras, ô Karna, et des femmes vertueuses, attachées à leur devoir.
- 90. Mais aussi dans tous les pays il y a des hommes qui se livrent entre eux à des plaisirs blâmables, et qui se provoquent mutuellement à un commerce illicite.
  - <sup>1</sup> Les habitants du Bengale proprement dit.

- 91. Chacun est toujours habile à reprendre les autres, mais ne connaît pas ses propres défauts; et même, les connaissant, il s'étourdit sur eus.
- 92. Partont il y a des rois attachés à leurs devoirs et aux lois, et qui répriment les méchants; partout il y en a qui sont justes.
- 93. Parce qu'un pays forme une communauté, il ne s'ensuit pas, è Karna, que chacun y prend sa part du crime; tels que sont les Dieux, chacun par sa nature particulière, tels aussi ne se montrent-ils pas?

(Voyes la note sur le sloka 94 du livre II.)

## **ऋाभ्रमेधिक पर्व**े

## वेशम्पायन उवाच

मुता तु नृपितः प्राप्तं पिताः वभुवास्तः।
निर्ययो विनयेनाम्य ब्रान्सणार्षपुरःसरः॥१॥
मिणपुरेमाः त्वेवमुपयनां धनंजयः।
नाभ्यनस्त् स मेधावी सम्मर्धममनुस्मरन्॥२॥
उबाच स धमीत्मा समन्यः फाल्गुनस्तम् ॥३॥
प्रक्रिययं न ते युक्ता विस्त्यं सम्मर्धाः॥३॥
संख्यमाणं तुरगं योधिष्ठिरमुपागतं।
यित्रयं विषयान्ते मां नायोत्सीः किं तु पुत्रकः॥४॥
धिक् त्वामस्तु सुदुर्बुद्धे सम्मर्धविष्कृतं।
यो मां युद्धाय संप्राप्तं साम्नेव प्रत्यगृद्ध्याः॥५॥
यस्त्वं स्त्रीवस्त्रया प्राप्तं मां साम्चा प्रत्यगृद्ध्याः।
यस्त्वं स्त्रीवस्त्रया प्राप्तं मां साम्चा प्रत्यगृद्ध्याः।
यस्त्वं स्त्रीवस्त्रया प्राप्तं मां साम्चा प्रत्यगृद्ध्याः।
यस्त्वं स्त्रीवस्त्रस्त्वामागच्छेयं सुदुर्भते॥६॥
प्रिक्रियेयं भवेत् युक्ता तावत्तव नग्रथम।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'après un manuscrit du Collége sanskrit de Calcutta.

तमेवमुक्तं भर्त्रा तृ विद्वित्वा पत्रगात्मजा ॥ ७॥ भ्रमृष्यमाणा भित्वोर्बोम्लूपी समुपागमत्। सा द्रदर्श ततः पुत्रं विमृष्यन्तमधोमुखं ॥ ६ ॥ संतर्ज्यमानमसङ्गत् पित्रा युदार्घिमा प्रभो ततः सा चारूसर्वाङ्गी समुपेत्योरगात्मजा ॥ ६॥ उलूपी प्रारु क्वनं धर्म्य धर्मविशार्द्धं। उलूपीं मां निबोध त्वं मातां. पत्रगात्मजां ॥ १०॥ कुरुष वचनं पुत्र धर्मस्ते भविता परं। युद्धस्वेनं कुरुश्रेष्टं पितारं युद्धदुर्मदं ॥ ११ ॥ रवमेष हि ते प्रीतो भविष्यति न शंसय:। रवं दुर्मिषतो राजा स्वमात्रा वस्रवास्त्रः ॥ १२॥ मनम्बे महातेजा युदाय भरतर्षभ। सनक्य कांचनं वर्म शिस्स्नाणं च भानुमत्॥ १३॥ तृणीरशतसम्बाधमास्रोह स्वोत्तमं। सर्वीपकर्णोपेतं युक्तमग्रेमनोजवैः॥१४॥ सचक्रोपस्करं श्रीमान् हेमभाण्डपरिष्कृतं। पर्मार्चितमु च्हित्यं ध्वतं सिंहं हिर्ण्मयं ॥ १५ ॥ प्रययौ पार्थमुद्भिय स राजा वधुवाल्मः। ततोभेत्य रूयं वीरो यसियं पार्घरिततं ॥ १६ ॥ याख्यामास पुरुषेर्द्धयशिक्षाविशार्देः। गृह्णन्तं वाजिनं रृष्ट्वा प्रीतात्मा स धमंज्ञवः॥ १९॥ पुत्रं र्ष्टस्यं भूमिष्टः स न्यवार्यदास्त्रवे। स तत्र राजा तं वीरं श्रासदेखेकाः॥ १८॥

श्रर्द्वामास निश्तिगृशीविषविषेषिः। तयोः समभवत् युद्धं पितुः पुत्रस्य चादुमं ॥ १६॥ देवासुररणप्रस्थमुभयोः प्रीयमाणयोः। किरोटिनं प्रविव्याध शरेणा तत पर्वणा ॥ २०॥ जत्रुदेशे नद्भ्याघं प्रत्सन् वधुवातृनः। सो ऽभ्यगात् सरु पुंखेन वस्मीकमिव पत्रगः॥ २१॥ विनिर्भेख च कौतेयं प्रविवेश महीतलं। स गाढ वेदनो धीमानालंड्य धनुरुत्तमं ॥ २२ ॥ दिव्यतेजः समाविष्य प्रमीत र्व चोभवत्। स संज्ञामुपलभ्याच प्रसम्य पुरुषर्षभः॥ २३॥ पूत्रं शकात्मजो वाक्यमिदमारु महाखुति:। साध् साध् महावाहो वता चित्राङ्गदात्मज ॥ २४ ॥ सदंशकर्म ते रृष्ट्वा प्रीतिमानस्मि पुत्रक । विमुंचाम्येष ते बाणान् पुत्र युद्धे स्थिगे भव ॥ २५ ॥ र्त्येवमुक्ता नाग्चेएयवर्षद्रमित्रहा। तान् सगाएउीवनिर्मुक्तान् वजाशनि समप्रभान् ॥ र्रद्ध नागचानहिनत् गता भनेः सर्वस्त्रिधा दिधा। तस्य पार्थः शौर्दिव्येर्ध्वतं रहेमपरिष्कृतं ॥ २९ ॥ मुवर्णतालप्रतिमं क्रुरेणायस्रद्रधात्। स्यांश्वास्य महाकायान् महावेगानरिंद्रम ॥ २६॥ चकार राजनिर्जीवान् प्रत्सनिव पाएउव। स खादवतीयीथ राजा परमकोपनः॥ २६॥ पदाति: पितरं क्रुद्धो योधयामास पाण्उवं।

संप्रीयमाणः पार्थानामृषभः पुत्रविक्रमात्॥ ३०॥ **ऋत्यर्थ पीउयामास पुत्रं वज्रथरात्मजः।** समन्यमानो विमृखं पितां वभुवारुन:॥३१॥ शौराशीविषाकारैः पुनरेवार्ययद्वलीः। ततः सबाल्यात् पितां विव्याध दृदि पत्रिणा ॥३२॥ निश्तिन सुपृंखेन वलबद्दभ्रवालन।। विवेश पाण्उवं ग्रजन् मर्म भित्वातिदुःखकत् ॥ ३३ ॥ स तेनातिभृशं क्रुद्धः पृत्रेण क्रुहनन्दनः। महीं जगाम मोहार्त्तस्ततो राजन् धनंजयः॥ ३४॥ तस्मिन्ं निपतिते वीरे कौस्वानां धुरंधरे। सो ऽपि मोर्कं जगामाच ततिम्बत्राउदासुतः॥३५॥ व्यायम्य संयुगे एजा रृष्ट्वा च पितरं रूतं। पूर्वमेव सवाणीचेर्गाढ बिद्धो ऽर्जुनेन रु ॥ ३६ ॥ पपात सो ऽपि अर्णीमालिंग्य र्णमूर्द्धनि । भर्त्तारं निरुतं रृष्ट्वा पुत्रं च पतितं भूवि ॥३९॥ चित्राङ्का सदु:स्वार्त्ता प्रविवेश रणाजिरं। भ्रोकसंतप्रकृत्या हतनी वेपती भृशं। मिणपूर्वतेमीता ददर्श निरुतं पतिं॥ ३६॥ 1 ततो वद्भताःं भूरि विलय्य कमलेखणा । मुमोरु दुः इसंतप्रा पपात च महीतले ॥ ३८॥ प्रतिलभ्य च सा संज्ञां देवी दिव्यवपृद्धां। उलूपीं पद्मगस्तां रृष्ट्रेदं वाक्यमद्भवीत् ॥ ४०॥

<sup>1</sup> Ici finit une section d'Açvamédhika parva; je n'interromps pas la suite des slokas.

उल्लिप पन्न भर्तारं शयानं निक्तं रखे। त्वत्कृते मम पुत्रेष **बाचेम समिति तयं ॥** श्रः॥ नन् त्वंमायी वर्मशा ननु वासि पतिवता। यत् त्वत्कृतेयं पतितः पतिस्ते निक्सो रूपे ॥ ४२॥ किं तु सर्वापगढो ऽयं यदि तेऽघ धनंजयः। श्वमस्व याच्यमाना वे जीक्यस्व धनंजयं ॥ ६३ ॥ नन् त्वमार्वे धर्मते त्रैलोक्यविदिता त्रुभे। यत् चातवित्वा पुत्रेषा भर्त्तारं नमु शोचित ॥ ४८ 🖫 नाहं शोषामि तनयं इतं पत्रगनिद्दिन। पतिमेव तु शोचामि यस्यातिष्यमिदं इतं॥ ४५॥ इत्युक्त सा तस देवीमुलूवीं पत्रगास्पजीं। भक्तार्मभिगम्येदमित्युवाच यग्नस्विमी ॥ १६॥ उत्तिष्ट कुरुमुद्ध्यस्य प्रियमुद्ध्य मम प्रिय । **त्र्यमचो महावाहो मबा** ते परिमो**बि**तः ॥४९॥ नन् स्वया नाम विभो धर्मराजस्य यसियः। त्र्यमचो ऽनुसर्तव्यः सरोघे किं मद्दीतले ॥ ४६ ॥ त्विय प्राणा ममायात्तः कृष्णां कृष्नन्दन । सकस्मात् प्राणदो उन्येषां प्राणाम् संत्वत्तवानेसि ॥ ४६॥

चित्राङ्का उवाच

उलूपि साथु प्रश्नेमं पतिं मिपतितं भुवि । पुत्रं चेमं समुत्ताघ चात्तियत्व न शोचित ॥५०॥ कामं स्वपतु बाल्पे ऽयं भूमी मृत्युवंशगतः । लोक्तिको गुउनिक्षो विजयः साधु जीवतु ॥ ५१॥ नापराधो उस्ति मुभने नराणां वद्धभार्यतां। प्रमदानं भवत्येषु मा ते भूदुदिरीदृशी ॥ ५२॥ सब्यं चैतत्कृतं धात्रा श्वयद्व्ययमेव तु । सब्यं समभिज्ञामीिक सत्यं संगतमस्तु ते । ५३॥ पुत्रेण चातिव्यमं पतिं यदि म मेऽधवे । जीवं तं दर्शयस्य परित्यक्तामि जीवितं ॥ ५६॥ सालं दुःस्वन्विता देवी पतिपुत्रविनाक्तता । र्हेण प्राणमाशिष्ये प्रेषंत्यास्ते न संशयः ॥ ५५॥ रत्युक्ता प्रमम्तुतां सा प्रवी चैत्रवादिनी । ततः प्रायमुपासीना तृक्तीमासीखनाविष्य ॥ ५६॥

### वेशम्पायन उवाच

ततो बिल्प्य विर्ता भर्तुः पाद्धौ प्रगृन्ध सा ।
उपविद्याभवदीना सोन्द्यासं पुत्रमिन्द्रती ॥ ५७ ॥
ततः संसा पुनर्लन्धा स राजा बधुवाद्नः।
मातरं तामधालोक्य रणभूमावधात्रवीत् ॥ ५६ ॥
इतो दुःखारं किं तु यन्मे माता सुखैषिता ।
भूमौ निपतितं बीरममुशेते मृतं पतिं ॥ ५६ ॥
निर्ह्तारं रणे ऽरीणा सर्वश्रस्त्रभृतां वरं ।
मया विनिन्तं संख्ये प्रेक्यते दुर्मरं वत ॥ ६० ॥
त्रक्तो स्या दृद्धयं दृष्ट्या दृढं यज्ञविद्धीर्यते ।
व्यूढोरस्कं महावाक्ं प्रेक्यंत्या निक्तं पतिं ॥ ६१ ॥

दुर्मा पृष्ठचेचेक् मन्ये क्राध्वन्यनागते। यत्र नारुं न मे माता विप्रयुज्येत जीवितात् ॥ ईश्व हाहा धिक् कुरूवीरस्य सज्ञाहं कांचनं भुवि। श्चयं विद रुतस्येरु भवा पुत्रेष पश्चत ॥६३॥ भो भो पश्यत मे वीर् पितर् बारुपणा भुवि। श्यानं वीर् श्यने मया पृत्रेण पातितं ॥ ६८॥ बाक्यणाः कुरुमृह्यस्य ये मृक्तावृत्यसारिणः। हृद्धन्ति 1 शान्तिकामस्य रूपो यो ऽयं मया कृत: ॥ ६५॥ व्यादिशन् च किं विप्राः प्रायधित्तमिकास मे । ञ्चानृशंसस्य पापस्य पितृरुन्तु र्षााजिरे ॥ ईई ॥ दुष्परा द्राद्धा समा कृत्वा पितरमद्य वै। ममेरु सुमृशंसस्य संवीतस्यास्य चर्मणा ॥६७॥ शिरः कपाले चास्यैव य्ंजतः पितृस्य मे । प्रायिश्वत्तं हि नास्यन्यत् हत्वाद्य पितां मम ॥ ६६ ॥ पश्य नागोत्तमस्ते भर्तारं निरुतं मया। इतं प्रियं भया ते ऽद्य निरुत्य समरे ऽर्जुनं ॥ ६६ ॥ सी ऽक्रमद्य गमिष्यामि गतिं चितृनिषेवितां। न शस्याम्यात्मनात्मानमहं धार्यितुं त्रुमे ॥ ७० ॥ सा लं मयि मृते मात तथा गागुरीवधन्वनि। भव प्रीतिमती देवी सत्येनात्मानमालेभे ॥ ९१॥ इत्यूका स ततो राजा दुःखशोकसमावृतः।

<sup>1</sup> Le manuscrit porte कुर्द्धान्त pour हरन्ति ; je le fais observer, parce que, dans l'extrait du Marasparva qui précède ce morcesu, se trouve (sl. 17, édit. Bonn.) कर्दानी pour क्रीटेन्स:

उपस्पृश्य महाराजं दुः स्वाद्वचनमत्रवीत् ॥ ७२॥

श्रावन्तु सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च।

त्वं च मातर्यधा सत्यं व्रवीमि भुजगोत्तमे ॥ ७३॥

यदि नोत्तिष्ठति जवः पिता मे नरसत्तमः।

ग्रास्मिवेव रणोदेशे शोषयिष्ये कलेवरं॥ ७४॥

निरु से पितां हत्वा निष्कृतिर्विद्यते क्वचित्।

नर्वं प्रतिपत्त्यामि ध्रुवं गुरुवधादितः ॥ ७५॥

वीरं हि चत्रियं हत्वा गो शतेन प्रमुच्यते।

पितां तु निरुत्येव दुर्लभा निष्कृतिर्मम् ॥ ७६॥

रष रको महातेजाः पाण्डुपुत्रो धनंजयः।

पिता च मम धर्मात्मा तस्य मे निष्कृतिः कुतः॥ ७९॥

इत्येवमुक्ता नृपतिः धनंजयसुतो नृपः।

उपस्पृश्याभवत् तृष्टो प्रायोपेता महामितः॥ ७६॥

### वेशम्पायन उवाच

प्रायोपविषे मृपती मणिपुरेश्वरे तदा।
पितृशोक समाविषे सक्मात्रा पंतपे॥ १८॥
उलूपी चिन्तयामास तदा संजीवनं मणिं।
स चोपातिष्ठत तदा पद्मगानां परायणं॥ ६०॥
तं गृलील तु कौर्व्य नागराजपतेः सुता।
समः प्रह्मदिनी वाचं सैनिकानामधात्रवीत्॥ ६१॥
नैनं शक्तो हि संग्रामे जेतुं शक्रो ५पि पुत्रक।
श्रिपेतु मे मणिर्दिव्यः समानीतो विशाम्पते॥ ६२॥

मृतान् मृतान् पद्मगेन्यन् यो जीवयति नित्यदा रनमस्योरित त्वं च स्थापयस्य पितः प्रभो ॥ ६३॥ सजीवितं तढा पार्घ सत्वं दससि पाण्उव। उत्यक्तः स्थापयामास तस्योरिस मणिं तदा ॥ ७४॥ पार्थस्यामिततेजाः स पितृम्नेकृद्यापकत् । तस्मिन् न्यस्ते मणी वीरो जिष्णुरुङ्घीविताः प्रभुः॥ ६५॥ चिरसुप्र इवोत्तस्थी मृष्ट लोक्ति लोचन:। समुखिनं महात्मानं लब्ध संघ्रं मनस्विनं ॥ धर्रं॥ समीख्य पितां स्वस्थं ववदे वभ्रवारुन:। उत्थिते पुरुषव्याच्रे पुनर्लक्ष्मीवती प्रभो ॥ ८९ ॥ दिव्याः सुमनसः पृण्या ववर्षे पाकशासनः । **ग्रनारता दुंद्भयो विनेद्र्मेष्वनिस्वनाः ॥ ६६ ॥** साधु साध्विति चाकाशे वभूव सुमहान् स्वनः। उत्याय च महावादः यशस्वी च धनंजयः॥ ६६॥ वभ्रवाकृतमालिम्य समाजिष्ठत मुईनि । द्वर्र्श चापि द्वास्य मातां शोककर्षितां ॥ ६० ॥

EXTRAIT DE L'ACVAMÊDHIKAPARVAÎ, OU LIVRE RELATIF AU SAGRIFICE DU CHEVAL, SECTION DU MAHÂBHÂRAT.

<sup>1.</sup> Le roi Vabhruvâhana<sup>2</sup>, ayant appris que son père était arrivé, sortit avec humilité, marchant devant sa suite, d'après l'usage des Brahmanes.

¹ Yudhichthira, l'ainé des cinq fils de Pandu, si célèbres dans l'histoire ancienne de l'Inde, après bien des vicissitudes de fortune, se vit en état de célébrer la fête du Réd-jássya, ou «de la souveraineté de toute l'Inde,» pour laquelle il avait besoin d'accomplir le grand sacrifice du cheval. Cet animal sacré fut confié à la garde d'Ardjuna, du troisième des Pandayas.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vabhraváhana était fils d'Ardjuna, qui l'eut de Tchitraggadă, fille de Tchitraváhana roi de Manipura.

- 2. Le sage Dhanandjaya<sup>1</sup>, se souvenant des devoirs des Kchatriyas, n'honora nullement le seigneur de Manipura<sup>2</sup>, qui était venu au-devant de lui.
- 3. Phalguna<sup>5</sup>, animé de vertu, dit alors avec colère : «Cette conduite est mes-«séante de ta part; tu es en dehors des usages de Kchatras.
- 4. «Comment, mon fils, tu ne combats pas, sur la frontière du pays, avec « moi, qui garde le cheval du sacrifice devenu la propriété de Yudhichthira?
- 5. « Honte à toi, homme qui, privé de raison, violes les devoirs des Kchatras, « qui me reçois, moi qui suis venu au combat, comme si j'étais venu à une so- « lennité religieuse;
- 6. «Qui me reçois, à mon arrivée, comme une femme avec un appareil de « paix! Insensé, dois-je, pour t'approcher, avoir déposé mes armes?
  - 7. «Une telle conduite pourrait convenir à un homme comme toi, homme vil.»
    Ulûpî 4, la fille du serpent, ayant appris ce que son époux avait dit à son fils,
- 8. Impatiente, après avoir fendu la terre, arriva, et vit ce dernier qui, accablé d'affliction, baissait la tête,
- 9. Pour avoir été tant de fois blâmé par son père qui désirait le combat, ô Seigneur! Alors Ulûpî, belle de tous ses membres, l'ayant approché,
- 10. Parla en ces termes à ce jeune homme vertueux et sage : «Reconnais en « moi ta mère Ulupt, fille de serpent.
- 11. «Fais ce que je te dis, o mon fils! ta vertu paraîtra dans son plus grand «éclat; engage cet excellent Kuru, ton père, qui est ivre de combat;
  - 12. «Tu te le rendras favorable, sans doute.»

Alors le roi Vabhruvâhana, violemment poussé par sa mère,

- 13. Doué d'une grande vigueur, prit la résolution de combattre, ô chef des Bharatas! et se couvrit de sa cuirasse d'or et de son casque, qui brillait comme le soleil.
- 14. Illustre guerrier, îl monta son excellent char, qui était chargé de cent carquois, pourvu de toute sorte d'appareil, et attelé de chevaux rapides comme la pensée;
  - 1 Dhanandjaya est un nom d'Ardjuna, et signifie «vainqueur de richesse.»
- \* Manipura signifie «ville de joyaux.» et par son nom semble appartenir à la race de serpents auxquels, comme on sait, sont attribués des joyaux. Aussi « Mani » est le nom d'un chef des serpents, et « Mani mandapa » est la capitale de Sécha, roi des Nagas. Le même nom était donné au palais de Nairrita, régent des régions du sud-ouest. Aujour-d'hui nous trouvons une ville appelée « Manipura, » à soixante milles au nord-est du Comorin, et une autre ville de ce nom à cinquante milles au sud-ouest de Tandjore.
  - \* Phálguna est un autre nom d'Ardjuna, et signifie «celui qui a la qualité de protéger. »
- <sup>A</sup> Ulápí était fille du Nâga « Kâuravya, » femme que le hasard donna pour épouse à Ardjuna, belle-mère et nourricière de Vabhruvâhana. Dans le Dictionnaire de M. Wilson, Ulûpî est désignée comme une nymphe de Patâla, mariée à Ardjuna. D'après le Vichnupurana (liv. IV, sect. 20, sl. 11) il eut d'Ulûpî un fils, qui s'appelait Irâvan.

- 15. Ce char, qui était muni de disques, orné d'instruments d'or, et qui portait un drapeau élevé, ainsi qu'un lion formé d'or, objets de la plus haute vénération.
- 16. Le roi Vabhruvâhana, ce héros, s'avança en se dirigeant vers le fils de Prithi, et s'approcha du cheval du sacrifice qui était gardé par Ardjuna.
- 17. Il le fit prendre par des hommes qui étaient experts dans la connaissance des chevaux. Dhanandjaya vit avec plaisir qu'il prenait le cheval.
- 18. Combattant debout à terre, il résista à son fils qui était sur le char, d'où il attaqua le héros avec des flèches innombrables,
- 19. Qui étaient acérées et brûlantes comme le poison des serpents. Alors s'éleva un combat sans exemple entre le père et le fils,
- 20. Qui tous deux, joyeux, semblaient des Dieux et des Asuras combattant ensemble. Alors Vabhruvâhana perça le héros, dont la tête était ornée d'une crête 1, avec une flèche noueuse;
- 21. Il frappa, en riant, l'homme puissant à la clavicule, et vint sur lui avec le dard grandement-empenné, comme un serpent sur une fourmilière.
- 22. Après l'avoir percé, il étendit par terre le fils de Kunti. Celui-ci, homme sage, dans une souffrance excessive, s'appuyant sur son excellent arc,
- 23. Pénétré d'un feu divin, fut d'abord accablé, semblable à un mourant; puis recouvrant sa connaissance, cet homme vigoureux se releva.
- 24. Le fils de Çakra<sup>2</sup>, resplendissant de gloire, adressa ces paroles à son propre fils : «Bien, bien, mon enfant, que ton bras est puissant, fils de Tchi-«traggadă!
- 25. «J'ai vu une belle partie de ta conduite; je suis content, mon enfant; à «présent je décocherai ces flèches contre toi, mon fils; sois ferme au combat.»
- 26. Ayant parlé ainsi, il fit pleuvoir sur lui des flèches de fer, ô destructeur des ennemis; mais toutes ces flèches, qui, décochées de l'arc Gandiva, brillaient semblables aux foudres,
- 27. Le roi (Vabhruváhana) les coupa en deux et en trois par ses dards à tête de croissant. Le fils de Prithi, en colère, abattit alors, au moyen de ses flèches divines, du char de son adversaire, le drapeau qui,
- 28. Orné d'or, ressemblait à un palmier, formé de ce métal précieux; il abattit ses chevaux, qui étaient d'une taille énorme et d'une grande rapidité, à dompteur des ennemis;
- 29. Le Pandava les priva de vie, ô roi. Alors, mû par le plus grand courroux, le prince de Manipura, descendu de son char,
  - 30. Combattit, furieux, à pied, avec son père, de la race de Pandu. Ardjuna,
- 1 Le mot kirita, «crète, diadème,» nous rappelle que les anciens rois de Perse portaient un ornement de tête appelé cidaris. (Curtius Rufus, liv. III, cité par le président Brisson. Voyez de regio Persarum principatu, edit. II, 1599, p. 44.)
  - Pandu n'était que le père nominal d'Ardjuna.

fils du Dieu, porteur de la foudre, distingué parmi les enfants de Prithî, charmé de la vigueur de son propre fils,

- 31. Le serra d'excessivement près. Le puissant Vabhruvâhana irrîté, attaqua de nouveau son père qui lui était opposé,
- 32. Avec des flèches qui étaient semblables aux serpents. Alors, dans l'entraînement de sa jeunesse, le vigoureux Vabhruvâhana perça le cœur de son père
- 33. D'une flèche acérée et bien empennée; il perça le Pandava, è roi, en lui fendant la poitrine, et lui causa une douleur excessive.
- 34. Dhanandjaya, le rejeton de Kuru, qu'avait trop emporté une colère égale à celle de son fils, maintenant frappé d'étourdissement, tomba par terre, ô roil
- 35. Lorsqu'il tomba, ce héros, soutien des Kauravas, lui aussi, le fils de Tchitraggadà, privé de ses sens, le suivit dans sa chute.
- 36. Oui, le roi Vabhruvâhana, qui avait été entraîné au combat, lorsqu'il vit tué son père qui l'avait auparavant accablé d'une multitude de flèches,
  - 37. Tomba aussi, embrassant la terre, à la tête du combat.
- 38. Tchitraggadă, arrivée sur le champ de bataille, voyant son époux tué, et son fils étendu sur la terre, le cœur brûlé de douleur, tremblante, versait une abondance de larmes. Mère du roi de Manipura, elle voyait son époux tué.
- 39. La femme aux yeux de lotus, en proie à la douleur, après de longues lamentations, s'évanouit et tomba par terre.
- 40. Ayant repris connaissance, la reine, voyant devant elle Ulûpî, la fille de serpent, femme douée d'une beauté divine, lui parla en ces termes:
- 41 « Ulûpî, vois mon époux dormant du sommeil de la mort sur le champ de « bataille, vois le vainqueur dans le combat tué par la flèche de mon fils, et c'est « toi qui en as été la cause.
- 42. « N'es-tu pas une semme respectable qui connaît la vertu? N'es-tu pas dé-« vouée à ton époux ? et cependant c'est à cause de toi qu'est tombé ton seigneur « tué dans le combat!
- 43. «Mais, quelque coupable qu'eût été Dhanandjaya envers toi, pardonne-lui «aujourd'hui, et rends ce héros à la vie.
- 44. «O toi qui es vénérable, qui connais la vertu, qui jouis de la célébrité adans les trois mondes, et qui es si belle, tu vois l'époux tué par son fils, et tu «ne pleures pas!
- 45. «Je ne pleure pas mon fils tué, ò fille de serpent; je pleure l'époux qui a «rencontré une telle hospitalité.»
- 46. Après avoir tenu ce discours à la princesse Ulûpt, fille de serpent, elle s'approcha de son époux, cette semme digne de gloire, et lui adressa ces paroles:
- 47. « Lève-toi, toi qui fus le chef chéri du chef des Kurus, mon bien-aimé; « voici le cheval, ô bras puissant; c'est moi qui le làche devant toi.
- 48. «Ne dois-tu pas, ô seigneur, suivre le cheval de sacrifice de Yudhichthira, « souverain de la justice ? Pourquoi dors-tu par terre ?

49. « Ma vie a passé en toi, ô fils de Kuru, parmi les Kurus; pourquoi, donnant « la vie aux autres, abandonnes-tu la tienne?»

## TCHITRAGGADA continua:

- 50. « Ulûpî, tu vois bien mon époux étendu par terre, et ce fils qui l'a tué avec « lui, et tu ne pleures pas !
- 51. «Qu'il dorme, selon son plaisir, cet enfant qui a joint la famille des morts, « mais qu'Ardjuna, semblable à Civa par son épaisse chevelure et par ses yeux de « feu 1, que ce héros dont le nom est Vidjaya triomphe, vive heureux!
- 52. « O femme bienheureuse, aucune offense ne s'impute aux hommes, grands « bienfaiteurs des autres; si ta crois que la légèreté peut leur être attribuée, aban« donne de tels sentiments à leur égard<sup>2</sup>.
- 53. «Qu'une amitié éternelle et indestructible soit contractée avec l'époux pro-« tecteur; sache la bien apprécier, cette amitié, et que ton union soit sincère.
- 54. «Comme au moyen du fils tu as donné la mort à mon seigneur, si tu ne «me le montres pas aujourd'hui rendu à la vie, je quitterai mon existence ce «même jour.
- 55. «Accablée de douleur, reine, privée de mon époux et de mon fils, je me « donnerai volontairement la mort devant tes yeux : n'en doute pas.»
- 56. Ayant parlé ainsi à la fille de serpent, ô roi, déterminée à se laisser mourir de faim, elle s'assit en silence, semblable déjà au monument sépulcral qui devra s'élever pour elle.

## vaiçampatana dit:

- 57. Ensuite, ayant donné trève à ses lamentations, malheureuse, elle s'assit embrassant les pieds de son époux, et, au milieu de soupirs, désirant son fils.
- 58. Alors, le râdja Vabhruvâhana, ayant recouvré connaissance, voyant sa mère sur le champ de bataille, lui parla en ces termes:
- 59. «Qu'y a-t-il de plus douloureux que de voir ma mère qui, excitée par le «désir, repose auprès de son époux mort qui est étendu par terre!
- 60. « Voici l'illustre destructeur de tous les guerriers, tué dans le combat par « moi, son ennemi; le voici, hélas, victime d'une mort cruelle!
- 61. «Chose étonnante! comment n'est-il pas violemment déchiré le cœur de « la reine qui voit privé de vie son époux, si distingué par sa large poitrine, et ses « bras puissants!
- 62. «Il est donc bien vrai que la mort fatale n'atteint jamais l'homme, à moins « que son chemin ne l'y conduise, puisque ni ma mère ni moi, nous ne sommes » pas séparés de la vie.
- 1 Le texte porte lokita, « rouge; » cette couleur d'yeux est attribuée à Çiva, ainsi que la chevelure épaisse dont il porte le titre de gudayéça.
- <sup>2</sup> Je ne me flatte pas d'avoir bien exprime le sens de ce sloka, dont la leçon n'est peutêtre pas correcte, et où je n'ai rien voulu changer.

- 63. «O honte ! elle est perçée! Voyez là par terre l'armure d'or du rejeton des «Kurus, de celui qui a été tué par moi, son fils!
- 64. «Hélas, hélas! voyez, ô Brahmanes, mon père héroique par terre; voyez «ce guerrier reposer sur le lit sur lequel son fils l'a jeté!
- 65. «Oui, les Brahmanes pleurent le chef des Kurus, qui suit le cheval de «sacrifice qu'on a lâché, set homme illustre qui désire le bonheur, et que j'ai tué «dans le combat.
- 66. «Que les Brahmanes m'apprennent qu'elle expiation convient aujoud'hui «pour le crime atroce d'un parricide commis sur le champ de bataille.
- 67. «Cruel meurtrier, je passerai douze années de pénitence, du jour où je «l'ai tué, revêtu d'une peau, portant sans m'en séparer
- 68. «La tête et le visage de mon père; il n'est bien d'autre expiation aujour-«d'hui pour moi, qui ai tué l'auteur de ma vie.
- 69. « Vois, excellente fille de Nâga, vois ton époux, tué par moi; c'est pour « te plaire que j'ai aujourd'hui au combat donné la mort à Ardjuna.
- 70. «Et c'est aujourd'hui que je suivrai la route où mon père est allé; je ne «saurais supporter ma propre existence, ô femme.
- 71. «Toi, ma mère, quand je serai mort, couché sur Gandiva, l'arc de mon «père, réjeuis-toi, ô reine : c'est lui qui réellement m'aura tué.»
- 72. Ayant parlé ainsi, accablé de douleur et de regret, il se mit à toucher les membres du grand roi, et puis reprit tristement ce discours:
- 73. «Que tous les éléments m'écoutent, et les objets immobiles et mobiles, et « toi, ma mère, excellente fille de serpent, écoutez la vérité que je déclare.
- 74. «Si mon père victorieux, le meilleur des hommes, ne se relève pas, mon « corps desséchera sur ce champ de bataille.
- 75. Depuis que j'ai tué mon père, il n'y a plus de pardon pour moi; certes, sous le poids du parricide, je m'achemine vers l'enfer.
- 76. «Celui qui a tué un Kchatriya, se dégage par une centaine de vaches; « mais pour moi, qui suis le destructeur de mon père, il n'est point d'expiation.
- 77. «Dhanandjaya, lui, n'était-il pas le fils de Pandu, d'une force sans pa-«reille, la vertu même, mon père? comment expier la mort d'un tel homme!»
- 78. Ayant prononcé ces paroles, le fils d'Ardjuna, prince magnanime, en touchant le corps de son père, resta silencieusement assis pour se laisser mourir de faim.

## VAICAMPATANA dit:

- 79. Quand le roi, seigneur de Manipura, pénétré de douleur pour la mort de son père, s'était assis pour se laisser mourir de faim, à côté de sa mère, mortellement affligée,
- 80. Ulupi, alors, pensa au joyau qui pouvait rendre la vie, joyau qui était, comme propriété, attaché à la race de serpents.

- 81. L'ayant pris, la fille de Kâuravya, roi des serpents, tient, joyeuse, ce discours devant les guerriers:
- 82. « Çakra même ne saurait le vaincre dans le combat, ô mon fils, ce joyau « divin; qu'il se montre, je l'ai apporté, ô chef des hommes.
- 83. «Il rend toujours à la vie les chefs des serpents qui sont morts; pose-le « toi-même sur la poitrine de ton père, ô seigneur.
  - 84. «Tu verras certainement le fils de Prithi rendu à la vie, ô Pandava.»
- 85. Ainsi instruit, le fils, qui était d'une vigueur immense, et que l'amour pour son père lavait du crime, posa le joyau sur la poitrine de Partha. Aussitôt qu'il fut placé sur lui, le héros victorieux était rappelé à la vie, ô seigneur.
- 86. Comme quelqu'un qui a longtemps dormi, il se leva en frottant ses yeux rouges. Voyant ressuscité son père, ce héros magnanime et sage qui reprit ses sens et sa vigueur,
- 87. Vabhruvahana le salua. Quand l'homme-lion se leva, le bonheur était revenu avec lui, è seigneur.
- 88. Indra, le dompteur du démon Paka, fit pleuvoir des fleurs divines et pures; les nuages rendirent un bruit semblable à celui des tambours qui résonnent sans être battus.
- 89. «Bien, bien», fut l'exclamation qui se répandit avec force dans les airs : «il est ressuscité, le héros aux bras puissants, le glorieux Dhanandjaya.»
- 90. Celui-ci, en embrassant Vabhruvâhana, pressa la tête de son fils contre son visage, et puis jeta ses regards sur sa mère, qui était encore plongée dans sa douleur.

FIN DU TOME PREMIER.

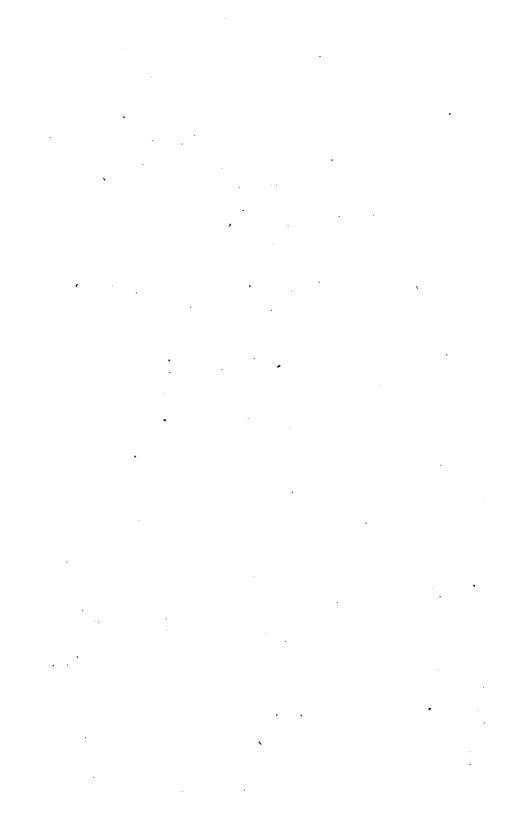



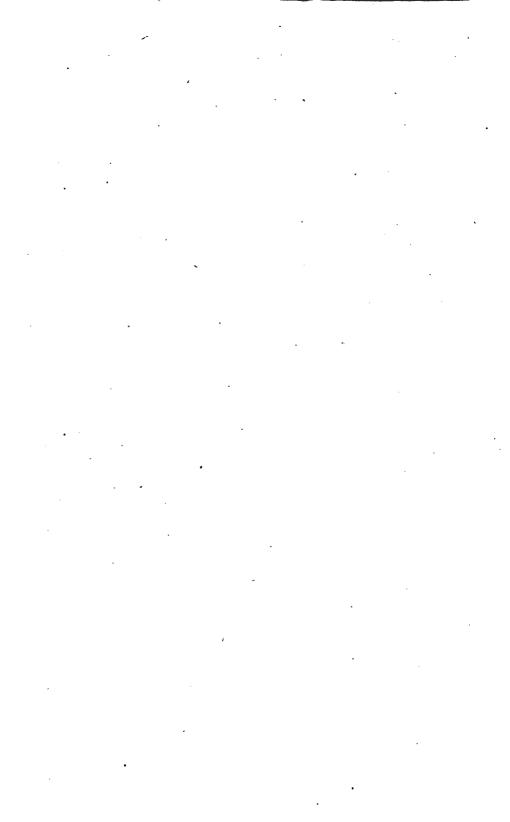

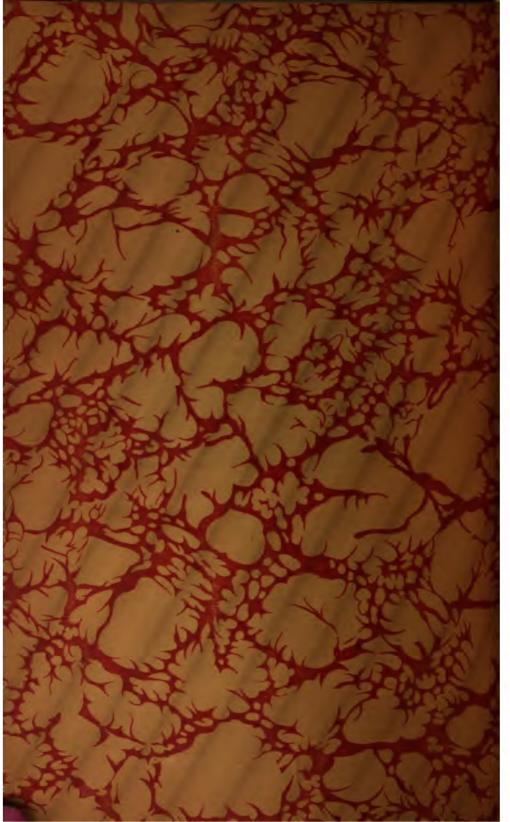

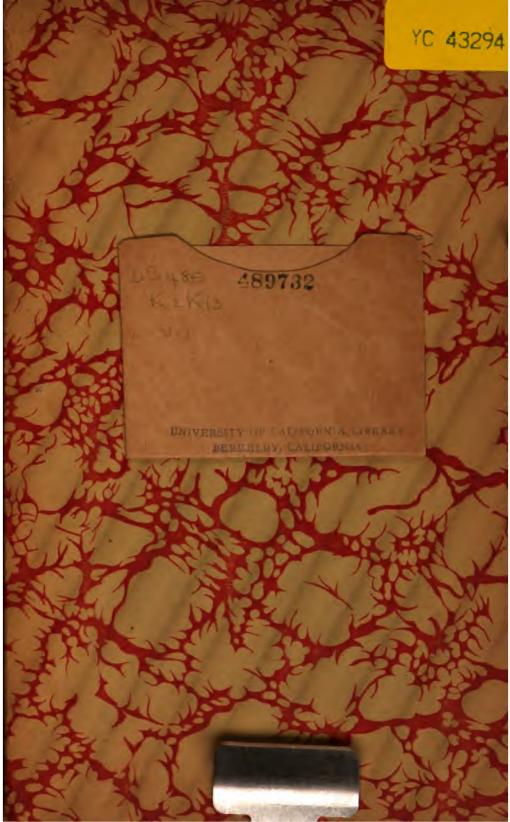

